# ımage not available



MIGL. NAZ.
MIT MANGET III



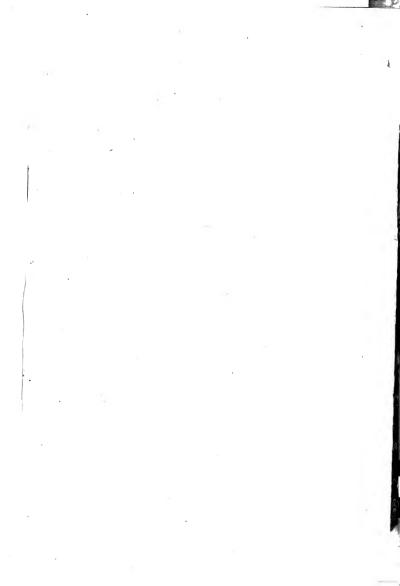

## HISTOIRE GÉNÉRALE

DE LA

# RÉVOLUTION.

TOME II

MONARCHIE DE 1830.

### HISTOIRE GÉNÉRALE

DE LA

# RÉVOLUTION

FRANÇAISE,

DE L'EMPIRE, DE LA RESTAURATION, DE LA MONARCHIE DE 1830.

PAR L. VIVIEN.

TOME DEUXIÈME.



PAKIS.
POURRAT FRÈRES, ÉDITEURS,

UE JACOB, 26.

1842





### HISTOIRE GÉNÉRALE

DE LA

### RÉVOLUTION FRANÇAISE.

#### SUITE DU LIVRE TROISIÈME.

----

#### ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE.

Si les journées des 5 et 6 octobre, et surtout si les insultes et les outrages que les feuilles démocratiques et la tribune elle-même versaient chaque jour sur le chef méprisé de la monarchie, avaient pu laisser au trône quelque chose de ce prestige qui impose à la multitude, l'expédition du 20 juin aurait achevé de l'en dépouiller. Le peuple savait maintenant comment se prend une demeure royale; et deux fois depuis lors il a tenu la promesse qu'il avait faite de ne pas l'oublier.

Cependant on put croire un instant qu'un retour favorable à Louis XVI allait s'opérer dans l'opinion. Paris vit avec une sorte de stupeur jusqu'où pouvait aller l'audace des dernières classes de sa population excitée par le déchaînement des partis. La garde nationale, sauf la faible minorité ralliée au drapeau jacobin, eut honte de l'inaction déplorable à laquelle la mollesse ou l'indécision de ses chefs l'avait condamnée; elle eut honte de cette làche indifférence qui mettait en quelque sorte huit cent mille âmes sous l'ignoble joug d'une populace vingt fois moins nombreuse, La majorité de l'Assemblée Nationale ne put elle-même se défendre d'un sentiment d'effroi à cette formidable levée de boucliers de l'anarchie ; aussi lorsque le lendemain, à l'ouverture de la séance, un député constitutionnel, M. Bigot de Préameneu, après avoir exprimé la douloureuse impression qu'avaient faite sur son esprit et sur l'esprit d'un grand nombre de ses collègues les scènes scandaleuses de la veille, proposa de décréter qu'aucune pétition, aucune adresse de citoyens armés, ne seraient reçues par le corps législatif non plus que par aucune autorité constituée, pas une voix n'osa s'élever con1792.

21 Juin.

Ire cette proposition, qui fut votée à la presque unanimité. Les meneurs regretaient maintenant une insurrection qui n'avait pas atteint son puis puisque en définitive ni les menares ni les vidences n'avaient arraché aucune promesse au rei, et la compronient bien que dans les luttes politiques toute entreprise qui échoue tourne contre ceux qui l'ont provoquée. On devait done préveir une ractient novajaiste, et em même temps que la cour, remise du premier effiré, s'appaudissait presque, en effet, d'un événement qui pouvait ramener à le ausse du voi tous les ennemis du désordre et d'une sanglante anarchie, la même raison donnait aux Constitutionnels l'espoirde reprendre effin l'offensive.

Néanmoins, une alerte, heureusement sans résultats, fit craindre un moment au château, dans la journée du 2t, que la visite de la veille ne se renouvelât. Cette fois le maire se montra à temps, et l'attroupement se dissipa. Pétion fut mandé immédialement aux. Tuileries ; il y vint accompagne de deux officiers municipaux , Panis et Sergent. Le roi se promenait dans le salon de jeu d'un air agité; il prit le premier la parole : - Hé bien , monsieur le maire, le calme est-il rétabli? demanda-t-il. - Sire, répondit Pétion, nous avons appris que vous aviez été prévenu d'un rassemblement qui se portait vers le château. Nous venons vous informer que ce rassemblement est composé de citovens saus armes, qui veulent planter un mai. Et il ajouta aussitôt : Je sais que la municipalité a été calomniée ; mais sa conduite sera eonnue de vous. Le roi reprit : - Avouez , monsieur, que la journée d'hier a été un bien grand scandale, et que la municipalité n'a pas fait, pour le prévenir, tout ce qu'elle aurait dù faire. - Sire, répliqua Pétion, la municipalitéa fail lout ce qu'elle a pu et dû faire. Elle mettra sa conduite au grand jour, et l'opinion publique la jugera. - Sa conduite doit être connue de la France entière. Je n'accuse personne en particulier : mais l'ai lout vu. - Sire. sans les mesures prudentes que la municipalité a prises, il aurait pu arriver des événements heaucoup plus fâcheux.... Ici le roi reprit la parole ; mais Pétion n'en continua pas moins sa phrase, de sorte que le roi et lui parlèrent quelques instants lous deux ensemble. - Je dis, continua Pétion, qu'il aurait pu arriver des événements beaucoup plus fâcheux ; non pas pour votre personne, Sire, parce que vous pouvez bien savoir qu'elle sera toujours respectée, mais... Le roi, choqué de ne pas être écouté, perdit enfin patience; et interrompant le maire d'un lon absolu et d'une voix forte : Taisez-vous, lui dit-il. - Sire, répliqua Pétion, le magistrat du peuple n'a pas à se taire quand if fait son devoir et qu'il dit la vérité. Ces paroles furent articulées lentement et d'une voix assurée. Quelques mots furent encore échangés ; puis le roi mit brusquement fin à la conversation en disant à Pétion d'un ton impérieux : Faites votre devoir, monsieur ; vons répondez de la tranquillité de Paris. Adieu. Et il lui tourna le dos.

1292

23 juin.

Quoique bon et patient par caractère. Louis XVI étai sujet à de frequente accèrd Junuary; et alors it se lissaint aller à ce que les familiers du their delletou appetalent ses comps de boutoir. La reine assistali à l'entretien; etle s'emmourt très inquitet, et etle demansla à une des personnes présentes is Net vou-vez-vous pas que le reis a été hien vii l'oryez-vous que cels puisse nuire arrivà partir de ennoment-la, en effet, Pétios se rangea parmites enten meis les plus acharnés de Louis XVI; et un mois plus tal il moutra qu'il n'avait pas outhlé l'impérieux tairz-e-use qu'il ni avait ête derressé.

Le suérendemain, Louis XVI publis une prochamation, dont les terress à la fois bruchants et fermes ajouitreut encer à l'initérêt pour sa persens à la fois bruchants et fermes ajouitreut encere à l'initérêt pour sa persens.

- Les Français n'auront pas apprès sans doudeur, y étail-il dit, qu'une militiude égarde par quelques facteurs est venue à main armée dans l'Indiand du roi, a trainé du cranon jusque dans lassaite des gardes, a entoncé les portes de son appartement à couya de hache, et, it, abusant du nome de la mortin, a tenté d'obteuir par la force la sanction que S. M. a constitutionnellement refusée à deux décrets.

- Le roi n'a oppose aux menaces et aux insultes des factieux que sa conscience et son amour pour le bien public.
- Le roi ignore quel sera le terme où ils voudront s'arrêter; mais il a besoin de dire à la nation française que la violence, à quelque excès qu'on veuille la porter, ne lui arrachera jamais un consentement à tout ce qu'il croira contraire à l'intérêt public.
- Il expose sans regret sa tranquilité, sa săreté; îl secritie même saus septien la juissance des druits qui appartiement ît lous les hommes et que loi devrait faire respecter chez lui comme chez tous les cliopens; mais comme aprepriesantan livérbilaire de la nation française, al a des devoirs sérvichilaire de la nation française, al a des devoirs sérvichilaire de la nation française, al a des devoirs sérvichilaire de la nation française, al a des devoirs sérvichilaire de la nation française, al a des devoirs sérvichilaire de la nation française, al a des devoirs sérvichilaire de la nation française, al cas devoirs sérvichilaire de la nation française, al cas devoirs sérvichilaire de la nation française de son repos, il ne fera pas le sacrifice de son repos, il ne fera pas le sacrifice de son repos, il ne fera pas le sacrifice de son repos, il ne fera pas le sacrifice de son repos, il ne fera pas le sacrifice de son repos, il ne fera pas le sacrifice de son repos, il ne fera pas le sacrifice de son repos, il ne fera pas le sacrifice de son repos, il ne fera pas le sacrifice de son repos, il ne fera pas le sacrifice de son repos, il ne fera pas le sacrifice de son repos, il ne fera pas le sacrifice de son repos, il ne fera pas le sacrifice de son repos, il ne fera pas le sacrifice de son repos, il ne fera pas le sacrifice de son repos, il ne fera pas le sacrifice de son repos, il ne fera pas le sacrifice de son repos, il ne fera pas le sacrifice de son repos, il ne fera pas le sacrifice de son repos, il ne fera pas le sacrifice de son repos, il ne fera pas le sacrifice de son repos, il ne fera pas le sacrifice de son repos, il ne fera pas le sacrifice de son repos, il ne fera pas le sacrifice de son repos, il ne fera pas le sacrifice de son repos, il ne fera pas le sacrifice de son repos que se son repos que
- Si ceux qui veulent renverser la monarchie ont besoin d'un crime de plus, sits peuvent le commettre. Dans l'état de crisco delle se trouve, le roi donnera jusqu'au dernier goment à toutes les autorités constituées. Fecenquê du courage et de la fermeté, qui seuls peuvent sauver fempie. En conséquence, il ordonne à tous les corps administratifs et aux municipalités du veiller à la Sibreté des personnes et des propriétes de de veiller à la Sibreté des personnes et des propriétes.
- La municipatic à, à qui e directoire du d'spartement avait transnis te décret qui défendait les pétitions armés, « n'invitant à la faire promuleguer avec quelque solemnité, publia de son côté, dans la pensée d'atténuer aux yeux de la population l'impression de sa conduite dans la journée du 29, une adresse où éte recomnandait aux étioyens de rester ealmes, de garder leur dignité, et de se garantir des pièges qui leur étaint tradus. « On veut diviser entre eux sex étopens armés, dissit Pétion dans vette adresse, on veut les diviser distes citopens armés, dissit Pétion dans vette adresse, on veut les diviser dis-

1792

ronnez de respect sa personne; que son asile soit saeré. Respectez, faites respecter l'Assemblée Nationale. Ne vous rassemblez pas en armes, la loi vous le défend. Cette loi vient d'être renouvelée... Montrez-vuus dignes de la liberté, et sonvenez-vous que les peuples libres sont les plus eselaves de leurs lois. - Enfin , à l'Assemblée Nationale , la même majorité qui deux jours aunaravant avait voté l'arrêté proposé par M. Bigot de Préamencu. invitait, - au nom de la nation et de la liberté, tous les bons eitovens à la fidélité desquels le dépôt de la Constitution avait été remis, à réunir tous leurs efforts à ceux des autorités constituées pour le maintien de la tranquillité publique, et pour garantir la sûreté des personnes et des propriétés. « Cette déclaration était évidenment un appel à la garde nationale constitutionnelle. La garde nationale y répondit, deux jours après, par une pétition 25 juin. que l'on assura être revêtue de seize mille signatures, nombre probablement exagéré, mais dont la moitié, et moins encore, eût aisément suffi à prévenir où à dissiper l'insurrection du 20. Les pétitionnaires demandaient à l'Assemblée de porter l'œil le plus sévère sur la conduite des muteurs. instigateurs et chefs du rassemblement, et plus particulièrement sur celle du maire et des olliciers municipaux, qui avaient ordonné d'ouvrir les avenues du château et le château même. Ils demandaient la destitution du commandant-général de la milice parisienne, comme avant exposé la sureté du roi et compromis l'honneur de la garde nationale, - si l'honneur d'un soldat n'était pas avant tout dans la discipline. » Depuis que Lafavette s'était démis du commandement en chef de la garde nationale de Paris, les fonetions en étaient exercées alternativement de mois en mois par chacun des commandants des douze légions.

Le seul résultat nettement prononcé de la journée du 20 juin fut de provoquer une lutte directe entre les Constitutionnels et les clubistes, e'est-à-dire les jacobins, et d'effacer en quelque sorte les Girondins qui avaient preparé le mouvement et qui l'avaient en grande partie organisé. Les jacobins et les constitutionnels, entre lesquels était venu se placer le parti de la Gironde, se retrouvent maintenant en présence, plus animés et plus acharnés que jamais : il est évident que c'est iei un combat à mort, et qu'il faut que l'un des deux adversaires tombe pour ne plus se relever. Les iacubins de l'Assemblée s'efforcaient de conserver encore une attitude agressive. Bazire attaqua violemment la proclamation du roi, qu'il présenta comme la seule eause de la prolongation des troubles ; un autre député siègeant sur les mêmes bancs ne eraignit pas d'insinner que la cour travaillait sourdement le faubourg Saint-Antoine, dans le but de provoquer un nonveau mouvement et de troover prétexte à des mitraillades : allegation aussi absurde qu'odieuse, mais toujours chère aux factions, et que nous avons vu vingt

fois se reproduire dans nombre de circonstances plus rapprochées de nous. Delfau, répondant aux exagérés de la gauche, ou, comme on disait, aux enragés, s'écriait : « En prononçant un arrêt de mort contre les corporations. » vous avez oublié la plus étonnante, la plus dangereuse : je parle de ces » douze cents sociétés répandues dans le royaume, et dont le point cen-» tral est à Paris... Vous ne pouvez plus vous dissimuler que ces sociétés » soient un monstre politique qui ne peut exister dans aucun bon système » de gouvernement. C'est dans leur sein que quelques séditieux, sous le » masque du patriotisme, égarent la multitude; c'est là que sous pré-» texte du bien public on entretient un système perpétuel de dénoncia-» tions ; c'est là qu'on ose dire que les succès de nos généraux sont plus à » craindre que leurs revers. » Pendant huit ou dix jours, une succession incessante d'adresses et de pétitions des départements , les unes contre le roi et la cour, les autres contre les auteurs et les instigateurs du 20 juin, vint alimenter chaque jour cette polémique de tribune, dans laquelle un incident inattendu jeta bientôt un redoublement de chaleur et de violence.

La nouvelle des événements du 20 était arrivée aux armées et y avait excité, surtout dans celle du Nord, que commandait Lafayette, une iudignation universelle contre cette poignée d'agitateurs qui soulevaient la populace, et devenaient une cause permanente de perturbation et d'inquiétudes. Soit de leur propre mouvement, soit sous l'inspiration des Constitutionnels de la capitale, les différents corps de l'armée de Lafayette adressèrent à ce dernier d'énergiques manifestations contre les auteurs de l'audacieuse tentative que venaient de faire les factieux. Lafayette se hâta d'arrêter le cours de ces démonstrations, en rappelant à leurs auteurs que venant d'une force essentiellement obéissante elles pourraient être l'objet d'interprétations perfides de la part de leurs ennemis ; mais qu'il partageait complétement leur indignation et leurs vœux, et qu'il ne craindrait pas de prendre personnellement la responsabilité et le danger d'une démarche décisive. Il avait résolu dès lors de se rendre à Paris, espérant que sa présence inopinée et l'expression des sentiments de l'armée dont il serait l'interprète, achèveraient de relever le parti des amis de la Constitution et de la monarchie, et d'abattre la faction anarchique qui tendait ouvertement à les renverser l'une et l'autre. Dans la sincérité de son patriotisme, Lafayette regardait comme le devoir sacré de sa vie, après avoir combattu pour le triomphe de la liberté contre l'aristocratie et les privilèges, de se dévouer désormais à l'anéantissement des ennemis non moins dangereux sortis du sein même de la Révolution, dont ils compromettaient la cause en la souillant de leurs excès. Le général employa deux jours à assurer la position de son armée durant son absence: il quitta le camp de Maubeuge dans la nuit du 26, et le 28 au matin il était à Paris. A peine arrivé il se présenta à la barre, après avoir

28 juin.

prévenu le président par un billet. Tout le côté droit laissa éclater de vifs applaudissements au moment où il entra dans la salle; le reste de l'Assemblée resta immobile et silencieux, dans l'attente de l'événement. Lafavette commence par donner l'assurance que d'après les dispositions concertées avec le maréchal Luckner, sa présence à Paris ne pouvait compromettre ni le succès de nos armes ni la sûreté de l'armée confiée à son commandement : puis il arrive aux motifs qui l'amenaient. Il veut d'abord revendiquer hautement sa lettre du 16, qu'on avait dit ne pas être de lui ; il a voulu aussi se présenter seul et sortir de l'honorable rempart que l'affection des troupes formait autour de lui , pour répondre au reproche de ceux qui l'avaient accusé de l'avoir écrite au milieu d'un camp. Une raison plus puissante l'a d'ailleurs forcé de se rendre auprès de l'Assemblée, les violences commises le 20 juin aux Tuileries. Ces violences avaient produit dans son armée une explosion universelle d'indignation; et tout en contenant la manifestation d'alarmes trop légitimes, il avait pris avec ses compagnons d'armes l'engagement d'exprimer seul un sentiment commun. « Messieurs , continue le général , » c'est comme citoven que j'ai l'honneur de vous parler, et l'opinion que

» j'exprime est celle de tous les Français qui aiment leur pays, sa liberté,

» son repos, les lois qu'il s'est données; le ne crains pas d'être désayoué

» par aucun d'eux. Il est temps de garantir la Constitution des atteintes que

» tous les partis s'efforcent de lui porter, d'assurer la liberté de l'Assemblée

» Nationale, celle du roi, son indépendance, sa dignité; il est temps, enfin.

» de tromper l'espérance des mauvais citovens qui n'attendent que des étran-

» gers le rétablissement de ce qu'ils appellent la tranquillité publique, ce

" qui ne serait, pour des hommes libres, qu'un honteux et insupportable » esclavage.

" Je supplie l'Assemblée Nationale, continue Lafayette, d'ordonner que » les instigateurs des délits et des violences commis le 20 inin aux Tuileries

» soient poursuivis et punis comme criminels de lése-nation, de détruire une

» secte qui envahit la souveraineté, qui tyrannise les citoyens, et dont les

» débats publics ne laissent aucun doute sur l'atrocité des projets de ceux qui

» les dirigent. J'ose enfin vous supplier en mon nom et au nom de tous les

» honnètes gens du royaume, de prendre des mesures efficaces pour faire

respecter les autorités constituées, particulièrement la vôtre et celle du roi,

« et de donner à l'armée l'assurance que la constitution ne recevra aucune

« atteinte dans l'intérieur, tandis que de braves Français prodiguent leur

» sang pour la défense des frontières. » La majorité de l'Assemblée, par l'organe du président, accorda au général les honneurs de la séance, formule ordinaire par laquelle les pétitionnaires dont l'Assemblée approuvait la démarche étaient autorisés à assister aux débats.

Guadet demande aussitôt la parole. Au moment où la présence de M. La-

favette à Paris lui avait eté annoncée, une idée bien consolante était venue s'offrir à lui : nous n'avions plus d'ennemis extérieurs , les Autrichiens étaient vaincus. Cette illusion n'avait pas duré long-temps. Nos ennemis étaient toujours les mêmes, notre situation extérieure n'avait pas changé, et cependant M. Lafavette était à Paris! » Quels puissants motifs l'amènent? » poursuit l'orateur de la Gironde ; nos troubles intérieurs? il craint donc » que l'Assemblée Nationale n'ait pas assez de puissance pour les réprimer ? Il se constitue l'organe de son armée et des honnêtes gens : ces honnêtes » gens, où sont-ils? cette armée, comment a-t-elle pu délibérer? Je n'exa-» mine pas si celui qui nous accuse de voir le vœu des Français dans celui de quelques brigands ne prend pas le vœu de l'état-major qui l'entoure » pour celui de l'armée tout entière; mais je dis qu'il oublie lui-même la Consti- tution, lorsqu'il serond l'organe des honnêtes gons qui ne lui ont pas donné de » mission ; je dis qu'il la viole, s'il a quitté son poste sans un congéduministre.» Guadet terminait en demandant que le ministre de la guerre fût interrogé pour savoir s'il avait donné ce congé, et que la commission extraordinaire des douze fit le lendemain son rapport sur le danger d'accorder à des généraux le droit de pétition. Un orateur des bancs constitutionnels , Ramond , répondit à Guadet au milieu des murmures de l'extrême gauche et des tribunes. Il fit remarquer qu'unc faiblesse inhérente à l'esprit humain est d'interpréter les lois générales au gré des circonstances et des passions, » Il v a quatre » jours , dit-il , une multitude armée demanda à se présenter devant vous. » Des lois positives s'y opposaient : vous n'y avez pas eu égard , et vous l'avez · recue dans votre sein. Aujourd'hui M. Lafavette se présente ; il n'est « connu que par son amour pour la liberté; sa vie n'est qu'une suite de com-» bats contre tous les genres de despotisme ; il a sacrifié à la Révolution sa « fortune , son existence entière, et c'est sur lui que de prétendus soupcons » se répandent, que toutes les passions se déchaînent !... Et cependant si « des préférences étaient permises , ce de vrait être en faveur du fils aîné de la liberté française.... · Les circonstances sont telles, continue Ramond, les périls de la liberté

Les circonstances sont telles, continue Ramond, les péris de la liberté sont si grands, qu'il est permis de douter quels sont no ennemis les plus e dangereux, de ceux de l'intérieur ou de l'extérieur. Dans cette crise, tout le monde ne s'exprime pas avec le même courage : il faut que cette tout, « que la France est accoulumée à reconsultre dans les moments difficiles, « se fasse encore entendre. M. Lafsyctte vous dénonce les vais ennemis publics; fidicé à la loi, il arrête l'expression du veur d'une arme fidiele qui veut mourir pour la Constitution, mais qui ne veut mourir que pour elle. Il vient lui-même vous faire connaître ses sentiments, et avoure une lettre sur laquelle on affectait de répandre des doutes. Je demande donc que sa vétition soit renovée au comité pour qu'il s'eccure de remédier aux causes existion soit renovée au comité pour qu'il s'eccure de remédier aux causes

- de décorganisation qui vous sont démonéres. - La proposition de Ramond, nimés aux voix au milieu du bruit, fut adoptée à une majorité non doute de l'aux milieu du bruit, fut adoptée à une majorité non doute de l'aux des la suite de l'aux des les interpetations les plus inéécreuss furrent aféresses furrent aféres furrent aféres

Le triomphe de Lafayette fut complet; mais les dispositions de la cour à son égard devaient rendre ce triomphe stérile. Une foule de députés de la droite l'accompagnérent à sa sortie de l'Assemblée, et un grand nombre de gardes nationaux l'escortèrent jusqu'à sa maison. De là le général se rendit aux Tuileries. Louis XVI et la reine lui firent un aceueil dont la froideur mal déguisée laissait percer leur véritables sentiments. Ni l'un ni l'autre ne pouvaient lui pardonner la ligne politique qu'il avait suivie au début de la Constituante; rien pour eux ne pouvait racheter l'irrémissible tort d'avoir servi, n'eût-ce été qu'un jour, cette Révolution cause de tous leurs maux. On nous offre M. de Lafavette comme ressource, disait le matin même Marie-Antoinette dans son cerele intime; mieux vaut périr que de devoir notre salut à l'homme qui nous a fait le plus de mal, et de nous mettre dans la nécessité de traiter avec lui. « Le général avait surtout compté sur la garde nationale, qui s'était autrefois montrée si dévouée à la eause de l'ordre. Mais la division avait pénétré là comme partout : et eeux des officiers qui étaient restés du parti du roi lui avant fait demander s'ils devaient se joindre à M. Lafavette dans les démarches qu'il pourrait tenter, Louis jeur fit enjoindre de s'en abstenir. Une revue qui avait été projetée pour le 29 au matin, et où le roi se serait montré avec Lafayette qui aurait harangué la troupe, ne put avoir lieu; et eent gardes nationaux à peine se trouvèrent le soir aux Champs-Élysées, où le général avait donné rendez-vous à tous eeux qui voudraient comme tui la ruine des ennemis du repos publie. On s'ajourna au lendemain pour marcher sur le elub de Jacohius, les expulser ignominieusement du lieu de leurs séances et en faire nuvrer les portes ; le général n'avait demandé que trois cents hommes, et il n'en vint pas trente. Lafavette vit que tout espoir était perdu ; et le 1er juillet il repartit pour son armée , après avoir pris tristement eongé du roi. Son départ releva la confiance de toute la faction iacobine. Ceux qu'il avait menacés se vengèrent, en brillant son effigie au Palais-Royal, des transes que sa présence leur avait données ; vingt pétitions de diverses sections de Paris s'élevèrent à la barre de l'Assemblée Nationale contre la dictature insolente du nouveau Cromusel, et demandérent la dissolution de l'état-major de la garde nationale, mesure qui fut votée quelques jours après; et le lendemain, pendant qu'Isnard s'écriait à la tribune, avec cet accent provençal qui ajoutait encore à l'effet de ses emportements : « Au lieu d'accorder les honneurs de la séance à ce soldat téméıd.

180.

le

au

rite

ur á

e la

e de

ndit

leur

e ne

le la

VOI

ZUE

ême

de-

ettre

ur la

rdre.

s qui

ndre

en-

au

ė la

it le

eux

Thà

m)-

iral

1110

n's

١la

ų.

nt

in

3-

1792

raire , il aurait fallu le faire arrêter sur-le-champ et l'envoyer à Orléans , »— un de ces innombrables clubistes qui préludaient par de sanguinaires motions au gouvernement sanguinaire dont ils devaient bientôt épouvanter la France , disait aux Jacobins : « Mort à l'Assemblée Nationale , mort à la liberté , subversion totale dans tout l'empire , règne de la tyrannie affermie sur tous les peuples , si la guillotine d'Orléans ne fait pas justice de cet arrogant protecteur.... »

Le ministre de le justice, Duranton, et Terrier, le nouveau ministre de l'intérieur, avaient rendu compte à l'Assemblée, dans la séance du 24, des mesures prises pour ramener le calme dans la capitale et pour faire cesser les troubles religieux qui continuaient d'affliger une partie de nos départements. Ces rapports paraissant insuffisants, il avait été ordonné, sur la motion de Guadet, que sous trois jours les ministres soumettraient à l'Assemblée un exposé général de ce que le pouvoir exécutif avait fait ou était en mesure de faire pour prévenir ou pour réprimer les troubles excités par le fanatisme, et garantir Paris en cas d'invasion du territoire. Le 29, Duranton, au nom de ses collègues, apporta cet exposé général, que l'on renvoya à l'examen du comité des douze, qui, dès le lendemain, fit un double rapport par l'organe de Pastoret et de Jean de Brie. Le rapport de M. Pastoret était écrit dans un louable esprit de conciliation; mais il manquait de cette énergie qui sait dire la vérité aux puissants aussi bien qu'aux faibles : à force de ménagements, de précautions oratoires et de timides réticences, quand il s'agit d'apprécier l'action corrosive de la faction démagogique sur la société et sur le gouvernement, il énerve sa pensée et lui enlève cette autorité qu'on n'accorde qu'à la fermeté unie à la justice. M. Pastoret reconnaît d'abord, quant au pouvoir exécutif, que l'inaction lui a été justement imputée; il lui reproche d'avoir trop souvent vu des entraves là où il n'y avait que des bornes, de s'être cru enchaîné alors qu'il n'était que limité. Il reproche aussi au roi de souffrir auprès de sa personne des hommes qui non seulement n'ont pas prêté le serment civique, mais qui par leurs écrits ont blasphémé la Constitution, et qui ont cherché à l'abuser en supposant une opposition sacrilége entre la religion et la loi. Il reconnaît ensuite qu'il n'est pas de moyen que les ministres du culte n'emploient au profit de leurs desseins liberticides, pour égarer les esprits faibles et séduire les consciences timorées. Mais c'est lorsqu'il arrive aux sociétés populaires et aux imputations dont elles étaient l'objet au nom du calme et de l'ordre public, que la sévérité du rapporteur fléchit et fait place à de làches ménagements. Il y avait, selon lui, deux mots dont les despotes et les séditieux faisaient un abus éternel : les séditieux criaient sans cesse à la liberté pour protèger la licence, et les despotes invoquaient sans cesse l'ordre public pour protéger et couvrir les abus du pouvoir. Les uns désorgani-11.

saient la société à force d'action, les autres l'engourdissaient et l'enchafnaient à force de repos. Cependant M. Pastoret ne propose aucun remède contre ce double abus, ou plutôt il proclame qu'il n'en est pas besoin, que la loi a fait assez contre eux, et qu'il ne manque que des magistrats pour la faire exéenter. Mais ce que M. Pastoret voyait bien, quoiqu'il n'eut pas le courage de le dire, c'est que les magistrats ne manquaient de force pour exécuter les lois que parce que les sociétés populaires étaient plus fortes qu'eux; c'est que les conditions du gouvernement étaient perverties et déplacées, et que pour ramener la société dans une voie normale il aurait fallu avant tout faire disparaître ces foyers d'agitation où venaient s'absorber toutes les forces vives du corps social, véritables centres d'irritation nès d'un état de crise maladive, et qui entretenaient à leur tour le malaise et la perturbation.

Le comité des douze avait aussi prévu le cas où le concours des circonstances mettrait l'État dans un péril imminent : tel était l'objet spécial du second rapport confié à Jean de Brie. « Votre commission , disait le rapporteur, s'est rappelé ces jours de crise et de gloire où le peuple entier s'est levé pour recouvrer la liberté, l'égalité, et les donner pour bases à notre Constitution ; elle a considéré que si ces bases sont inébranlables, cependant il est dans la nature de la méchanceté, de l'orgueil, de la tyrannie, d'espèrer, de tenter de les détruire ; elle a vu que tel était le but des efforts combinés de nos ennemis intérieurs et extérieurs; et alors, se portant à une époque éloignée sans doute, mais que le cours des choses peut amener, avare du sang d'un scul citoyen, elle a dit : Si le peuple se léve, que la loi lui en donne le signal, et qu'elle règle ses mouvements! » La commission propose qu'au moment où le danger serait général, où il existerait réellement, ce fût le corps législatif qui le proclamât, et, selon son expression, qui sonnat le tocsin de l'État. Elle veut que, ce cas arrivant, l'Assemblée Nationale déclare la patrie en danger, et qu'aussitôt les autorités constituées et les gardes nationales soient en activité permanente, Isnard demanda l'impression et l'envoi aux départements du discours de Jean de Brie, pour faire, dit-il, antidote à celui de M. de Pastoret, qui n'était qu'une dose d'opium donnée à un agonisant,

La discussion s'ouvrit le 3 par un long discours de Delaunay d'Angers, qui propose que jusqu'à l'extinction de tous les foyers de conspiration et la clôture définitive de la Révolution, les représentants des Français ne consultent dans leur détermination que la loi impérieuse et suprème du salut public. C'était demander, sous une forme à peine voilee, l'abolition du pouvoir exécutif. « La Constitution, disait-il, n'est obligatoire que pour le moment où on n'a rien à craindre pour la Révolution. Or, la Révolution dure menere. La liberté est toujours en guerre avec l'aristocratie au dehors et

- avec l'anarchie au dedant. La Révolution n'est pas faite alors qu'un gèrieri, les armes à la main, d'emadé daux monifique et que t'ennandie; - les duriritéires. Le prince des crateurs de la Gironde, Vergniaud, prit enusite la parde, et dans un admirable discours, lo plus étoquent qu'oit fait entendre la tribune depois que la tombe s'était refermée sur Mirabeau, il remonts jusqu'à la cuase premier des maux qui tourmentaient le pays et de creux dont il était encore mence. Quelle est donc, dist-il en commençant, l'étrange position où se trouve l'Assemblée Nationale? Quelle - fatalité nous poursuit, et signale chaque jour par de grands événemens - qui portent le désordre dans nos travaux, et nous livrent à l'agistation tumultueus des inquétules, des espérances et des passons? Quelle deslurée prépare à la France cette terrible effervescence au sein de laquelle, s'il no commissait moins l'amour impérissable du peuple pour la libeté, on servit tenté de douter si la Révolution rétrograde ou si elle arvivé à son terme? -

Sautorisant de nouvelles arrivées le jour même de la frontière, Verguiand montre nos armées du Nord se repliant devant l'ennemi et abandonnant des positions avantageuses qu'elles avaient conquises, au moment où elles parsisseint faire des progrès dans le Brahant et ou elles thaten notre courage par des augures de victoire; il les moutre ramenées sur norte territoire dont on afait faire le théaire de la guerre, et ne laissant aux Belges que le souvenir des incendies qui avaient éclairé notre retraite; il montre enfin d'autres points de nos frontieres, aux rels lords du Rhin, menacés par les troupes prousiennes, dont les rapports ministériels avaient fait espérer que la marche ne serait pass i promple.

· Comment se fait-il, se demande alors l'orateur, que ee soit précisément - au dernier période de la plus violente erise, et sur les bords du précipice - où la nation peut s'engloutir, que l'on suspende le mouvement de nos ar- mées; que, par une désorganisation subite du ministère, on ait brisé la « chaîne des travaux , rompu les liens de la confiance , livré le salut de l'em-» pire à l'inexpérience de mains choisies au hasard, multiplié les difficultés de l'exécution, et compromis son suecès par les fautes qui échappent même au patriotisme le plus éclairé, dans l'apprentissage d'une grande adminis-» tration ?.... Serait-il vrai qu'on redoute nos triomplies ? Est-ce du sang de « l'armée de Coblentz ou du nôtre dont on est avare ? Si le fanatisme excite des désordres , s'il menace de livrer l'empire au déchirement simultané de « la guerre civile et d'une guerre étrangere , quelle est l'inlention de ceux « qui font rejeter avec une invincible opiniâtreté toutes les lois de répression » présentées par l'Assemblée Nationale? Veulent-ils règner sur des villes abandonnées, sur des champs dévastés? Quelle est au inste la quantité de « larmes, de misère, de sang et de morts qui suffit à leur vengeance? Où

- sommes-nous, enfin? Dans quel abime veut-on nous entraîner? Et vous,
   messieurs, qu'alicz-vous entreprendre de grand pour la chose publique?
- Yous.... contre qui l'on ne s'est déchaîné avec tant de fureur que parce
   que vous formez une assemblée véritablement populaire, et qu'en vous on
   a voulu avilir le peuple;
- -.... Yous à qui l'on a eu l'infamie et l'absurdité de supposer des intentions
   contraîres à vos serments, comme si votre bonheur n'était pas attaché à
- la Constitution....
  Vous que par l'emploi perfide de la calomnie et par le langage d'une
  hypocrite modération on voudrait refroidir sur les intérêts du peuple,
- hypocrite modération on voudrait refroidir sur les intérêts du peuple,
   parce qu'on sait que vous tenez votre mission du peuple et que le peuple
   est votre appui....
- Vous que l'on a voulu, et, il faut le dire avec douleur, qu'on est parvenu

   à affaiblir par de funestes divisions, mais qui sans doute, dans la crise actuelle où la nation lixe ses regards inquiets sur cette enceinte, sentirez le

   besoin de reprendre toutes vos forces; qui ajournerez après la guerre vos
- beson de reprendre tontes vos forces; qui ajournerez apres la guerre vos bruyantes querelles, vos miscrables dissensions; qui déposerez au picd de l'arbre de la liberté votre orgueil, vos jabusies, vos passions; qui ne
- l'arbre de la inierte votre orgueit, vos janousies, vos passionis; qui ne trouverez pas si doux de vous hair que vous préfériez cette infernale louissance au salut de la patrie;
- .... Vous enfin à qui chaque jour découvre un immense horizon de conjurations, de pertidise et de dangers, qui êtes placés sur les bouches de l'Elna pour conjurer la foudre, quelles seront vus ressources ? que vous
   commande la nécessité ? que vous permet la Constitution ? -
- Oct étoquent début a puissamment capitiv l'attention et provoque frequemment les applundissements de l'Assemblée. L'orateur signale ensaiste les deux natures de dangers et de troubles qui affligent le pays ; evux du dehors et ceux de l'intérieur. Quant à ceux-ci, à leux assigue une double ceuse, les manœuvres de l'aristorratie et les manœuvres soccerdoales, l'une et l'autretendant au même but, la contra-révolution. La premiere de ces deux casses, les manœuvres de la noblesse dérchue, il veut qu'un en previenne Pection par une police sague et vigouruses quant da seconde, les manœuvres secredoales, il ne reste plus a l'Assemblée, apres avoir fait fout ce qui cât et enle pour savore le pouple de leur terrible influence, qu'un unique et dernier moyen, l'application rigoureuse, prompte, indexible, du principe de la responsabilité ministérielle.
- Le roi, dit-il, a refusé sa sanction à votre décret sur les troubles religieux. Je ne sais si le sombre génie de Médicis et du cardinal de Lorraine
   erre encore sous les voûtes du palais des Tuileries;.... je ne sais si le cœur
- du roi est troublé par les idées fantastiques qu'on lui suggère, et sa con science égarée par les terreurs religieuses dont on l'environne. Mais il n'est

pas permis de croire, sans lui faire injure et l'accuser d'être l'ennemi le plus
 dangereux de la Révolution, qu'il veuille encourager par l'impunité les
 tentatives criminelles de l'ambition pontificale, et rendre aux orgueilleux
 suppôts de la tiare la puissance désastreuse dont ils ont également opprimé les peuples et les rois;

» Il n'est pas permis de croire, sans lui faire mjure et l'accuser d'être l'ennemi du peuple, qu'il approuve, ou même qu'il voie avec indifférence les manœuvres sourdes employées pour diviser les citoyens, jeter des ferments de haine dans le sein des familles, et étouffer au nom de la Divinité les sentiments les plus doux dont elle ait composé la félicité des hommes:

» Il n'est pas permis de croire, sans lui faire injure et l'accuser d'être l'ennemi des lois, qu'il se refuse à l'adoption des mesures répressives contre le fanatisme, pour porter les citoyens à des excès que le désespoir inspire et que les lois condamnent; qu'il aime mieux exposer les prêtres insermentés, même alors qu'ils ne troublent pas l'ordre, à des vengeances arbitraires, que de les soumettre à une loi qui ne frappe que les perturbateurs et couvrirait les innocents d'une égide inviolable;

» Il n'est pas permis de croire, enfin, sans lui faire injure et l'accuser d'être « l'ennemi de l'empire, qu'il veuille perpétuer les séditions, éterniser les dé-« sordres et tous les mouvements révolutionnaires qui poussent l'empire à la « guerre civile, et le précipiteraient par la guerre civile vers sa destruction.

D'où je conclus que s'il a résisté à votre vœu, c'est qu'ilse regarde comme
 assez puissant par les lois déjà existantes, par la force redoutable dont
 gelles l'ont armé, pour faire succéder la paix aux troubles et le bonheur
 aux larmes.

On voit par quelle argumentation habile Vergniaud fait retomber de tout son poids sur le pouvoir exécutif la terrible responsabilité du veto dont il avait frappé le décret sur les prêtres; c'est avec la même adresse de dialectique qu'après avoir fait ressortir l'insuffisance de la responsabilité des ministres dans les dangers plus grands où l'incurie du pouvoir exécutif ou sa coupable connivence pourrait précipiter l'État, il fait remonter plus haut cette responsabilité, et rend le trône lui-même garant du salut de la France. « Il est « des vérités simples, mais fortes et d'une haute importance, dont le seul » énoncé peut, je crois, produire des effets plus grands, plus salutaires que » la responsabilité des ministres, et nons épargner des malheurs que celle-ci » ne serait pas un moyen de réparer. Je vais parler sans autre passion que « l'amour de la patrie et le sentiment profond des maux qui la désolent : je » prie qu'ou m'écoute avec calme, et qu'on ne se hâte pas de me deviner pour " approuver ou condamner d'avance ce que je n'ai pas l'intention de dire.... » Un silence profond règne dans l'Assemblée; l'Grateur continue :

« C'est au nom du roi que les princes français ont tenté de soulever contre » la nation toutes les cours de l'Europe; c'est pour venger la dignité du roi » que s'est conclu le traité de Pilnitz, et que s'est formée l'alliance mon-» strueuse entre les cours de Vienne et de Berlin ; c'est pour défendre le roi » qu'on a vu accourir en Allemagne sous les drapeaux de la rébellion les an-» ciennes compagnies des gardes du corps : c'est pour venir au secours du roi » que les émigrés sollicitent et obtiennent de l'emploi dans les armées autri-» chiennes, et s'apprêtent à déchirer le sein de leur patrie; c'est pour joindre » ces preux chevaliers de la prérogative royale que d'autres preux pleins « d'honneur et de délicatesse abandonnent leur poste en présence de l'en-» nemi, trahissent leurs serments, volent les caisses, travaillent à corrompre » les soldats, et placent ainsi leur gloire dans la lâcheté, le parjure, l'insu-» bordination, le vol et les assassinats! C'est contre la nation, ou l'Assem-» blée Nationale scule, et pour le maintien de la splendeur du trône, que le » roi de Bohême et de Hongrie nous fait la guerre, et que le roi de Prusse » marche vers nos frontières; c'est au nom du roi que la liberté est attaquée, » et que si l'on parvenait à la renverser ou démembrerait bientôt l'empire » pour indemniser de leurs frais les puissances coalisées.... Enfin , tous les » maux qu'on s'efforce d'accumuler sur nos têtes, tous ceux que nous avons

à redouter, c'est le nom seul du roi qui en est le prétexte ou la cause!
Or, je lis dans la Constitution:
Si le roi se met à la tête d'une armée
et en dirige les forces contre la nation, ou s'il ne s'oppose pas par un acte
formel à une telle entreprise qui s'exécuteraiten son nom, il sera censé
avoir abdiqué la royauté.

L'orateur se demandant alors ce qu'il faut entendre par un acte formel d'opposition. la raison lui dit que c'est l'acte d'une résistance proportionnée autant qu'il est possible au danger, et faite en temps utile. Si, par exemple, dans la guerre actuelle, ceut mille Autrichiens dirigeaient leur marche versla Flandre et cent mille Prussiens vers l'Alsace, et que le roi, qui est le chef suprême de la force publique, n'opposàt à chacune de ces deux armées qu'un détachement de dix ou de vingt mille hommes, pourrait-on dire qu'il a employé des movens de résistance convenables, qu'il a fait l'acte formel que la Constitution exige de lui? - Si le roi, chargé de veiller à la sûreté extérieure de l'État, de notifier au corps législatif les hostilités imminentes, instruit des mouvements de l'armée prussienne, sachant, ou du moins pouvant prèsumer que cette armée nous attaquera dans un mois, disposait avec lenteur les préparatifs de défense ; si le corps législatif rendait des dècrets de sûreté générale, que l'urgence du péril ne permit aucun délai, et que cependant la sanction fût refusée ou longuement différée; si par des refus de renforts le roi disait clairement à ses généraux : Jévous défends de vaincre, pourrait-on dire alors que le chef de l'État a fait la résistance constitutionnelle, qu'il a rem-

pli pour la défense du pays le vœu de la Constitution , qu'il a fait l'acte formel qu'elle lui prescrit?

Water .

la re

On-

le ra

5 20-

às re

autn-

inly

pleas · Tee-

mget inst-

with-

gar k ruse

quie.

mie:

us lis 81005

antier

n acie

÷ 35-

tble.

ersh

dan

Con-

de

100

i fa

ø

Il est aisé de prévoir quelle réponse sera faite à ces questions, où l'orateur rappelle sous des formes hypothétiques des faits connus de tous et dont chacun a jugé la portée.

« Si le résultat de cette conduite, continue Vergniaud, était tel que la - France nageat dans le sang, que l'étranger y dominat, que la Constitution

« fût ébranlée , que la contre-révolution fût lá , et que le roi vous dit pour sa Il est vrai que les ennemis qui déchirent la France prétendent n'agir que

 pour relever ma puissance qu'ils supposent anéantie, venger ma dignité qu'ils supposent flétrie, me rendre mes droits royaux qu'ils supposent compromis ou perdus : mais j'ai prouvé que je n'étais pas leur complice ,

» j'ai obei a la Constitution , qui m'ordonne de m'opposer par un acte formel » à leurs entreprises, puisque j'ai mis des armées en campagne. Il est vrai

 que ces armées étaient trop faibles, mais la Constitution ne désigne pas » le degré de force que je devais leur donner; il est vrai que je les ai

 rassemblées trop tard, mais la Constitution ne désigne pas le temps où je devais les rassembler; il est vrai que des camps de réserve auraient pu

» les soutenir, mais la Constitution ne m'oblige pas à former des camps de « réserve; il est vrai que lorsque les généraux s'avancaient en vainqueurs

- sur le territoire ennemi je leur ai ordonné de s'arrêter, mais la Constitu-tion ne me prescrit pas de remporter des victoires; elle me défend même

- les conquêtes... Il est vrai que l'Assemblée Nationale a rendu des décrets » utiles, ou même nécessaires, et que j'ai refuse de les sanctionner; mais

» j'en avais le droit, et ce droit est sacré, car je le tiens de la Constitution. » Il est vrai enfin que la contre-révolution se fait, que le despotisme va re-

» mettre entre mes mains son sceptre de fer, que je vous en écraserai , que · vous allez ramper, que je vous punirai d'avoir eu l'insolence de vouloir

» être libres; mais i'ai fait tout ce que la Constitution me prescrit; il n'est « émané de moi aucun acte que la Constitution condamne. Il n'est donc

« permis de mettre en doute ni ma fidélité pour elle ni mon zèle pour sa

D'immenses applaudissements continuent de couvrir cette attaque energique, dont chaque phrase, empruntant les formes incisives d'une ironie cachée, va frapper au cœur la politique tortueuse qui voulait détruire la Constitution sans en violer ouvertement la lettre, et s'abriter, pour saper l'œuvre révolutionnaire, derrière les formes protectrices dont la Révolution avait voulu entourer la royauté constitutionnelle. Vergniaud reprend :

« Si, dis-je, il était possible que, dans les calamités d'une guerre funeste, dans les désordres d'un bouleversement contre-révolutionnaire, le roi des 1792. - Français leur tint ce langage dérisoire; s'il était possible qu'il leur parlât de son amour pour la Constitution avec une ironie aussi insultante, ne seraiect-lès pas en droit de lui répondre :

 O roi! qui sans doute avez cru, avec le tyran Lysandre, que la vérité - ne valait pas mieux que le mensonge, et qu'il fallait amuser les hommes - par des serments, comme on amuse les enfants avec des osselets; qui - n'avez feint d'aimer les lois que pour conserver la puissance qui vous servirait à les braver; la Constitution, que pour qu'elle ne vous précipitât » pas du trône, où vous aviez besoin de rester pour la détruire; la nation, que pour assurer le succès de vos perfidies en lui inspirant de la confiance, pensez-vous nous abuser aujourd'hui avec d'hypocrites protestations? » Pensez-vous nous donner le change sur la cause de nos malheurs, par - l'artifice de vos excuses et l'audace de vos sophismes? Etait-ce nous dé-» fendre que d'opposer aux soldats étrangers des forces dont l'infériorité ne » laissait pas même d'incertitude sur leur défaite? Etait-ce nous défendre que d'écarter les projets tendant à fortifier l'intérieur du royaume, ou de faire des préparatifs de résistance pour l'époque où nons serious déjà devenus » la proie des tyrans? Etait-ce nous défendre que de ne pas réprimer un gé-- néral qui violait, la Constitution , et d'enchaîner le courage de ceux qui la - servaient? Etait-cc nous défendre que de paralyser sans cesse le gouverne-- ment par la désorganisation continuelle du ministère? La Constitution » vous laissa-t-elle le choix des ministres pour notre bonheur ou notre rnine? » yous fit-elle chef de l'armée pour notre gloire ou notre honte? yous don-» na-t-elle enfin le droit de sanction , une liste civile et tant de grandes pré-» rogatives, pour perdre constitutionnellement la Constitution et l'empire ? » Non , non, homme que la générosité des Français n'a pu émouvoir , homme que le seul amour du despotisme a pu rendre sensible, vous p'avez pas » rempli le vœu de la Constitution! Elle est peut-être renversée, mais vous » ne recueillerez pas le fruit de votre pariure! Vous ne vous êtes point op-» posé par un acte formel aux victoires qui se remportaient en votre nom sur » la liberté, mais vous ne recueillerez point le fruit de ces indignes triom-- phes! Vous n'êtes plus rien pour cette Constitution que vous avez si indi- guement violée, pour ce peuple que vous avez si l\u00e0ehement trahi! » Continuant d'employer les formes dubitatives dont son discours tout entier

Continuant d'employer les formes dubitatives dont son discours tout enliér s'enveluppe comme d'un voile transparent, l'oraleur feint de croire qu'aucune de ces suppositions injuriouses la royautie riest fondée, qui aucune de ces funcistes prévisions ne pourra se réaliser - Cependant, ajonte-l-il, comme les dangers dont onus sommes investis sont grands, qu'ins nous imposent - l'obligation de tout prévoir; comme les finis que j'ai supposés ne sont pas - du nsi .... comme il importe à sa subreté personnelle autant qu'il à train-

1797

r parti. . De se-

a senie omne 45: 40 ui vous

vy initit native. fiance. ations' rs. Jar es derite te

dender. . 00 le evenus un orqu b verneitulan

T(IB)

njeri 0.00 y jib al op giśű 0.0

ηŵ 4/35 ATUS: 6 00 10

cat 110  quillité du royaume que sa conduite ne soit plus environnée de soupçons;... ie proposerais un message où on lui ferait pressentir les vérités que je viens » de développer; où on lui demontrerait que le système de neutralité qu'on

» semble vouloir lui faire adopter entre Coblentz et la France serait une » trahison insigne dans le roi des Français, dont il ne retirerait d'autre fruit qu'une profonde horreur de la part de la nation, et un mépris éclatant de la part des conspirateurs :.... un message qui eût pour obiet de mainteuir ou

» de produire l'harmonie entre les deux pouvoirs, et non de la rendre im-» possible ; où l'on trouverait la dignité qui impose , et nou l'orgueil qui irrite , » l'énergie qui émeut, et non l'amertume qui offense ;.... un message, en » un mot, qui fût un signal de réunion, et non un manifeste de guerre » C'est apres avoir montré ce calme qui dans les dangers est le caractère du

 vrai conrage, que si nous sommes menacés de quelque catastrophe, ceux » qui l'auront provoquée seront hantement designés par leur conduite , et « que l'opinion des quatre-vingt-trois départements sanctionnera d'avance « les precautions du corps législatif pour assurer l'impuissance de leurs

Vergniaud arrive ensuite à une seconde mesure provisoire qu'il croit urgente : c'est de déclarer que la patrie est en danger. A ce cri d'alarme, dit-il, on verra tous les citovens se rallier, les recrutements reprendre leur première activité, les bataillons de gardes nationales se complèter, l'esprit public se ranimer, les départements multiplier les exercices militaires, la terre se couvrir de soldats. » Mais il est urgent de faire cette déclaration , continue » Vergniaud; une plus longue sécurité serait le plus grand de nos dangers.

 Ne vovez-vous pas le sourire insolent de nos ennemis intérieurs, qui an- nonce l'approche des tyrans coalisés contre vous? Ne pressentez-vous pas « leurs espérances coupables et leurs complots criminels? Seriez-vous sans « crainte sur le caractere d'animosité que prennent nos dissensions intestines :

» Le jour n'est-il pas venu de réunir ceux qui sont dans Rome et ceux qui » sont sur le mont Aventin? Attendrez-vous que, las des fatigues de la Révo- lution, ou corrompus par l'habitude de ramper autour d'un château et par les prédications insidieuses du modérantisme, des hommes faibles s'accou-

 tument à parler de liberté sans enthousiasme et d'esclavage sans horreur?... Nos fortunes, notre vie, notre liberté, sont menacées; l'anarchie s'approche » avec tous les fléaux qui désorganisent les corps politiques ; le despotisme scul, soulevant sa tête long-temps humiliée, jouit de nos misères étattend

 sa proje pour la dévorer! Appelez, il en est temps, appelez tous les Français » pour sauver la patrie; montrez-leur le goussre dans toute son immensite. » Ce n'est que par un effort extraordinaire qu'ils pourront le franchir; c'est à vous de les y préparer par un mouvement électrique qui fasse prendre

- l'clan à tout l'empire. -11.

2

L'orateur, s'inspirant des dévouements antiques, dit aux six cents députés qui l'écoutent qu'il existera toujours pour eux un dernier moyen de porter la . haine du despotisme et le courage des citoyens à leur plus haut point d'exaltation : ce sera de savoir mourir comme les Spartiates aux Thermopyles, ou comme ces sénateurs vénérables qui à Rome allèrent attendre sur le seuil de leurmaison la mort qu'un vainqueur farouche portait devant lui. « Et vous n'au-» rez pas besoin, s'écrie-t-il en terminant, de faire des vœux pour que des » vengeurs naissent de vos cendres! Le jour où votre sang rougira la terre. » la tyrannie, sa gloire, ses palais, ses protecteurs, ses satellites, s'éva-

" nouiront à jamais devant la toute-puissance nationale et la colère du peu-» ple! Et si la douleur de n'avoir pu rendre votre patrie heureuse empoisonne

» vos derniers instants, vous emporterez du moins la consolation que votre

» mort précipitera la ruine des oppresseurs du peuple, et que votre dévoue-» ment aura sauvé la liberté. » Paroles prophétiques, que réaliseront plus tard non les sicaires du despotisme royal, mais les échafauds dressés au nom

même de la liberté.

Jamais la parole d'un orateur n'avait excité de plus fortes émotions, n'avait fait naître un enthousiasme plus vif et plus universel. Vingt fois pendant ce magnifique discours, l'Assemblée tout entière, confondant la diversité des opinions dans l'entraînement d'une commune admiration, avait laissé éclater d'unanimes applaudissements ; et quand Vergniaud descendit de la tribune, une foule de ses collègues accoururent autour de lui pour lui presser les mains et le serrer dans leurs bras. Aujourd'hui encore, qu'un demi-siècle a passé sur ces luttes acharnées, et a refroidi, sinon éteint, les passions ardentes qui brûlaient la société jusqu'aux entrailles, le discours de Vergniaud est resté dans le domaine de l'histoire, non pas senlement comme un des plus brillants fleurons de la tribune française, mais aussi, à part quelques jugements évidemment portés d'un point de vue trop exclusif, comme une appréciation inste de la situation et de ses difficultés. Car si la désorganisation sociale provenait en grande partie des clubs populaires, les clubs eux-mêmes ne tiraient leur force et leur action que du sentiment universel de méfiance entretenn dans le peuple par la conviction trop bien fondée du défaut de bonne foi de Louis XVI dans son adhésion apparente à la Constitution. Je l'ai déjà dit : la nation , le roi et l'Assemblée étaient entrés dans un cercle vicieux dont on ne pouvait sortir que par une catastrophe; et dans cette catastrophe devait s'engloutir ou la Révolution que soutenait le vœu énergique de l'immense majorité de la nation, ou la monarchie qui s'obstinait à s'isoler de la Révolution et à s'appuyer sur l'étranger.

Vergniaud était en effet bien informé, ou du moins ses suppositions portaient juste, quand il présentait le roi comme favorisant de ses vœux secrets le progrès des Prussiens et des Autrichiens en France, et paralysant autant les

r la .

cal-

. 00

l de

au-

des

rre.

iva-

oeu-

nne

otre

0116-

plus

nom

avait

ma-

opi-

later

une.

r les

le a

31-

iand

des

ije-

ap-

tion

me:

nce

de

Je

rle

(4-

[UP

ler

1792.

qu'il était en lui les moyens de résistance qu'on leur pouvait opposer. Précisément à cette époque la reine trahissait ses espérances dans un de ces eutretiens intimes où l'âme s'épanche sans réserve. Assise près d'une fenètre ouverte. Marie-Antoinette contemplait la lune qui éclairait son appartement. - Dans un mois, dit-elle à sa confidente, je ne verrai pas cette lune sans être dégagée de mes chaînes et sans que le roi soit libre. « Alors , contique madame Campan, dont les Mémoires nous ont conservé de si curieux et de si importants détails sur l'intérieur du château jusqu'à la catastrophe du 10 août, elle me confia que tout marchait à la fois pour les délivrer, mais que les opinions de leurs conseillers intimes étaient partagées à un point alarmant; que les uns garantissaient le succès le plus complet, tandis que les autres leur faisaient entrevoir des dangers insurmontables. Elle ajouta qu'elle avait l'itinéraire de la marche des princes et du roi de Prusse; que tel jour ils seraient à Verdun, tel autre dans un autre endroit : que le siège de Lille allait se faire.... Mais elle était très inquiète de ce qui se passerait à Paris dans cet intervalle, et elle me parla du peu d'énergie du roi, quoique dans des termes qui peignaient sa vénération pour ses vertus et son attachement pour lui. - Le roi, disait-elle, n'est pas poltron. Il a un très grand courage passif : mais il est écrasé par une mauvaise honte, par une méliance de luimême, qui viennent de son éducation autant que de son caractère. Il a peur du commandement, et craint plus que toute autre chose de parler aux hommes réunis. Il a vécu enfant et toujours inquiet sous les veux de Louis XV. jusqu'à vingt et un ans ; cette contrainte a influé sur sa timidité. Dans la circonstance où nous sommes, quelques paroles bien articulées adressées aux Parisiens qui lui sont dévoués centupleraient les forces de notre parti : il ne les dira pas. Que pouvons-nous attendre de ces adresses au peuple, qu'on lui a conseillé de faire afficher? Rien que de nouveaux outrages. Pour moi. je pourrais bien agir et monter à cheval, s'il le fallait, Mais si j'agissais, ce serait donner des armes aux ennemis du roi. Le cri contre l'Autrichienne, contre la domination d'une femme, serait général en France; et, d'ailleurs, j'anéantirais le roi en me montrant. Une reine qui n'est pas régente doit, dans ces circonstances, rester dans l'inaction et se préparer à mourir. »

Revenons à l'Assemblée Législative, dont cette digression nous a un moment éloignés. Quand la vive agitation produite par le discours de Vergniaud se fut calmée, Dumas prit la parole pour lui répondre; et, dans une habile improvisation de plus d'une heure, il s'attacha à détrnire une à une et les attaques et les suppositions qui venaient d'être déroulées à la tribune. Dumas fut toujours adroit et souvent éloquent; mais la cause qu'il défendait était jugée, et il ne put ramener des convictions malheureusement trop bien fondées.

Après avoir suivi pied à pied l'orateur auquel il répondait, Dumas prit

à son tour l'offensive. Vergniaud n'avait pas parlé de la faction populaire, parce que sans doute il la regardait comme le résultat secondaire de la cause plus générale à laquelle il s'attaquait, et qu'il pensait qu'une fois le mal guéri dans sa source, il deviendrait aisé de remédier au reste : Dumas enveloppa dans une agression commune et les clubs démagogiques et la noblesse conspiratrice de Coblentz « On yous signale une faction , s'écria-« t-il : il en existe deux également dangereuses; et je demande que nous « opposions une égale résistance à ces factieux insensés qui croient pou-» voir détruire l'egalité que 89 nous a conquise, et à ces patriotes nive-« leurs qui voudraient tout désorganiser et tout dissoudre. Il faut surtout « que le peuple sache bien qu'il n'y a point d'aristocratie dans l'inégalité « des richesses; il faut qu'il sache que le riche est le meilleur distributeur « et le meilleur économe du pauvre... « Interrompu par les murmures et les rires de l'Assemblée, qui n'était guère préparée, en effet, à goûter ni même à comprendre une doctrine pourtant fondée sur la saine appréciation des faits sociaux. Dumas reprend : » Je veux dire que dans l'inégalité « des fortunes se trouve le gage et le salaire de la partie industrielle , de » la partie la plus importante de la population , dont nous devons ménager et « garantir les véritables intérêts; et je conclus de là qu'il faut apprendre « au peuple à respecter les propriétés. »

4 juillet.

1.

Le lendemain l'Assemblée fixa par un dévret dans quelles formes serait dite cette déclaration solemelle: La patrie et a danger, — et qués devoirs seraient des lors imposés aux autorités publiques et aux étoyens. As cer i formiable, proférée par les représentants de la nation, la France devait se lever comme un seul homme; les lois ordinaires étaient suspendeus, pour faire place à la loi unique et supreme du saint publie; les citopeus, cessaient de s'apparteuir, et se devaient tout entiers à la patrie

La discussion continua sur les mesures de sârcté générale. Un évêque, Torné, que déjà dans une discussion antérieure nous avons vu rejeter sur le pouvoir exécutif exclusivement la faute des troubles dont on accusal les prêtres insementés, prouone, une opinion où il traduisit en phrases violentes le discours de Verginiand et Condorcet, qui aspirati à rempir dans la Légistative le reliq que Sièps avait eu dans la Constituunte, lut un projet de message au roi, qui fut renvoye à l'examen des comités. La s'ame do 7 fut marquée par une seéne aussi singulière qui nattenduc. Brisost avait la parde; l'évêque de Lyon, Lamourette, la demande pour une motion d'ordre. « On vous a proposé, d'il-il, et on vuss proposes encre des mesures extraordinaires pour arrêter les divisions qui déchirent la Franceet dont l'éflet ets de la faire regarder par les puissances étrangeres comme

et dont l'effet est de la faire regarder par les puissances étrangeres comme
 parvenue au dernier degré de la défaillance. Mais de ces mesures il n'eu

laire.

de la

lois le

turnas

el la

0.005

p.o-

nin-

arted

res el

ter n

recia-

e, de

per el

enire

eral

k de-

es. 1

rance

spet-

palne

100

103

1200

mehr

ıl m

480

gagi

gė.

800

100

1792.

est aucune qui ait atteint le but, parce qu'îl n'en est aucune qui ait remonté à la vériable source de nos maux. Cette surre, qu'il faut tair à quelque prix que ce soit, c'est la division de l'Assemblée Nationale. Vois cleure dans von mains la clé du salut public : pourquoi chercher pein-blement es salut dans des lois insertaines? J'ai souvent enleudu dire qu'un rapprochement est impossible, et ces mois mont fait freinir. Je les ai regardés comme upe injure faite à lous les membres de l'Assemblée : il n'y a de rapprochement impossible qu'entre le viee et la vertu. Les gens honnées se rencentrent toujours au point de la probité et de l'honneur. Il ne tient qu'à vous de vous ménagre un moment bien beu et bien solemnel, et d'offir à la France, a l'Europe entière, un spectator unssi redouable pour vos unessi qu'il sera dont et attendrésant pour tous les amis de la liberté. Ramenez à l'unité de la représentation autoinale cette sesemblée actuellement affaible per une sessions malteu-ionnale cette assemblée actuellement affaible per une sessions malteu-ionnale cette autoin de l'autoir de l'autoir de la représentation nature.

» reuse. Pour parvenir à cette réunion il suffit de s'entendre. » Les paroles de Lamourette avaient été accueillies par de nombreux applaudissements. Depuis quelques jours ces mots d'union, de rapprochement, de concorde, étaient devenus en quelque sorte le programme obligé de quieonque était monté à la tribune, des orateurs de la gauche aussi bien que de ceux de la droite. Tous déploraient les funestes divisions du corps législatif; tous adjuraient leurs adversaires de faire au sentiment du danger commun le sacrifiee de vaines inimities. Le plus difficile était d'amener un des deux côtés de l'Assemblée à faire les premiers pas. Ce fut sans doute à cette disposition générale des esprits que la brusque proposition de Lamourette dut le succès d'enthousasme qu'elle obtint. - « A quoi se rédui-» sent toutes vos détiances? continua-t-il. Une partie de l'Assemblée attribue à l'autre le dessein séditieux de détruire la monarchie : les autres imputent « à leurs collègues de vouloir l'établissement du gouvernement aristocra- tique constitué dans une seconde chambre. Voilà quelles défiances désas-« treuses divisent l'empire. Hé bieu, foudroyons, messieurs, par une exé-« cration commune et par un irrévocable serment, foudrovons et la répu- blique et les deux chambres... • La salle retentit d'acclamations unanimes parties de tous les banes et même des tribunes, et l'on s'écria de toutes parts: Oui, oui, nous ne voulons que la Constitution! - « Jurons de n'avoir · qu'un seul esprit, qu'un seul sentiment, poursuit l'orateur de paix ; de » nous confondre en une seule et même masse d'hommes libres, également « redoutables à l'esprit d'anarchie et à l'esprit féodal ; et le moment où l'é-. tranger verra que nous ne voulons qu'une chose tixe et que nous la vou-» lous tous, sera le moment où la liberté triomphera et où la France sera » sauvée!... » Les mêmes applaudissements des députés et des tribunes recommencent et se prolongent. Lamourette reprend : » Je demande que

M. le président mette aux voix cette proposition simple : Que ceux qui abjurent également et exècrent la république et les deux chambres, se lèvent.

L'Assemblée tout entière se lève d'un mouvement spontané. Tous les députés, le bras étendu, jurent de ne jamais souffrir qu'aucune altération soit apportée à la Constitution. Un cri général de réunion suit cet élan d'enthousiasme. Les membres de la gauche courent s'asseoir parmi leurs plus ardents adversaires de la droite, et ceux-ci à leur tour prennent place sur les bancs de la gauche. Toutes les opinions se mêlent et se confondent; il n'y a plus dans l'Assemblée ni divisions ni partis : on n'y voit plus que des frères qui s'embrassent et se félicitent. Les spectateurs émus continuent de mêler leurs acclamations aux serments de l'Assemblée. La joie ravonne sur tous les visages, et de douces larmes mouillent tous les veux. Un député demande que la réunion dont l'Assemblée Nationale vient de donner le touchant exemple soit le signal de la réconciliation de tous les pouvoirs, et qu'une députation soit chargée sur-le-champ de porter au roi le procesverbal de la séance. La proposition est adoptée d'acclamation, et vingtquatre membres sont immédiatement désignés pour composer la députation. Cette députation revient au bout de quelques moments : Louis XVI est au milieu d'elle, accompagné de tous ses ministres. Il va prendre place près du président, et indique par un geste qu'il veut parler. Les acclamations qui l'ont accueilli se taisent; il se fait un profond silence. - « Messieurs , » dit le roi, le spectacle le plus attendrissant pour mon cœur est celui de la » réunion de toutes les volontés pour le salut de la patrie ; j'ai désiré depuis » long-temps ce moment salutaire : mon vœu est accompli. La nation et son » roi ne font qu'un. L'un et l'autre ont le même but. Leur réunion sauvera » la France. La Constitution doit être le point de ralliement de tous les » Français. Nous devous tous la défendre : le roi leur en donnera toujours « l'exemple. » Le président répond quelques phrases analogues , et le roi sort de la salle au milieu de nouveaux cris de : Vive la nation! vive le roi!

Cette réunion était-elle sincère? On ne saurait en douter, car l'élan fut trop spontané, l'enthousiasme trop vrai et trop universel, pour qu'on n'y puisse voir qu'une scène préméditée. Quel en eût d'ailleurs été le but pour une grande partie de l'Assemblée, et quel intérèt pouvaient avoir, par exemple, les députés de la gauche à une aussi puérile comédie? Ce fut donc un de ces mouvements subits, un de ces entraiuements électriques qui s'emparent quelquefois d'une grande réunion d'hommes, et qui ne laissent place ni à la réflexion ni au calcul. Mais si la réconciliation a été sincère, il est aisé de prévoir qu'elle ne peut être durable. C'est un arbre sans racines, que le moindre souffle doit abattre. Les divisions qui régnaient au sein de l'Assemblée, et celles qui s'étaient élevées entre les deux pouvoirs, tenaient à des causes trop profondes pour qu'elles pussent admettre ni transaction

qui al-

ent

les de-

tion sot

enthor-

olus ar

ace sur

dent: il

que da

itinueut

ravonne.

depute

r le tou-

oirs, et

price

t vinct-

deputa

XVId

ace pro

maticus

ssieurs.

lmi de la

ė depiis

net 90

sauvera

tous lis

oujours

roi sat

·lan fd

on ay

at Deep

ir, par

it dosc

isen

t place

cure.

ein it

navent action 1792.

ni compromis. De trop grands intérêts étaient en présence, les opinions étaient trop fortement aigries, les passions trop puissamment excitées, pour se taire et s'éteindre ainsi au premier appel. Les embrassements du 7 laissant subsister toutes les causes de haine et de lutte, le combat de la veille, un moment supendu par une trève factice, devait inévitablement recommencer le lendemain, aussi ardent, aussi acharné, aussi implacable que jamais.

Peu s'en fallut qu'il ne recommencat le soir même. Voici à quelle occasion. Il s'était, comme on l'a vu, établi une lutte ouverte entre le directoire du département de Paris et le corps municipal, à l'occasion des événements du 20 juin . - le département appartenant à l'opinion constitutionnelle , et la municipalité aux opinions populaires. Cette lutte, qui s'était manifestée des les préparatifs de l'insurrection, prit un caractère plus prononcé après les scènes du 20. Le directoire du département reprochait aux officiers municipaux, et surtout au maire, leur tiédeur et leur négligence dans l'accomplissement des devoirs que la loi leur imposait, et peut-être même une coupable connivence; et le 6, après une longue délibération, il suspendit provisoirement Pétion de ses fonctions de maire, et Manuel de celles de procureur de la commune. Le lendemain, une députation de la municipalité apporta à la barre de l'Assemblée Nationale une pétition dans laquelle le corps municipal tout entier se déclarait solidaire des fautes reprochées aux deux magistrats frappés dans leurs fonctions et dans leur honneur, et demandait à partager leur punition. Cette pétition fut lue, au milieu de nombreux applaudissements, pendant que la députation chargée de porter au roi le procès-verbal de la scène de réconciliation qui venait d'avoir lieu était aux Tuileries. Les incidents qui accompagnérent le retour de la députation, et le nouvel acces d'enthousiasme qu'excitèrent la présence et les paroles du roi, empêchèrent en ce moment d'y donner suite; mais dans la séance du soir les esprits furent ramenés sur cette affaire irritante par une lettre du roi-informant l'Assemblée que l'arrêté du département au sujet du maire et du procurcur de la commune venait de lui être remis. « Cet arrêté portant sur des faits qui m'intéressent personnellement, disait Louis XVI, le premier mouvement de mon cœur est de prier l'Assemblée Nationale de statuer elle-même sur cet événement, » Dans la situation des choses, et surtout après les démonstrations de réconciliation fraternelle auxquelles lui-même s'était associé le matin, il eût sûrement été d'une sage politique de couvrir d'un prudent oubli la conduite du maire, et d'éviter ainsi de se mettre en opposition avec la popularité dont Pétion jouissait : si jamais amnistie fut utile en politique, c'eût été dans ces circonstances. Le pardon ici eût été à couvert de tout soupcon de faiblesse. Les conseillers du roi en jugèrent sans doute autrement. Mais l'Assemblée

refusa l'initiative à laquelle on l'invitait; et s'autorisant de la Constitution, qui interdisait de prendre aucune décision avant que le roi eût prononce, elle passa purement et simplement à l'ordre du jour. Des poursuites avaient aussi été ordonnées contre Santerre. Rœderer, qui en était chargé, avait écrit au roi dans la journée du 7, pour solliciter, ou plutôt pour conseiller un acte de pardon : sa lettre n'obtint pas même de réponse.

9 juillel.

10.

En persistant dans ces poursuites, qui ne pouvaient amener aucun résultat utile à la royauté, la cour semblait autoriser la reprise d'hostilités de ses nombreux adversaires. Le 8 il n'y avait pas eu de séance; à celle du 9 Brissot reprit la lecture de son opinion sur les mesures de sûreté générale, interrompue l'avant-veille par la motion Lamourette. A l'àpreté du langage de Brissot, un spectateur étranger aurait été loin de se douter de la touchante effusion qui régnait deux jours auparavant parmi ces hommes que remuaient en ce moment tant de passions hainenses. « La patrie est en » danger, s'ècria l'orateur girondin, non pas que nous manquions d'hommes « capables de porter les armes , non que nos forteresses soient en mauvais » état, mais parce qu'on a paralysé nos forces; et à qui doit-on cette fu-» neste léthargie? à un seul homme que la nation a fait son chef, et que » des courtisans perfides ont fait son ennemi. Frapper sur la cour des Tuile-» ries, c'est frapper tous les traitres d'un seul coup... Tout demi-moyen dé-» cèle un esprit faible; il faut appliquer des caustiques sur les parties gan-» grenées. » Comme conclusions, Brissot proposa d'examiner la conduite du roi, de déterminer ce qu'il fallait entendre par l'acte formel que le chef du pouvoir exécutif devait opposer aux entreprises faites en son nom, de rendre les ministres solidairement responsables des refus de sanction, de créer une commission de sûreté générale pour informer sur les manœuvres du comité secret qui obsédait le roi, de déclarer que les ministres avaient perdu la confiance de la nation, et de proclamer la patrie en danger.

Les ministres de la justice, de l'intérieur et de la guerre montèrent successivement à la tribune après Brissot, pour rendre compte à l'Assemblée, conformément à ses injonctions, de l'état de leurs départements respectifs. L'Assemblée voulut un travail général sur la situation du royaume relativement à la sûreté extérieure et intérieure, et elle ordonna que cet exposé lui fût apporté le lendemain. Le lendemain, le ministre de la justice vint présenter, au nom du cabinet, le tableau qu'avait exigé le corps législatif; il s'éleva avec force contre les dissensions politiques et les clubs des jacobins, auxquels il imputa les dangers extérieurs et les troubles intérieurs du royaume. Le rapport se terminait par la déclaration suivante : « Les mi-» nistres manqueraient à ce qu'ils doivent à l'Assemblée s'ils ne déclaraient » que dans un tel ordre de choses il leur est impossible d'entretenir la vie » et le mouvement d'un vaste corps dont tous les membres sont paralysés;

» qu'il n'est pas en leur pouvoir de défendre le royaume de l'anarchie , qui , » dans cet état d'impuissance de la force publique et d'avilissement des auto-» rités constituées , menace de tout envahir.

» Après cet aveu, nous vous devons la déclaration que n'ayant accepté
 » les fouctions du ministère qu'avec le désir et l'espérance de faire le bien,

- » le moment où nous ne pouvons le faire est le moment d'y renoncer. Nous
- » avons en conséquence l'honneur de vous annoncer que ce matin nous avons
- » tous donné notre démission au roi. » Après cette annonce inattendue, les ministres quittèrent la salle au milieu de la stupeur dont cette brusque déclaration avait frappé la majeure partie de l'Assemblée, et qu'interrompaient seulement les applaudissements qu'une faible portion de la gauche mèlait aux huées insultantes des tribunes.

Cet incident rapprocha le terme de l'état de suspens et d'indécision où se trouvaient et l'Assemblée, et le gouvernement, et la France entière. Le reste de la séance fut rempli par la lecture de nombre de pétitions toutes rédigées dans les termes les plus violents, et demandant, celles-ci la mise en accusation de Lafayette, celles-là la réintégration du maire de Paris. En vain quelques députés courageux s'élèvent contre l'abus scandaleux que fait du droit de pétition une poignée de élubistes turbulents, qui s'arrogent le droit de parler au nom de la nation; leur voix se perd au milieu des cris et des injures des tribunes, que remplit constamment une populace dévouée aux jacobins,

L'affaire de Pétion et celle de Lafayette, ainsi que l'a fait justement observer un homme qui s'est fait l'historien de la période agitée comprise entre le 20 juin et le 10 août, après avoir été mèlé à la plupart des scènes qui s'y produisent \*, ces deux affaires qui soulévent tant de passions et éveillent tant de colères, étaient des incidents liés au grand procés ouvert entre le parti populaire et la cour; c'étaient, si on peut dire, des attaques croisées, l'une de la cour contre Pétion, comme représentant du parti populaire, l'autre du parti populaire contre Lafayette, comme représentant du parti de la cour.

Gependant l'Assemblée ne perdait pas de vue la question flagrante, celle du danger de la patrie.

La proclamation du danger de la patrie n'était ni une vaine formalité, ni la stérile expression d'un fait douloureux : tous les partis en attendaient de grands effets, chacun suivant le point de vue d'où il jugeait la situation et les événements.

Les royalistes constitutionnels entendaient ou tâchaient de se persuader que le pire effet de cette proclamation serait de substituer à l'autorité des ministres et du roi celle des corps administratifs des départements ; et ils es-

2\*

titution.

ODODCE.

s avaical

e, avai

Silvento

ucun re-

tildes &

elle do!

enerale.

lancag

e la tre-

mes ou

e est ti

homos

mauras

cette fr

f, el que

les Tuk

oven de

rties par

nduite &

e chelde

de rendre

CLARC DE

du comit

u la cor

rent sar

semble.

: perus

relative xposela

vint pre clatif; i

aculus

eurs à

Le: D

Larakti

iir la të rah sës

<sup>\*</sup> Ræderer, Chronique de cinquante jours.

1792. péraient au moins le maintien d'un peu d'ordre sous une autorité qui en général s'était montrée indignée des attentats du 20 juin.

Les jacobins, et avec eux la multitude, y voyaient d'abord l'anéantissement du pouvoir royal, puis un mouvement immense dans la partie jeune et ardente de la population; d'où résulterait pour eux une force devant laquelle tout devrait céder et disparaître, les autorités et les résistances légales, les ennemis du dedans et ceux du dehors.

II juillet.

Dans la séance du 11, Hérault de Séchelles, au nom des comités réunis, fit enfin un rapport sur cette double question : Le temps est-il arrivé de déclarer la patrie en danger ? Quelles sont les mesures les plus convenables, que l'on proclame ou non le danger de la patrie? Il annonçait que l'Autriche, la Prusse et les émigrés préparaient contre la France, pour une époque très rapprochée, une armée de cent cinquante mille combattants. « Nous sommes

- » loin d'être égaux en forces, continua-t-il; on ne peut atteindre par le re-
- » crutement le nombre d'hommes décrèté. Produisons donc un grand mou-
- » vement. Vos moyens seront immenses aussitôt que vous aurez déclaré que
- » la patrie est en danger. Un cri d'appel ne sera pas un cri d'alarme ; il n'éton-
- » nera personne : les citoyens s'y attendent et le sollicitent de toutes parts.
- » Ce n'est qu'un mode de recrutement plus prompt que le mode usité. Un
- » grand déploiement de force et de volonté dans les départements n'y est pas
- » moins nécessaire contre les rebelles qu'à l'extérieur contre les armées
- » mons necessaire contre les repenes qu'à l'exterieur contre les armée » étrangères....»

De toutes partson cria Aux voix! aux voix! et le décret proposé fut adopté à la presque unanimité. Voici en quels termes était conçue cette solennelle déclaration :

- Des troupes nombreuses s'avancent vers nos frontières; tous ceux qui ont en horreur la liberté s'arment contre la Constitution.
  - " » CITOYENS, LA PATRIE EST EN DANGER.
- " Que ceux qui vont obtenir l'honneur de marcher les premiers pour défendre ce qu'ils ont de plus cher se souviennent toujours qu'ils sont Français et libres; que leurs concitoyens maintiennent dans leurs foyers la sûreté des personnes et des propriétés; que les magistrats du peuple veillent attentivement; que tous, dans un courage calme, attribut de la véritable force, attendent pour agir le signal de la loi, et la patrie sera sauvée! "

Cette proclamation fut accompagnée de deux adresses : l'une à l'armée pour lui rappeler qu'une discipline sévère est le premier devoir des défenseurs de la patrie; l'autre à la nation pour l'exhorter à un majestueux déploiement de forces contre les ennemis du pays et contre ceux de la liberté, et en même temps au respect des lois et à la soumission aux magistrats. Citoyens, était-il dit dans cette adresse, gardez-vous de croire que la déclaration que vient de faire l'Assemblée Nationale soit l'effet d'une terreur

que es

ntisse

euze d

aquile

les . les

reuns.

de de

es.qu

che . h

no ray

enne

ir le re-

d non-

aré que n'élise

s parts.

ãé, la

e4 ps

arm'e

adopte

ennele

ux qu

ar de

THE S

101.05

HILLS

汉,给

artic!

de

at

helf.

12 de

HINE

1792.

indigne d'elle et de vous. Yous avec fait le serment de vivre libres ou de mourir. Elle sait que vous le tiendrez, et elle jure de vous en donner l'exemple; mais il ne s'azit pas de braver la mort, il faut vaincre, et vous le pouvez si vous adjurez vas haines, si vous oubliez vos tilsensions politiques, si vous raflice tous à la causse commune, si vous surveillez avec une infatigable activité les ennemis du debans, si vous prévenez tous les désordres et les violences individuelles qui les font nattre; si, sassurant dans le royaume l'empire des lois, et répondant, par des mouvements réglés, à la patrie qui vous appelle, vous volez sur les frontières et dans nos camps avec le généreux enthoussissme de la liberté et le sentiment profond des devoirs des sol-dats-ciloyens...

Ces proclamations, ces adresses, et surtout ces mots magiques - La patrie est en danger. - produisirent dans toute la France un effet électrique. Les mots patrie et liberté, dont l'empire est toujours si grand sur le cœur de l'homme, avaient surtout alors toute la puissance d'une adoration encore nouvelle. Un moment on oublia les partis et leurs querelles; on ne vit plus que la patrie menacée par des ennemis qu'il fallait écraser. Ce fut un élan , un enthousiasme, un entralnement impossibles à décrire, auxquels ajoutait encore l'appareil imposant avec lequel se fit la proclamation du décret de l'Assemblée Nationale. A Paris surtout on v déploya une pompe martiale toutà-fait propre à frapper les esprits, et qu'imitérent plus ou moins toutes les autres communes de France. La garde nationale sur pied , les bannières déployées, la présence des magistrats du peuple ceints de leurs écharges tricolores, le fréquent roulement des tambours, les sons d'une musique sévère : le bruit incessant du canon se faisant entendre à des intervalles égaux et rapprochés; puis l'aspect de tentes dressées sur des estrades, couvertes de guirlandes de feuilles de chêne, chargées de couronnes civiques et de banderoles aux trois couleurs, et surmontées du bonnet de la liberté placé au bout d'une pique; et sous charune de ces tentes une table posée sur deux tambours; et à cette table les officiers municipaux suffisant à peine à inscrire sur un registre le nom de ceux qui demandaient à partir pour la frontière ; et la foule ardente , enthousiaste , se pressant autour de l'estrade et remplissant l'air de ses cris et de ses chants patriotiques : tout était fait pour remuer les âmes et pour ébranler fortement les imaginations. Aussi en quelques jours le nombre des enrôlés volontaires fut-il immense,

Si l'enthousissmeet le dévonement étaieux grands. Le danger l'était aussi. Non seulement une formidable concilions oué phopais aur nos frontières et manaçait notre territoire, que couvraient à peine les lignes insuffisantes de nos quater amrest, mais encore des symptômes d'insurvercions ryolares commençaient à se montrer dans plusieurs de nos départements. Le 4 juille un nouvement avaire aime dans l'articles, sur les frontières essennées.

Saillant, qui le conduisait, s'était porté sur les châteaux de Jalés et de Bannes avec au moins 2,000 paysans armés : et dans une proclamation où il prenaît le titre de lieutenant-général de l'armée des princes , et se disait autorisé par Monsieur et le comte d'Artois à exercer l'autorité souveraine dans le Midi jusqu'à la fin de la captivité du roi, il annonçait que 70,000 hommes, enrôlés en secret dans les Cévennes, le Vivarais et le Bas-Languedoc, allaient se lever en armes, et arracher le Midi du royaume à la domination des jacobins. Ce formidable attroupement fut complétement dissipé vingt jours plus tard; mais il inspira un instant de sérieuses inquiétudes. Presque au même moment , le 8 juillet , la partie la plus reculée de la Bretagne était le théâtre d'un autre soulévement royaliste. Cinq cents hommes réunis à la voix d'un simple cultivateur nommé Allain Redeler, dans une paroisse du Finistère voisine de Quimper, tinrent sur pied durant plusieurs iours toute la garde nationale et la gendarmerie du département. Tout semblait annoncer que ces premiers mouvements n'étaient que les précurseurs d'un soulevement plus général, qui sans doute devait éclater au montent où la coalition aurait franchi nos frontières, pour en favoriser la marche par une puissante diversion. Mais ces manifestations en faveur de la cause contre-révolutionnaire ne firent que hâter la perte de ceux qu'elles voulaient servir. Plus les dangers étaient menacants , plus les mesures durent être décisives. Il fallait assurer à tout prix le salut de la Itévolution, et l'énergie de la défense dut se mesurer sur le vaste déploiement de l'attaque.

Le manifeste de l'Assemblée Nationale s'était renfermé dans les limites de l'oussitiution et de la régalité; c'était là seulement qu'elle voiait introuver le salut de l'empire et le triomphe de la liberté. Mais bientot la presse discorsaite et d'innombarbles afferesses élaborées au seu des sociéés populaires et transmises à l'Assemblée sous le titre de pétitions, sortieret de resulties trop étroites que le corps lécisait avait en prouvie poser à l'exallation révolutionanier. De toutes parts on demanda hautement, sansa étours in étienne, la déchéanne ou du moins la suspension du roi. Au point où étaient arrivéres les choess , c'était s'aveugler volutairement que de croire pouvoir encore trouver dans la Constitution une digue suffisante pour ouireir le fot populaire pendant la constitution une digue suffisante pour cuireir le fot populaire pendant la constitution une digue suffisante pour cuireir le fot populaire pendant la constitution une digue suffisante pour cuireir le fot populaire pendant la constitution une digue suffisante pour cuireir le fot populaire pendant la constitution une digue suffisante pour cuireir le fot populaire pendant la constitution une digue suffisante pour cuireir le fot populaire pendant la constitution une digue suffisante pour cuireir le fot populaire pendant la constitution une digue suffisante pour constitution une digue suffisante pour carrier le fot populaire pendant la rendre que sufficient de la production de la constitution de constitution de la constitut

L'Assemblée tenait habituellement chaque jour une séance du soir. Le 11, c'est-à-dire lejour même où fut rendu le décret qui déclarait la patrie en danger, un député vint annoncer dans cette seconde séance que deux juges de naix avaient décerné un maudat d'amener, par suite de l'instruction qu'ils

12 juillet.

suivaient aux Tuileries sur les événements du 20 juin, Grande rumeur dans le côté gauche. On crie à l'arbitraire , à la tyrannie , à l'illégalité. Bazire demande que les deux juges de paix soient à l'instant même mandés à la barre. et que l'Assemblée se déclare en permanence. Cambon ajoute que trente mandats vienuent d'être lancés contre des députés; cette annonce, qui était sans aucun fondement, n'en augmente pas moins l'irritation à un degré extraordinaire. On décrète aussitôt la permanence, et le président envoie les huissiers avertir les députés non présents. On se sépara cependant à quatre heures, sur l'assurance qui fut donnée que Pétion reposait paisiblement chez lui. Le lendemain à l'ouverture de la séance on donna lecture d'une lettre du roi annoncant la confirmation de l'arrêté par lequel le directoire du département avait suspendu le maire et le procureur de la commune. Cette lecture était à peiue achevée, que Pétion lui-même parut à la barre. « Je me présente devant vous avec la sécurité que donne le sentiment d'une » conscience saus reproche, dit-il à l'Assemblée. Je demande une justice » sévère ; je la demande et pour moi et pour mes persécuteurs. » Pétion parla longuement, et fut applaudi à plusieurs reprises par une partie de ses auditeurs. Il s'attacha à disculper sa conduite au 20 juin , et récrimina violemment contre le directoire, qu'il représenta comme tourmenté d'une insatiable manie de domination, et ne pouvant supporter la puissance d'opinion qui environnait la municipalité. Quant à la décision du roi, il ne peut, dit-il, que s'en honorer; le département avait toujours montré dans toutes ses dé-

tice arla au-

maire sollicite en terminant une prompte décision de l'Assemblée Nationale.

« N'ayez d'autre clémence que la justice, ajouta-t-il. Punissez-moi si je suis » coupable; veugez-moi si je suis innocent. J'attends avec une respectueuse

marches un accord si parfait avec les vues de la cour, que ce concert de vo-

lontés, dans la circonstance actuelle . n'avait rien qui dût surprendre. Le

» confiance le décret solennel que vous allez porter. »

Les cris de Vive Pétion! vive notre ami Pétion! partis des tribunes, couvrirent la voix du président, qui, au nom de l'Assemblée, accordait au maire les honneurs de la séauce. Il fut arrêté que la commission extraordinaire des douze ferait le lendemain un rapport sur la proclamation du roi et la demande du pétitionnaire, et que l'Assemblée prononcerait sans désemparer. Il est aisé de prévoir quelle devait être cette décision. La suspension du maire fut levée; et quant au procureur de la commune, on prononça qu'il y avait lieu à plus ample informé. La conclusion du rapport du comité des douze est remarquable, comme nouvel indice de cette ligne semi-légale où le parti girondin se flattait encore de maintenir le peuple dans la crise à laquelle on touchait. «Rappelez à ses fonctions un magistrat qui n'a point mérité d'en être suspendu, y était-il dit; mais en même temps rappelez au peuple, à ce peuple qui vient aujourd'hui solliciter son rétablissement, que

13 juillet.

au pre-

debra

Banna

is if one-

autone

dans le

iommes.

. allaim

1 des in

est jour

esque a

e étai le

à la ser

du Fins

toute is

инпоред

evenen

on aural

amte de

volubo-

Plus is

II fallai

ense da

mites de

tromer

المنجود المه

s popt

il de ce

l'exalta-

doutsill

wint of

e com

Lell. endar 1988 1988

c'est lui qui l'a compromis; rappelez-lui que s'il veut être heureux et libre, que s'il veut jouir des droits que la Constitution lui a rendus, il ne doit jamais oublier le respect et l'obéissance qu'il doit à la loi et aux autorités constituées pelle et pour lui; que cette obéissance peut seule assurer la tranquillité publique, et être la sauvegarde des magistrats qu'il a élus... « Ainsi on veut à la fois aiguillonner le taureau et contenir sa fureur; on veut abattre la digue et maîtriser l'impétuosité dévastatrice du torrent.

On était à la veille d'un des grands anniversaires de la Révolution, celui de la fédération et de la prise de la Bastille. L'approche de cette journée faisait naître un sentiment vague d'attente et d'anxiété; il semblait que quelque événement décisif se préparât, et c'était le souvenir du 20 juin bien plus que ceux de 89 qui planait sur cette solennité. Marie-Antoinette avait fait faire en secret pour le roi un plastron à l'épreuve du poignard et de la balle, dont elle voulait le revêtir ce jour-là : cette précaution indique assez de quelles appréhensions son âme était assiégée. Louis XVI consentit par complaisance à se couvrir du pesant gilet; mais déià ses craintes et ses pressentiments avaient pris un autre cours. « Ils ne m'assassineront pas, disait-il. Leur plan est changé; ils me feront mourir autrement. » L'histoire de la Révolution d'Angleterre était alors sa lecture de tous les jours : et son imagination frappée voyait se dresser devant lui l'échafaud de Charles I<sup>et</sup>. Sa principale attention était d'éviter, dans tous les actes de sa conduite, ce qui lui paraissait pouvoir servir de prétexte à une accusation judiciaire. Pourquoi sa pensée n'allait-elle pas au-delà de ces vaines démonstrations extérieures, qui ne trompaient personne et ne pouvaient que lui attirer le mépris de ses ennemis en même temps que leur haine? et comment n'avait-il pas compris que son unique moven de salut était une adhésion sincère à la Constitution, qui, malgré ses imperfections, pouvait encore le sauver et sauver la monarchie?

Nulle part dans les départements on n'avait eu égard au veto de la loi des vingt mille hommes, non plus qu'à celui de la loi sur les prêtres réfractaires; et de même que dans une foule de localités les municipalités patriotes faisaient emprisonner les prêtres qui se refusaient-au serment civique, les levées de volontaires que chaque département avait dû fournir au camp projeté sous Paris ne s'en étaient pas moins continuées malgré le refus de sanction dont ce projet avait été frappé. Le prétexte donné à ces levées, auxquelles l'impuissant ministère du 18 juin avait tenté vainement de mettre obstacle, était la fédération du 14 juillet; l'Assemblée Nationale, dont elles favorisaient les vues, les consacra par un décret du 2 juillet, portant que les citoyens que l'amour de la patrie et de la liberté avait déterminés à erendre à Paris pour être transportés de là soit à la réserve destinée à couvrir la capitale, soit aux armées chargées de la défense des frontières, vien-

ve.

δ¢

: 00

CDE

bra

acad

le fa

1997

000

1 95

pas.

aint

140

err.

bi.es

NP-

re le

s is

fac

165

, lis

239

s lè

400

q#

ix

(A)

ir

traient à leur arrivée se faire înserire à la municipalité. Louis XYI put juger ainsl; mais trop tard, combien avaient eu raison ceux qui lui avaient prédit que son refus de sanetion du projet de Servan aménerait à Paris non plus seulement vingt mille hommes, mais quarante mille peut-être, plus exaspérés et plus dangereux.

C'était surtout dans les clubs qu'éclataient les espérances secrètes que les républicains fondaient sur cette agglomération à Paris d'une masse de fédérés choisis partout sous l'influence directe des opinions les plus exaltées, Robespierre, dans une adresse ampoulée qu'il leur adressait au nom des Jacobins, leur disait : « Généreux citovens, dernier espoir de la patrie ! c'est à vous qu'il appartient de prévenir les crimes de vos ennemis. Vous n'êtes point venus pour donner un vain spectacle à la capitale et à la France..... votre mission est de sauver l'État... - Le plan des chefs de la faction jacobine, de ceux qui s'en considéraient comme les habiles, était de provoquer la déchéance du roi par une pétition collective des fédérés, qui pour eux représentaient la France, ne prévoyant pas que l'Assemblée Nationale put refuser de sanctionner un vœu exprimé au nom du pays tout entier. C'est ee qui ressort évidemment des discours de Camille Desmoulins , de Robespierre et de Danton aux Jacobins. Tous recommandent de ne pas violer la loi , de ne pas s'écarter de la Constitution. Mais un passage de cette adresse de Robespierre citée tout-à-l'heure montre comment on entendant aux Jacobins le respect de la Constitution et de la loi : c'est un curieux commentaire de ces recommandations, que l'on pourrait s'étonner de rencontrer dans de telles bouches, « Assurons enfin le maintien de la Constitution , disait Robespierre : non pas de cette Constitution qui prodigue à la cour la substance du peuple, et qui remet entre les mains du roi des trésors immenses et un énorme pouvoir; mais principalement, et avant tout, de celle qui garantit la souveraineté et les droits de la nation. Demandons la fidèle exécution des lois : non pas de celles qui ne savent que protéger les grands scélérats et assassiner le peuple dans les formes ; mais de celles qui protégent la liberté et le patriotisme contre le machiavélisme et contre la tyrannie. » On n'oubliait rien, d'ailleurs, de ce qui pouvait contribuer à striter les esprits. Camille Desmoulins affirmait le 13 aux Jacobins que Lafavette était arrivé le jour même à Paris, et qu'on assurait y avoir vu aussi Luckner; que le projet des ennemis du peuple était de provoquer le lendemain au Champ-de-Mars quelque scène qui put servir de prétexte à la répétition des sanglantes mitraillades du 17 juillet; que l'on ferait crier par des gens soudoyés : Vive le roi ! pendant que d'autres émissaires crieraient : A bas le roi! qu'à ce signal on se proposait de tomber sur les patriotes, et que dans la confusion le général Lafavette, qui devait se trouver là, se ferait proclamer généralissime pour maintenir l'ordre public, protéger l'Assemblée

Nationale et emmener le roi hors de Paris. — « Ce n'est point la violence ouverte que je crains de la part de l'infâme Lafayette et des autres conspirateurs, disait aussi Robespierre; c'est la machination de quelque crime dont on ferait ensuite retomber l'odieux sur le peuple. »

Les avis qu'avaient recus les chefs des Jacobins étaient, au reste, exacts en un point, - la présence projetée de Lafayette et de Luckner à la fédération. Lafayette, après son départ de Paris, n'avait pas renoncé à tout espoir d'arracher le roi des mains de ceux en qui son dévouement à la Constitution ne pouvait voir que des factieux ; de retour à son armée, il avait sondè le vieux Luckner, et l'avait décidé sans peine à le seconder. Il s'en ouvrit à Duport dans les premiers jours de juillet, et proposa un plan que celui-ci devait communiquer au roi, et qu'il regardait comme d'une réussite certaine. Cette première tentative n'ayant pas eu de snite, - et les dispositions connues de Louis XVI à l'égard du général en indiquent assez la raison, - Lafayette revint à la charge quelques jours après : cette fois il choisit pour intermédiaire Lally-Tolendal. Il lui écrivit à la date du 8 juillet, et lui expliqua longuement les combinaisons au moyen desquelles il se croyait sûr de conduire sans coup férir le roi à Compiègne, point qu'il avait choisi comme le plus à portée des prompts secours des troupes cantonnées sur la frontière du Nord. « Il faut que le roi sorte de Paris, disait-il dans cette lettre. Je sais que s'il n'était pas de bonne foi il y aurait des inconvénients; mais quand il s'agit de se confier au roi, qui est un honnête homme, peuton balancer un instant? Je suis pressé du besoin de voir le roi à Compiègne. » Lafayette demandait qu'on le mandât immédiatement à Paris, ainsi que Luckner, de manière à ce qu'ils y fussent l'un et l'autre au plus tard le 12 au soir. « Nous accompagnerons le roi à l'autel de la patrie, continue-t-il. Les deux généraux, représentant deux armées qu'on sait leur être très attachées, empêcheront les atteintes qu'on voudrait porter à la dignité du roi. Quant à moi, je puis retrouver l'habitude que les uns ont eue loug-temps d'obèir à ma voix; la terreur que j'ai tonjours inspirée aux autres des qu'ils sont devenus factieux, et peut-être quelques moyens personnels de tirer parti d'une crise, peuvent me rendre utile, du moins pour éloigner les dangers. Ma demande est d'antant plus désintéressée que ma situation sera défavorable par comparaison avec la grande fédération; mais je regarde comme un devoir sacré d'être auprès du roi dans cette circonstance, et ma tête est tellement montée à cet égard, que j'exige absolument du ministère de la guerre qu'il me mande, et que cette première partie de ma proposition soit adoptée; et je vous prie de le faire savoir, par des amis communs, au roi, à sa famille et à son conseil... » Lafayette développe ensuite le plan qu'il avait combiné pour faire sortir le roi de Paris. Le 15, Louis XVI serait allé à l'Assemblée accompagné des deux généraux et escorté d'un bataillon,

NO.

ont

1015

de

tout

nn-

rait

s'en

que

sile

100

Tal-

pist.

er lui

1 de

his

ur la

cette

ents;

lent.

ne.

i que

1200

. Les

atta

u roe

emps

quib

tra

dan

97

TAPÚR

el mi

dele

pol

urs.

plan

्या

illen.

ou tout au moins d'une cinquantaine de cavaliers dévoués, ce qu'il regardait comme suffisant; et au sortir de l'Assemblée il aurait quitté Parispour se rendre à Compiègne. Si, contre toute attente, la sortie était impossible, Lafayette et Luckner faisaient venir immédiatement de Compiègne de nouveaux détachements et de l'artillerie, et ils emmenaient Louis XVI au milieu de ces forces, libre et triomphant. Arrivé à Compiègne, il y rétablissait sa garde personnelle, telle que la lui donnait la Constitution. « En vérité, disait Lafayette en terminant, quand je me vois entouré d'habitants de la campagne qui viennent de dix lieues et plus pour me voir et pour me jurer qu'ils n'ont confiance qu'en moi, que mes amis et mes ennemis sont les leurs; quand je me vois chéri de mon armée, sur laquelle les efforts des jacobins n'ont aucune influence; quand je vois de toutes les parties du royaume arriver des témoignages d'adhésion à mes opinions, je ne puis croire que tout soit perdu, et que le n'aie aucun moyen d'être utile. »

La lettre que M. Lally-Tolendal écrivit au roi en lui transmettant celle de Lafayette est un document aussi curieux qu'important; les idées et les vues politiques des feuillants y sont nettement résumées. En voici les passages essentiels. Elle est datée de Paris, 9 juillet.

- « Je suis chargé par M. de Lafayette de faire proposer directement à S. M., pour le 15 de ce mois , le même projet qu'il avait proposé pour le 12, et qui ne peut plus s'exécuter à cette époque , depuis l'engagement pris par , S. M. de se trouver à la cérémonie du 14.
- » S. M. a dù voir le plan du projet envoyé par M. de Lafayette, car M. Duport a dù le porter à M. Montciel, pour qu'il le montrât à S. M.
- " M. de Lafayette veut être ici le 15; il y sera avec le vieux général Luckner. Tous deux viennent de se voir, tous deux se le sont promis, tous deux ont un même sentiment et un même projet.
- " Ils proposent que S. M. sorte publiquement de la ville, entre eux deux, en l'écrivant à l'Assemblée Nationale, en lui annonçant qu'elle ne dépassera pas la ligne constitutionnelle, et qu'elle se rend à Compiègne.
- » S. M. et toute la famille royale seront dans une seule voiture. Il est aisé de trouver cent bons cavaliers qui l'escorteront. Les Suisses, au besoin, et une partie de la garde nationale, protégeront le départ. Les deux généraux resteront près de S. M. Arrivée à Compiègne, elle aura pour garde un détachement de l'endroit, qui est très bon, un de la capitale, qui sera choisi, et un de l'armée.
- » M. de Lafayette, toutes ses places garnies, ainsi que son camp de retraite, a de disponible pour cet objet dans son armée dix escadrons et l'artillerie à cheval. Deux marches forcées peuvent amener toute cette division à Compiègne.
  - » Si, contre toute vraisemblance, S. M. ne pouvait sortir de la ville, les

3

- 1792. lois étant bien évidemment violées, les deux généraux marcheraient sur la capitale avec une armée.
  - » Les suites de ce projet se montrent d'elles-mêmes :
  - " La paix avec toute l'Europe, par la médiation du roi;
  - " Le roi rétabli dans tout son pouvoir légal;
  - » Une large et nécessaire extension de ses prérogatives sacrées;
  - » Une véritable monarchie, un véritable monarque, une véritable liberté;
  - " Une véritable représentation nationale, dont le roi sera chef et partie intégrante :
    - » Un véritable pouvoir exécutif :
    - » Une véritable représentation nationale, choisie parmi les propriétaires;
  - » La constitution révisée, abolie en partie, en partie améliorée et rétablie sur une meilleure base:
  - » Le nouveau corps législatif tenant ses séances seulement trois mois par an;
  - " L'ancienne noblesse rétablie dans ses anciens privilèges, non pas politiques, mais civils, dépendants de l'opinion, comme titres, armes, livrees, etc. "

M. de Lally proteste ensuite de son dévouement personnel, et demande à être un des cavaliers qui escorteront S. M., si elle agrée le projet; puis il se porte garant de la fidelité et du dévouement de Lafayette, qui, dit-il, reconnait ses premières erreurs; qui est prêt à s'immoler pour la liberté, mais, en même temps pour la monarchie, qu'il ne sépare plus; qui enfin est revenu aux principes des sincères amis du roi, avec candeur, conviction, sensibilité, entière abnégation de lui-même. La lettre se termine ainsi : « M. de Lafayette n'admet pas l'idée que le roi, une fois sorti de la capitale, ait d'autre direction à suivre que celle de sa conscience et de sa libre volonté. Il croit que la première opération de S. M. devra être de se créer une garde; il croit aussi que son projet peut se modifier de vingt manières différentes. Il préfère la retraite dans le Nord à celle du Midi, comme étant plus à portée de secourir de ce côté, et redoutant la faction méridionale. En un mol, la liberté du roi et la destruction des factieux, voilà son but dans toute la sincérité de son cœur. Ce qui doit suivre suivra. »

Louis XVI n'accepta pas plus cette nouvelle offre de Lafayette qu'il n'avait accepté celles du 28 juin ; il écrivit de sa propre main au négociateur : « Il faut lui répondre que je suis infiniment sensible à l'attachement pour moi qui le porterait à se mettre aussi en avant ; mais que la manière me paraît impraticable. Ce n'est point par crainte personnelle ; mais tout serait mis en jeu à la fois , et , quoi qu'il en dise , ce projet manqué ferait retomber tout pire que jamais, et de plus en plus sous la férule des factieux. Fontainebleau n'est qu'un cul-de-sac ; ce serait une mauvaise retraite du côté du

Midi du côde du Nord, cella suralit l'air d'aller au-devant des Autrichienes. On lui ripond au son mandé, ainsi je n'ai rien al direi ei, la présence des généraux à la fédération pourrait être utile; elle pourrait d'ailleurs avoir pour motif devoir le nouveau missier et de convenir avec lui des besoins de l'armée. Le meilleur conseil à donner à M. de Lafagette est de revrie riopura d'opourantial me fetience en rempliansat bien om mitter de gierent. Par encomme il voude préciser se rempliansat bien om mitter de gierent. Par comme il voude au bessin. Louis XVI cherche à moitver son reduit est les differents en remplians de les montiers par les suit les difficultés et les invertitudes de l'entreprise, et elle pourait en avoir, et defiet, mais il est d'évident que sa vivitable pennée est tout de ans la phrase que Jai soulignée, et que le plus grand vice du projet était de veuir de Lafavette.

u75.

D15

5 70

s.b

unk

as l

end d pr

ST.

w à

e, al

zek

918

(- c/2

106

 $\cdot$ 

IL DB

peral

95 E

rist

1100

48

triomphateur.

Le sdeil du 14 juillet se leva enfin, et la fête se termina sans avoir éte patriséés par auvin aete de violence. Mais si l'on n'eu pas à fejbrere un atteinat, les aims du ori n'en eureur pas moins à génir sur une nouvelle lumiliation et de nouveaux outrages. Réintégré dans ses fonctions par le lumiliation et de nouveaux outrages. Réintégré dans ses fonctions par le quatre à cinquille fedères qui s'étaien mélés aux range de la garde national quatre à cinquille fedères qui s'étaient mélés aux range de la garde nationale, et une partie de la garde nationale elle-même, erupiissaient l'air des voiciferations mille fois répétées de Vive Feion l'Evlou ou la mort! — Les mêmes mot se reproduissient à l'infini, inserits sur des bamineres, tracés à la eraies uris est-paeux; et la multiude se plaisait à récoubler ses eris, que l'intention transformait en insulte, partout où Louis XVI était a portée de les entendre. A peine quéques acetamitos isolées de Vive le roi ausstité couvertes par les huies de la populare et un redoublement de son eri favori de la journée, ossient-elles protester de loin en foin contre l'apochèses du

Sans doute le roi avait encore paru trop bien gazdé, et le nombré des troupes présentes à la fête de la fédération avait inspiér quedque inquiettude pour la fielle résistée de la grande mesure dont on nourrissait le projet; en de la felle résistée de la grande mesure dont on nourrissait le projet; en de la felle notain l'auchet demandà à la tribune nationale que les troupes 18 jainet, de figne et les Suisses fussent immédiatement étoignés de Paris. Il existait, quant à ces demriers, des capitalitons qui ne permetiatent pas de les employer ailleurs qu'auprès de la personne du roi. La question fut renvoyé à l'examen du combié diplomatique; mais îlst oftondem, ésame tenante, par un décret, que le pouvoir exécutif fernit sortir de Paris sous trois jours les triès régiments de troupes de ligne qui s'y trouvaient en garnison, et qu'on ne les emploierait pas à moins de quinze lieues de la résidence du crors lécisait.

Les manifestations plus directes dont les fedérés devaient être l'instrument

17:12. 17 juillet.

ne tardicent pas à se produire. Dans la séance du 17, une députation vin el leur nom tire à harre de l'Assemblé Nationale une pétition qui fot altribuée à Robespierre, et dont la véhémence laises bien foin en arrière les adresses les plus violentes sorties jusqu'alors des innombrables succursales du elsh jacobin. Je ne transcrirai pas ec document, que rien, du resde, sauf un rediorbiement d'exaltation, ne distingue des factums de même nature qui chaque jour c'ainent las devant l'Assemblée; il sultina d'en rapporter la conclusion: - Peres de la pairie, suspendes proviscirement le pouvoir excutif dans la personne du riei, les selut de l'Etal Exge et vous commande cette mesure. Mettez en étal d'accusation Lafayette; la Constitution et les sult public vous Frodment. Descritez le lecrociement des états-mays, des fonctionnaires militaires nommés par le roi. Destitue et punissez, aivant le vœu de la Constitution, les directieres de départements et dei stricts, coalisés avec Lafayette et la cour contre la liberté publique. Enfin, remouvelez les corns indiciaires.

L'Assemblée Nationale se voyail ainsi chaque jour poussée dans la voie des mesures violentes. Elle-même voulait concourir dans une certaine mesure, n'eût-ce été que pour en conserver la direction, à ce mouvement qui devait aboutir à la destruction complète d'un pouvoir hostile, de ce pouvoir qui depuis trois ans n'avait montré qu'une incorrigible antipathie aux destinées nouvelles que la Révolution ouvrait à la France; mais la violence destêtes exaltées dont l'avengle obstination de la cour forcait d'accepter, et quelquefois même de provoquer le dangereux concours, l'effravait, et nous la voyons s'efforcer sans cesse de ressaisir les rênes du char révolutionnaire, qui sans cesse échappent à ses mains paralysées. La lecture de l'adresse des fédérés souleva dans une partie de l'Assemblée une violente indignation; mais vainement deux orateurs de la droite constitutionnelle , Girardin et Dumolard, réclamerent-ils la parole; la gauche, qui aurait eraint de combattre la pétilion, et qui pourtant n'aurait osé en soutenir ouvertement les termes, invoqua le réglement qui interdisait la discussion sur les pétitions, et après un court débat on passa à l'ordre du jour. Le président adressa aux pétitionnaires une sorte d'admonestation détournée, bien timide et bien adoucie; puis par une sorte de compensation, il les invita, selon la formule consacrée, aux honneurs de la séance. C'était leur dire aussi elairement que possible que, tout en blamant les formes un peu vives de leur pétition, l'Assemblée s'associait à l'esprit qui l'avait inspirée,

Mais l'impatience des promoteurs de la déchéance ne s'accommodalt pas de lenteurs qui répondaient mal à leur exaltation; et tandis que les députés leur reprochaient l'excès d'un zèle trop ardent, les autres à leur tour les accusaient lautement d'une lâche pusillaminité. Quelques jours s'étaient à prine écoulés depuis la pétition du 17, et l'Assemblée venait de décrèter in tal fit at ent is

usile e, sel natur cter li ir ese-

mate 1 et k 1398. 2,50-Je Sr

recits crast. Jean up (8

york ous li narr. er de store

de di considera di des di des di des di des

Ţ.

Hali Para Lage Albe que la commission extraordinaire des doure lui fernit le lendemain un rapport sur ces quetinss. Quels sont les mans de la patric è quelles en sont les causes? Les remèdes employés jasqu'à présent sont-lés sudifiants? — quand une nouvelle députation des fécires réunis à Paris se présente à la barre. L'orateur de la dipattation s'adresse en res termes à l'Assentiblé : » Ligisliteurs , pouvez-vous vous dissimuler encure la sourre de nos maux , ou en ignorer les remédes? Permette que nous vous les indiquisas, nous citoques des quatreving-t-très départements, que l'amour de la liberté a réunis ici. Nous, forts de l'opinion de la très grande majorité du royaume, nous vous dissus que la

source de nos maux est dans l'abusqu'a fait de son autorité le chef du pouvoir exécutif, dans les étate-majors de l'armée, dans une pruite des d'rectories des départements, des directoires de districts et des tribanaux; et puisqu'i faut tout dire, elle existe en partie dans voire sein. Législauteux, le priet ei imminent. Il faut que le règne de la vérité commence : nous sommes assect ourageux pour vous la ulire, et assez courageux pour l'entendue. Delibèrez séraite tennate l'unique moieu de remedier à nos maux; asspendiz le pouvier exécutif : la Constitution vous autories à le juger; or, vous ne pouvet le faire sans avoir le droit de le suspender. Convequez les assemblées primaires, afin de connaître dune manière immédiate et certaine le veux du peuple. Pailes nommer une convention autonale pour prononcer sur certains articles prétendus constitutionnels. Il n'y a pas un instant à perdre. Evite à voire partie des secousses terribes crejance a dattire sur vos têtes une effroyable responsabilité. Si cous donnier da nation nu provez é impuisance. Il ne statient du notion autone resures conventine du étations provis

force, et d'écraser elle-même ses ennemis, » - L'Assemblée se fera rendre

compte de votre pétition, répond le président à l'orateur; elle trouvera dans la Constitution des mouens de la sauver... Les violents murmures de toute la

gauche et des fédérés qui remplissent les tribunes ne permettent pas au president de confluer; un montagand lui ricque le règlement lui déden de faire des phrases. Un vit débat s'engage. —Cest dans les moments de danger que l'Assemblé, si elle veu le paralle v rainent gande, doit montre le plus de calme, s'écrie Vergniaud avec étaleur; elle doit se préserver et du langage hypocrite des faux anis de la Constitution, et des excès d'un patricissen qui serait exagrée par trup d'extatation. Il haut i notre cès le feu qui conserve et viville, non celui qui dévore et qui détruit 5 cêtte allocution apaise le tumulte; la pétition se trevoyée au cossi die doux, et les pétitionnaires sont invités à assister à la séance. Le même jeur on recevisit d'Amers sette darses de truis linges ou gairreit dit pages de since.

tures : - Législateurs, Louis XVI a trahi la nation, la loi et ses serments. Le peuple est son souverain; vous êtes ses représentants; prononcez la déchéauce, et la France est sauvée. -

1792

1794

Une autre question , la mise en accusation de Lafavette, préoccupait vivement et la presse, et les clubs, et le public, et l'Assemblée. De mille adresses qui arrivaient à Paris de tous les points du royaume, il n'en était pas une qui ne confondit dans une égale réprobation et le pouvoir exécutif et le commaudant de l'armée du Nord ; toutes demandaient en même temps la déchéance de l'un et la destitution de l'autre. Le mot était donné par la société-mère, et tous les clubs affiliés répondaient fidelement aux instructions parties du club central. Si quelque chose dut grandir le général à ses propres veux, ce fut cette unanimité d'attaques du parti republicain, qui ne pardonnait pas à Lafavette ses énergiques protestations contre les factions et leurs projets de renversement. Singulière destinée d'un homme que l'honnéteté de ses convictions éloignait également de tous les excès et de tous les despotismes, de ceux du pouvoir royal comme de ceux de l'anarchie populaire, et qui se voyait en butte à la fois des deux côtés à la haine qui suit les apostats, les uns l'accusant d'avoir trahi la cause de la monarchie, les autres d'avoir déserté le drapeau de la liberté!

Deux premiers rapports faits à l'Assemblée Nationale par Muraire et par Lacuée, au nom de la commission des douze, avaient conclu. l'un que la conduite du général, bien que coupable, ou tout au moins répréhensible, n'était cependant passible d'aucune loi positive ; l'autre, que sa démarche près du corps législatif constituait un délit militaire que la loi pouvait atteindre, et que le ministre devait punir. La discussion s'était ouverte le 20 sur cette dernière base. Delaunay d'Angers, Lasource, Torné et Guadet l'attaquérent avec violence: Limousin , Dumolard et Vaublanc le défendirent avec chaleur, « Une société tron célébre a été l'obiet des attaques coura- geuses de Lafavette, disaient-ils; il vous en a signalé les dangers, il vous en a dénoncé les écarts, il vous l'a peinte sans les làches ménagements que la peur inspire à tant d'hommes pusillanimes : voità tout son crime. En est-ce donc un pour une assemblée qui ne doit pas connaître de clubs » si ce n'est pour les réprimer, et dont le premier devoir est d'étouffer les » factions partout où elles se rencontrent? « Une des imputations sur lesquelles insistaient le plus vivement les adversaires de Lafavette était la proposition qu'on lui imputait d'avoir fait faire à Luckner par l'intermédiaire de Bureau de Puzy de marcher avec lui sur Paris. Ce dernier vint à la barre de l'Assemblée démentir énergiquement le fait, et Luckner lui-même confirma ce démenti dans une lettre où il se plaignait avec amertume que la difficulté qu'il avait à s'exprimer en français pût l'exposer à de pareils malentendus. Il est prohable que les termes dans lesquels le propos avait été rapporté étaient en effet inexacts ; mais la correspondance que j'ai citée précédemment entre Lafavette et Lally ne permet pas de douter que la proposition elle-même n'eût été faite, au moins éventuellement, et qui plus est

nik

n rbs

W/E

nosia

10

ring

ngre

ede-

s de

ape

asirs.

ge f

ate b

300

e cid aris

Wat.

y hert

KIR

92

min

10 18

per

195 20 rapport définitif.

acceptée. Luckner avait la brayoure intrépide d'un soldat, comme il en avait toutes les habitudes ; mais son caractère sans énergie le livrait aisément aux influences les plus immédiates, et lui faisait souvent rétracter avec l'un ce qu'il avait le plus formellement promis à l'autre. Quoi qu'il en soit, dans l'incertitude où la laissait ce dédale d'assertions contradictoires, l'Assemblée renvoya encore une fois l'affaire à l'examen préparatoire de sa commis- 29 juillet. sion extraordinaire des douze, qui fut chargée de lui faire sous huitaine un

1792.

Pendant ce temps Paris était livré à un effrayant état d'effcryescence. Les quarante-huit sections étaient en permanence depuis le commencement de juillet. Là comme dans toute réunion politique, l'opinion publique avait pour représentant et pour interprète une minorité très faible, à ne considérer que sa proportion numérique, mais forte de son activité, de son énergie, de son exaltation, forte surtout de la coupable indifférence et de l'inertie égoiste du plus grand nombre, qui alors comme toujours aimait mieux livrer le sort de la chose publique à l'exagération des opinions extrêmes que de se commettre dans une lutte violente avec la partic turbulente de la population. La municipalité avait établi à l'Hôtel-de-Ville (17 juillet) un bureau central au moven duquel toutes les sections communiquaient entre elles et se concertaient pour leurs résolutions : c'était l'insurrection organisée. Le directoire du département, las de soutenir un combat trop inégal et désormais sans espoir, avait donné sa démission en masse (22 juillet), moins un seul membre, Ræderer, qui espéra, en conservant son poste de procureur-syndic, pouvoir y servir les desseins du parti girondin auquel l'unissaient ses principes politiques et ses relations personnelles. Tous les autres, à la tête desquels, nous l'avons vu, se plaçaient le duc de Larochefoucauld, Talleyrand et Desmeuniers, douloureusement pénétrés de leur isolement, sans action sur le peuple et sans influence sur la cour, abreuvés chaque jour de dégoûts et en butte aux injures des Jacobins, se retirèrent d'une arène où la voix de la raison ne pouvait plus dominer le tumulte des

On avait senti le besoin d'organiser un ceutre d'impulsion au milieu de cette effervescence désordonnée, afin d'imprimer une direction uniforme à cette agitation qui plus d'une fois avait abouti à des mouvements partiels. plus nuisibles qu'utiles à la cause révolutionnaire. Les fédérés s'étaient formé un comité central dans le local des Jacobins : sur les quarante-trois membres dont se composait ce comité, on en choisit cinq, des plus décidés et des plus énergiques, qui composèrent ce que l'on nomma le directoire insurrectionnel. C'était Vaugeois, grand-vicaire de l'évêque de Blois; Debesse, de la Drome, Guillaume, professeur à Caen; Simon, journaliste à Strasbourg, et Galissot de Langres. Le journaliste Carra, à qui l'on doit les

detais que nous possédons sur ec comité insurrectionnel ; y fut adjoint au moment même de as formation, et peu après on y invita un certain nointe de l'emperature de la formation de l'emperature de l'emperature de l'emperature de d'hommes depuis long-temps signalés par leur exaltation républissient l'emperature de l'

Impatient d'agir, le comité insurrectionnel voulut nrganiser un mouvement pour le 26. Cette fois comme toujours , le faubourg Saint-Antoine et le faubourg Saint-Marceau, auxquels se seraient réunis les einq mille fédérès présents à Paris, devaient en être le double point de départ. Le rassemblement, précédé d'un drapeau rouge ayant pour inscription : Loi martiale du neuple souverain contre la rébellion du pouvoir exécutif, se serait porté à la fois sur les Tuileries et sur l'Assemblée Nationale. On avait posé dans la nuit ces affiehes d'un effrayant laconisme : Ceux qui tireront sur les colonnes du peuple seront mis à mort sur-le-champ. Sans doule le maire ne juges pas que les mesures fussent suffisamment prises ; d'ailleurs le hataillon des fédérés marseillais n'était pas arrivé encore, et le grand coup que l'on voulait frapper exigeait que l'on réunit toutes ses forces. Pétion courut donc de grand matin à la place de la Bastille et au faubourg Saint-Mareeau, où déjà le tocsin et le tambour appelaient les bataillons aux armes ; et il parvint à prévenir le départ de cette multitude menaçante, qui se promettait bien cette fois de ne pas s'en tenir comme le 20 juin à une expédition sans résultat. Il semble qu'excitées par cette tentative, les sections eraignent d'être

gagnèss de vitesse. Dès le bendemain 27, à la suite d'une délibération simullande, la très grande majorité des sectiuns, quarante-sept sur quarantehuit, s'il faut en croire un journai rédigé sous une influence girondine, les Annales particiques, se promouetrel pour la déclènce. Mais il fathat la plus loin; il fullait transformer ce vœu en mesure legislative. Ce fut de la puis loin; il fullait transformer ce vœu en mesure legislative. Ce fut de la exciton Mauconosi que partir linitative. Quarte jours après la delibération du 27, six cents sectionnaires y prensient un arrêté déclarant que la section ne reconnaissant plus Losia SVI pour roi des Français; qu'elle abjustive, comme surpris à la foi publique, tout autre serment que cetul de vivre et de nourir libre et d'ure fidie à la nation; et qu'en conséquence, le dimanche suivant, 3 noût, elle se porterait tout entière au corps législatif pour tuin feire cette déclaration et lui demander s'il coudie reju auver la partir, 28 réservant, sur la réponse qui lui serait faite, de prendre telle détermination uttérieure qu'il apparticutation.

L'arrêté de la section Mauconseil fut immédiatement transmis aux quarante-sept autres sections, avec une adresse ainsi conçue :

0. juin

« Citoyens de toutes les sections. l'Assemblée Nationale délibère; mais l'ennemi s'approche, et bientôt Louis XVI va livrer nos cités aux fers ensanglantés des despotes de l'Europe.

» Citoyens, levez-vous et venez avec nous demander au sénat s'il se croit capable ou non de sauver la patrie; et, saus quitter la barre, obtenons enfin le droit d'oublier la loi pour sauver la patrie.

- Les citoyens de la section Mauconseil ont conçu le noble dessein de reprendre leurs droits, et de faire triompher la liberté ou de s'ensevelir sous ses ruines; et sans doute cet exemple généreux sera imité de toutes les sections de l'empire.
  - » Que Paris soit encore l'étonnement de l'univers et l'effroi du despotisme.
- » Déjà depuis trop long-temps un tyran méprisable se joue de nos destinées; gardons-nous d'attendre pour le punir qu'il ait assuré son triomphe. Citoyens, levez-vous, et songez qu'un tyran ne pardonne jamais.
- « Sans nous amuser encore à calculer ses erreurs, ses crimes et ses parjures, frappons le colosse effrayant du despotisme: qu'il tombe, qu'il se brise en éclats, et que le bruit de sa chute fasse pàlir les tyrans jusqu'aux extrémités du monde.
- " Unissons-nous tous pour prononcer la déchéance de ce roi cruel. Disons, d'un accord commun : Louis XVI n'est plus roi des Français.
- » L'opinion seule fait la force des rois. Hé bien, citoyens, employons l'opinion pour le déchoir; car l'opinion fait et défait les rois.
- " Louis XVI est livré à la réprobation la plus avilissante. Toutes les parties de l'empire le rejettent avec indignation; mais aucune d'elles n'a suffisamment exprimé son opinion.
- » La section Mauconseil déclare donc à toutes les parties du souverain qu'en présentant le vœu général elle ne reconnaît plus Louis XVI pour roi des Français, et qu'elle abjure le serment qu'elle a fait de lui être tidèle, comme surpris à sa foi.
  - » Le parjure est veriu quand on promit un crime.
- » Citoyens, imitez notre exemple; la tyrannie s'écroule et la France est sauvée à jamais. »

Cette pièce portait pour signature : Lechenard, président; Bergot, secrétaire.

Et au-dessous on lisait : Le rendez-vous général est boulevard de la Madeleine Saint-Honoré.

La veille (30 juillet), les Marseillais si impatiemment attendus par le parti insurrectionnel étaient enfin arrivés. Un de leurs compatriotes, Barbaroux, jeune homme que l'exaltation des opinions républicaines avait arraché à de sérieuses études de physique et de jurisprudence, et qui depuis deux mois

-

п.

(611L M

nombr

Maiar.

F255%

olinie

tiera-

de 89.

mour-

(oine

ulle fe

Lens

01 100

it pitt

e de

leste

e juga

lion de

on 101

done de

间脚

erviote

en cett

ultal.

de

1 1991

larant-

line. 🛭

ail aid

int de l renated

0101

bjord.

reeld

matel

r lui de

ermite

15 1

était à Paris, où il s'était lié avec les hommes les plus notables du parti girondin, s'entretenant un jour avec Roland et la femme de ce dernier des movens de sauver le nord de la France des dangers chaque jour plus imminents dont la menacaient les ennemis de la frontière et ceux qui conspiraient dans son sein, avait promis de demander à Marseille un bataillon et deux pieces de canon. « Nous ne perdimes pas un instant, dit Barbaroux dans les Mémoires qu'il nous a laissés sur cette période de notre histoire révolutionnaire : nous écrivimes à Marseille d'envoyer à Paris six ceuts hommes qui sussent monrir, et Marseille les envoya, » Cette troupe marseillaise se composait en grande partie d'hommes déjà conque par le rôle qu'ils avaient ioué dans les scenes de violence politique qui avaient ensanglauté plusieurs villes du Midi, notamment Avignon; Jourdan, le trop fameux Jourdan, figurait parmi eux. Ils étaient arrivés le 29 à Charenton et v avaient passé la nuit. Barbaroux et quelques uns des membres du comité insurrectionnel crurent l'occasion favorable pour renouveler la tentative manquée du 26, et tracèrent à la hâte le plan d'une nouvelle insurrection; cette fois encore elle avorta, faute d'ensemble dans les mesures. Les faubourgs devaient marcher en armes au-devant des Marseillais; Santerre l'avait promis, et avait annoncé que l'on pouvait compter sur quarante mille hommes. On aurait disposé sur la place de la Bastille un train considérable d'artillerie dont les insurgés se seraient emparés en descendant sur les Tuileries. A l'Hôtelde-Ville on eut jeté mille hommes pour l'entourer et attendre les commissaires des sections qui devaient former un nouveau corps municipal; quatre cents hommes auraient occupé la mairie pour y retenir Pétion, que l'on voulait affranchir, par cette violence simulée, de la responsabilité des événements; et pendant que le gros de l'armée se serait porté au château. d'autres détachements auraient occupé les principaux postes, l'hôtel des Invalides et les ponts. Arrivée aux Tuileries, la troupe se serait cantonnée dans le jardin, après en avoir barricadé les avenues principales; et on n'en devait sortir qu'après avoir obtenu la réalisation des grandes mesures nécessitées par le salut de l'État. Les conjurés se flattaient que cette expédition ne serait pas sanglante. Les Suisses, se disaient-ils, ne seront pas en force aux Tuileries, et on ne voulait pas les attaquer dans leurs easernes: on leur eût dit d'attendre en paix la manifestation de la volonté générale. On ne voulait pas pénétrer dans les appartements du château; on ne voulait que les bloquer, pendant que l'Assemblée Nationale aurait prononcé la déchéance, « Surtout, dit encore Barbaroux dans les Mémoires déjà cités, il fut arrêté qu'on punirait de mort le vol, les excès envers les personnes, la desobéissance envers les chefs. Nous voulions que cette insurrection pour la liberté fût majestueuse comme elle, sainte comme les droits qu'elle devait assurer, et digne de servir d'exemple à tous les peuples... »

110

mi-

7119

lans

ulo-

mrs

66

aient

eurs

lan.

419

entel

6. el

e elle

nihet

t an-

urat

nt les

litel

(rid)

cital:

up.

e de

chit-

hillif

(30-

ales.

ande

t que

H 54

leurs

मेलाह

1;(0

hie.

101/19

rs lis

75110

Ireli

۱...۱

Mais ce plan, comme je l'ai dit, échoua par un défaut d'entente entre les fédérés et la commune : on enjoignit sous main à Santerre de ne pas faire agir le faubourg, et au lieu des quarante mille hommes promis, deux cents au plus vinrent à la rencontre des Marseillais; encore étaient-ce pour la plupart des fédérés des départements, avec une vingtaine de Parisiens seulement, armés de piques et de coutelas.

L'entrée du bataillon marseillais à Paris, qui n'avait pu être marquée par un grand mouvement insurrectionnel, le fut du moins par une rixe sanglante. précurseur des scènes plus sérieuses qui allaient bientôt s'engager. Les Marseillais s'étaient réunis dans une vaste guinguette des Champs-Elysées à un repas que leur offraient ceux des fédérés et des hommes du faubourg qui leur avaient fait escorte ; tout près de là se trouvaient aussi rénnis dans une autre guinguette une quarantaine de grenadiers du bataillon des Filles-Saint-Thomas signalés depuis long-temps à l'animadversion des Jacobins. Le cri de Vive le roi! auquel se mélaient aussi, dit-on, cenx de Vive Lafavette! parvint aux oreilles des fédérés; ceux-ci furieux, et la tête déjà échauffée par le vin qui depuis une heure coulait à flots, envahirent le sabre à la main la salle où étaient assis les grenadiers parisiens. Quarante contre sept ou huit cents , la lutte était trop inégale ; les grenadiers escaladent les fenètres et les palissades, et s'enfuient par les Champs-Elysées, toujours poursuivis par la meute acharnée des fédérés marseillais. Un des gardes nationaux, déjà blessé d'un coup de sabre, veut se réfugier dans une maison particulière : il v est assailli de nouveau et impitovablement massacré. La foule qui affluait alors dans cette promenade fréquentée, loin de songer à porter secours à leurs concitovens poursuivis, s'enfuit comme eux en désordre et se réfugie dans les Tuileries par la grille du Pont-Tournant, qui se referme aussitôt sur eux. Cette facile victoire augmente l'audace arrogante du bataillon marseillais, dont le manque de parole de Santerre a déià proyoqué l'humeur; Paris n'est plus aux yeux de ces hommes, dont la bravonre fanatique méprise tout ce qui a l'apparence de la pusillanimité, qu'une ville de bourgeois poltrons auxquels à eux seuls ils feront la loi. - « Les Parisiens sont trop làches pour abattre le tyran, disent-ils dans le langage de leur province; c'est nous qui ferons ce qu'ils n'osent pas faire. » Le soir, plusieurs des grenadiers des Filles-Saint-Thomas vinrent demander à la barre du corps législatif vengeance du guet-apens dont ils avaient été victimes : l'Assemblée les écouta à peine, et passa à l'ordre du iour.

Les Girondins, nous l'avons déjà dit, se voyaient presque avec terreur entraînés avec une rapidité tonjours croissante sur la pente révolutionnaire où les avaient lancés les Jacobins. Ils auraient voulu non pas arrêter le mouvement, mais le modèrer. La vue du précipice où va s'engloutir la 1792.

monarchie les effraie; ils semblent pressentir qu'eux-mêmes iront s'y briser. Pendant qu'autour d'enx tout se soulève et s'agite, au milieu même des fremissements d'impatience d'une multitude excitée, ils essaient encore de detourner la main détà levée sur le pouvoir exécutif, et de substituer une mesure comminatoire au coup qui va le frapper. Un député de la gauche, Crestin , avait par une motion d'ordre (25 juillet) appelé l'attention de l'Assemblée sur les propositions de suspension ou de déchéance du pouvoir exécutif. S'elevant contre les craintes manifestées la veille par Vergniaud que des mesures trop violentes n'aboutissent à la guerre civile. Crestin avait repondu qu'il n'y avait de prudence qu'à dire nettement et promptement la vérité; que l'indécision et de timides ménagements n'étaient propres qu'à augmenter les dangers de la nation ou cenx du pouvoir royal, soit en ménageant au pouvoir une confiance dont il ne serait pas digne, soit, s'il en était digne, en n'éloignant pas la déliance qui l'entravait, « Lorsque l'un des » pouvoirs constitutionnels est soupconné, continuait l'orateur, rien n'est » plus instant que de scruter sa conduite et de dire au peuple : Ce pouvoir a . failli, la Constitution le liere à la justice nutionale; on hien : Peuple, on vous » a trompé, rassurez-vous; ce pouvoir n'est pus sorti de la ligne de ses devoirs. » Ce n'est que par ce moyen que le calme et la confiance , si nécessaires pour « la marche du gouvernement, surtout à l'instant de repousser les ennemis « du deliors , penyent se rétablir. L'Assemblée Nationale se chargerait d'une » responsabilité à laquelle elle ne suffirait pas si elle conservait un jour, une · heure, une minute, un roi qui par la Constitution serait réputé avoir ab-« diqué la couronne ; ou si , la conduite de ce roi étant reconnue intacle . « elle ne se hâtait pas de le laver du soupcon et de l'accusation, et par un « décret solennel de l'entourer de l'opinion publique. S'il est dans un des » quatre cas de déchéance, il faut le déclarer déchu; s'il n'y est pas, il faut « le dire à l'univers entier avec la même loyauté. Différer de mettre ce moyen « en usage, prolonger les inquietudes du people, tenir en suspens l'opinion - sur le compte du représentant héréditaire de la nation et de ses agents » responsables, c'est les constituer dans un danger personnel au premier » revers que nos armes peuvent éprouver; c'est aggraver le danger de la patrie. « Crestin demandait que le lendemain, toute affaire cessante, on entamàt la discussion sur les questions suivantes : Le roi, par sa conduite avant et depuis la déclaration de guerre, s'est-il mis dans le cas d'être censé avoir abdiqué la couronne? Quels sont les ministres qui depuis cette déclaration de guerre ont prévarique, et de quels faits de prevarication se sontils rendus coupables?

Cette motion avait soulevé une disenssion des plus orageuses. Chabol était monté à la tribune et en avait appuye les conclusions. - non pas pour- tant, avait-il dit, pour faire linir les sonpous du peuple. — Quand il se-

DY.

e dis

ine de

e une

uche.

116

199

d our

an ne

ent b

(11)

n me-

ilen

ın de

nis!

goid d

in 190

er in

NOU.

mens.

d'une

er, une ent ab-

itacit.

par ut

un de

1 (80)

100160

Miniqu

322015

MILE

r de la

16.00

unduce

Mills

der

8:01

Chabo

poer

1118

» rait vrai ; continua Chabot , que l'Assemblée fût assez faible pour savonner » le pouvoir exécutif, la nation n'en serait pas moins persuadée de la réalité » des trahisons de la cour. S'il lui est prouvé que le corps législatif ne trouve » point dans la Constitution assez de pouvoir pour agir, nulle puissance » alors ne pourra l'empêcher de se sauver elle-même, » De bruvants applaudissements partirent des tribunes. L'orateur reprit : « Et cuand le pouvoir « exécutif sortirait blanc comme neige de cette discussion, le peuple fran-» çais aura toujours le droit inconstestable de charger sa constitution. » Ici les applaudissements et les bravos des tribunes recommencèrent avec plus de force, en même temps qu'une violente rumeur éclatait dans l'Assemblée. Le côté droit tout entier et une partie du côté gauche se levèrent et demandèrent à grands cris que l'orateur fût rappelé à l'ordre et envoyé à l'Abbaye. Le président rappela Chabot à l'ordre : cette censure donna lieu à un nouveau tumulte. Chaudieu, s'élançant à la tribune, demanda que le président fût luimême rappelé à l'ordre pour avoir méconnu la souveraineté du peuple consacrée par l'article de la Constitution où il est dit : La nation a le droit imprescriptible de changer la constitution, « Plus de constitution, plus de » principes sacrés, dit-il, si vous n'arrêtez l'audace de vos présidents, si » vous ne réprimez l'insolence de certains délégués du peuple qui trahissent » ses droits. » Le président quitta le fauteuil, et l'Assemblée décida à la presque unanimité qu'il avait encouru le rappel à l'ordre. Cet incident mit fin à la séance, et l'Assemblée se sépara dans une extrême agitation.

Ainsi mise en demeure sur la question capitale qui dominait toutes les autres questions, la commission des douze, qui était composée de Girondins, produisit le lendemain (26), par l'organe de Guadet, un projet d'adresse qui fut adopté, mais auquel les événements qui vont se presser empéchèrent de donner suite. Bien que le style de cette adresse fût menaçant, elle ouvrait encore au roi une porte de salut. Après avoir rappelé les nombreux sujets de méliance donnés à la nation par la conduite constamment équivoque du pouvoir, elle ajoutait : « Vous vous plaignez, Sire, de la défiance du peuple; mais qu'avez-vous fait pour la dissiper? Les familles des rebelles de Coblentz, remplissent votre palais; les ennemis comus de l'égalité, de la Constitution, forment seuls votre cour; et l'on chercherait en vain autour de vous un homme qui eût servi la cause de la liberté ou qui ne l'eût pas trahie.

» Voulez-vous, Sire, que les citoyens vous rendent leur confiance? témoignez-leur la vôtre. Que la demeure du roi cesse de présenter l'aspect d'une forteresse menacée par l'eunemi; cessez de confondre avec des clameurs de faction le cri de donleur jeté par un peuple qui se croit trahi; de prendre pour un projet de renverser le trône l'indignation d'hommes libres qui ont cru voir en vous l'intention coupable de modifier la Constitution et d'abaisser devant des rois étrangers ce trône où la Constitution vous a placé.

1792.

»... Sire, vous pouvez encore sauver la patrie, et votre conrume aver elle cosez enfin le voubrie? Que le nom de vos ministres, que l'aspect des hommes qui vous entourent, appellent la confiance publique; que tout, dans vos actions privères, dans l'activité et l'énergie de votre conseil, annonce une seule volonté dans la nation, ses représentants et vous ; celle vous the public. La nation seule saura défendre et conserver sa libérté; mais elle vous demande. Sire, une dernière fois de vous unir à elle pour défendre la Constitution et le trêue. \*

Brissot remplaça Guadet à la tribune, et s'attacha à démontrer que cette adresse était une démarche sage et nécessaire, comme mesure préparatoire aux grandes décisions que l'Assemblée était appelée à prendre; qu'elle prouverait que les représentants de la nation avaient époisé tous les movens de douceur, et que la nation elle-même, alors eonvaincue des vraies dispositions du roi , donnerait son assentiment au décret de déchéance. Mais plus cette mesure est grave, plus l'Assemblée doit y procéder avec maturité. La sagesse lui commande de remettre à sa commission extraordinaire des douze le soin de rassembler tous les faits propres à devenir des éléments de conviction dans ce grand proces qui va s'instruire, d'en discuter les preuves, d'en présenter le résultat. Brissot parcourt ensuite diverses mesures proposées denuis neu , telles que la suspension du roi, la dictature , la convocation des assemblées primaires pour avoir leur avis sur les réformes à faire dans la Constitution. Il montre que toutes ces mesures seraient dangereuses pour la cause de la liberté, qu'elles fomenteraient de nouveaux troubles et favoriseraient l'entrée des ennemis extérieurs ; et il conclut en demandant œl'il soit fait une adresse au peuple Français pour le prémunir contre les opinions exagérées.

S'élever contre les opinions exagérées, c'était provoquer la colère des tribunes; aussi în fu du discours de Brissoft. In-let couverte de huées, et fréquemment intercompue par des cris et des apostrophes insultantes. Os fureurs pouvaient être aussi en partie causées par une sortie énergique de Brissof avait faite la veille contre les reputiteains regiedes. On parle « d'une fection de regiérèles, qui veut criver un dietateur et claibir la repbique, avail-lid. Cette idée parairis assis doute un paradoxe, mais c'es - une verité. Il n'est pas de méilleur moyen que le regiérèle paur éterniser la royaute. Oun, en est point avec le masseure révoltant d'un individud qu'on

» l'abolira jamais. La résurrection de la royauté en Angleterre fut due au » supplice de Charles 1st; ce supplice révolta le peuple et l'amena aux ge-

OE-

HE'E

rdin-

43/2

ne be

le:

e ser

ert de tout

1.4

: 0%

e ila

ider

ne cett

aralie

侧槽

ning

130

ais la

isde. b

000

17377

1.10

10(14/6

tion de

daté l

· prob

falls?

W. J. Ha

(FESTI

North of

pers.

de le

neral

In fat

la no

135 (8

THEFT?

dogta

" noux du fils de la victime. Si donc ces républicains régicides existent, il

faut avoner que ce sont des républicains bien stupides, et tels que les
 rois devraient les paver pour rendre le républicanisme à iamais exécrable....

\* rois devraient les payer pour rendre le republicanisme à jamais execrable...

» Si ce pacte de régicides existe, s'il existe des hommes qui travaillent à

• établir à présent la république sur les débris de la Constitution , le glaive

» de la loi doit frapper sur eux comme sur les amis des deux chambres et

» sur les contre-révolutionnaires de Coblentz. La loi ne doit respecter aucun » complot ; et ceux-là seuls prouveront qu'ils n'appartiennent à aucun de

» ces partis, qui soutiendront les mesures propres à les réprimer tous. »

Pendant que les Girondins s'efforcent ainsi de raffermir sous leurs pieds le terrain ébranlé de la Constitution, un homme contre lequel était principalement dirigée, on a lieu de le soupçonner, l'accusation vague de projets de dictature que Brissot vient de faire entendre à la tribune nationale, provoque à la tribune des Jacobins (29 juillet) non seulement la déchéance immédiate du roi, mais la dissolution du corps législatif, la convocation des assemblées primaires et la prompte réunion d'une Convention investie de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer le salut de l'État. Cet homme est Maximilien Robespierre. Selon lui, ceux qui pensaient qu'à la déchéance seule ou à la suspension du roi était attachée la destinée de la France étaient bien loin d'avoir une idée complète de la véritable situation : la principale cause de nos maux était à la fois dans le pouvoir exécutif et dans la législature; dans le pouvoir exécutif qui voulait perdre l'État, et dans la législature à qui manquait ou le pouvoir ou la volonté de le sauver. « Changez tant qu'il » vous plaira le chef du pouvoir exécutif, disait Robespierre; si vons vous

» bornez là , vous n'aurez rien fait pour la patrie. La destitution , la suspension

» de Louis XVI est une mesure insuffisante pour tarir la source de nos maux.

» Qu'importe que le fantôme royal ait disparu, si le despotisme reste?

» Louis XVI déchu, en quelles mains passera l'autorité sonveraine? Sera-ce

» dans celles d'un régent, d'un autre roi ou d'un conseil? Le pouvoir exé-

« cutif sera-t-il exercé par le corps législatif ? Je ne vois dans cette confusion

» de pouvoirs que le plus insupportable de tous les despotismes. Que le des-

» potisme ait une seule tête on qu'il en ait sept cents, c'est toujours le
 » despotisme : je ne connais rien d'aussi effrayant que l'idée d'un pouvoir

despotestic i je ne contais ten a dassi cirajane que i deca da pouron

» illimité remis à une assemblée nombreuse qui est au-dessus des lois, fût-ce

une assemblée de sages! La déchéance ne peut manquer d'ailleurs de
 fournir prétexte à de nouveaux troubles, d'exciter de nouveaux orages

nournir pretexte a de nouveaux troubles, d'exciter de nouveaux orages
 politiques. Il faudra donc nécessairement des mains fermes et habiles pour

» tenir le gouvernail et conduire au port le vaisseau de l'État. Quels seront

» les pilotes qui le sanveront? Sera-ce ceux qui jusqu'ici l'ont fait heurter

« contre tous les écueils ? Comment une assemblée où règne la dissension » pourrait-elle éteindre la guerre civile? En déclarant les dangers de la pa- trie, qu'elle n'a su ni prévoir ni détourner, l'Assemblée Nationale a pro- clamé sa propre impuissance; elle a par écla même appelé la nation à son secours. - Renouvelant ici la tactique qui déià lui a si bien réussi contre la Constituante, Robespierre veut que les membres de l'Assemblée Nationale s'excluent par une mesure législative de la prochaine Convention; il faut. dit-il, une assemblée neuve, pure, incorruptible, que ne puissent plus envahir ces chefs de partis ambitienx et corrompus dont la ligue serait touiours l'écueil de la paix intérieure et de la liberté. Bassement jaloux de tous les talents, parce qu'il a conscience de la médiocrité des siens, envieux de toutes les supériorités, parce qu'elles l'éclipsent et l'écrasent, Robespierre laisse percer dans tout son discours la haine qui l'anime contre les Girondins. Rappelant la disposition par laquelle la Constituante avait fermé à ses membres l'accès du ministère, il s'ècrie : « Plût au ciel que les membres de la législature actuelle n'eussent pas éludé cette loi salutaire, en briguant scan daleusement le ministère pour leurs créatures, et en sacrifiant sans cesse à ce vil intérêt et les principes et les grandes mesures qui seules pouvaient sauver l'État! - Et eet homme qui n'a à la bouche que les mots de dévouement, d'abnégation, de courage civique, devait donner deux jours après un nouvel exemple de l'incroyable làcheté qu'il a deià montrée après la jour née du 17 juillet 1791. Au milieu de la discussion du club, on entendit au de hors le bruit du tambour qui appelait aux armes : c'était au moment de le rixe entre les Marscillais et les grenadiers parisiens. On se souviendra qu'un projet d'insurrection avait été formé pour ce jour-là, et on pouvait prendre pour un symptôme du mouvement projeté l'azitation qui se manifestait jusqu'au sein du club. Un grand nombre d'assistants quittèrent précipitamment la séance. Robespierre occupait le fauteuil, - « On donne au burest des avis qui alarment diverses personnes, dit-il; on annonce que la générale bat dans plusieurs quartiers. Hé bien, messieurs, nos frères les citoyens de Paris veillent ; vous vous en apercevez an vide qui règne ici. C'est donc un motif pour yous de rester calmes et tranquilles .... » - En prononçant ces mots ses traits étaient pâles , et sa voix trahissait un tremblement involontaire. Il reprend d'une voix de plus en plus altérée : « Dans ees moments difficiles, les vrais patriotes doivent se montrer fermes et courageux... Ju déclare que dans ce périt je crois que notre poste est ici... j'y resterai... • Et re moment un plus grand bruit se fait entendre au dehors. Robespierre voit dejà la salle envahie par les baionnettes; hors d'état de maîtriser plus long-temps sa terreur, il se lève, balbutie quelques paroles inarticulees. quitte le fauteuil et disparait, à la grande stupéfaction de eeux que touta-l'heure il exhortait à ne pas déserter leur poste. Il fallut qu'un des mem-

bres du bureau le remplaçăt au fauteuil pour continuer la séance , un instant interrompue par cette panique ridicule.

Par une singulière coîncidence, un autre homme dont le nom est resté chargé, avec celui de Robespierre, de l'alfreuse responsabilité des plus sanglants excès de la terreur révolutionnaire, Marat, montrait aussi, précisément à la même époque, sinon la même lacheté physique, au moins un défant d'énergie morale qui aurait lieu d'étorner davantage si l'on ne savait que le véritable courage s'allie rarement à la froide cruanté. Marat avait été décrété d'accusation par l'Assemblée Nationale dans les premiers jours de mai . par suite de ses atroces provocations au meurtre des généraux de nos armées; et depuis lors il était resté eaché, tantôt dans un asile, tantôt dans un autre, continuant de distiller dans l'ombre les poisons dont il infectait l'opinion publique. Des le premier moment il avait songé à quitter Paris. où il ne se crovait pas assez en sûreté, et il avait fait demander une entrevue au jeune Marseillais Barbaroux, de qui il était connu. Barbaroux le vit à neuf heures du soir chez une vieille femme où le condusit l'intermédiaire du rendez-vous. Il le trouva livré à une telle exaltation qu'il le crut fou : ce sont les propres expressions de Barbaroux lui-même. Il disait sérieusement que les Français n'étaient que de mesquins révolutionnaires, et que lui seul saurait fonder la liberté. Il demandait seulement deux cent soixante mille têtes. - Donnez-moi deux cents Napolitains armés de poignards et portant à leur bras gauche un manchon en guise de bouclier, s'écria-t-il; avec eux je pareourrai la France et je ferai la Révolution. -Vous avez tort de croire que les Français doivent faire la guerre avec des fusils, disait-il encore; le poignard est la seule arme qui convienne à des hommes libres. Avee un couteau bien affilé on fait tomber son ennemi dans un bataillon comme au coin d'une rue. - L'Assemblée Nationale, aioutait Marat, peut encore sauver la France; il faut qu'elle décrète que tous les aristocrates porteront au bras un ruban blanc, et qu'on les pendra lorsqu'on les trouvera trois reunis. — Ensuite il voulait qu'on attendit dans les défités des rues et des promenades les royalistes et les feuillants, et qu'on les égorgeàt; e'était plus tôt fait, c'était même un acte d'humanité, car on prévenait ainsi la guerre civile. - Mais, objecta Barbaroux, de cette façon-là on peut tuer beaucoup de patriotes. — Ou'importe? répliqua l'homme aux deux cent soixante mille têtes; si sur cent hommes égorgés il se trouve dix patriotes, c'est encore quatre-vingt-dix hommes que nous gagnons. D'ailleurs on ne peut pas se tromper : tombez sur ceux qui ont des voitures , des valets, des habits de soie, ou qui sortent des spectacles ; vous êtes sùrs que ce sont des aristocrates \*! Tous ces propos atroces, où l'exaltation po-

743

109

1-12

53

isa

nois.

pil 50

lot

in go

resid

o los

000

der

0000

DOS

W.

ادة

inger

ner P

drie

14 M

.



<sup>\*</sup> Mémoires de Churles Barbarons.

H.

litique prend chez Marat le caractère de la manie furieuse, aboutirent à la demande d'une lettre de recommandation pour Marseille, où il voulait se rendre déguisé en jockey. « Je ne promis rien, dit le narrateur; je eraignais trop de faire un mauvais présent à mon pays. « Barbaroux sortit épouvanté de ce bouge abominable, et n'y retourna plus, Marat lui écrivit de nouveau le 1st août. La veille il lui avait envoyé un factum qu'il l'engageat à faire imprimer pour le distribuer aux fédérés marseillais : c'était une provocation de tomber sur le corps législatif et d'exterminer une assemblée éminemment contre-révolutionnaire. Barbaroux déchira cet écrit qui lui lit horreur, et ne répondit pas. Marat renouvelait dans sa lettre sa prière à Barbaroux de l'emmener sur-le-champ à Marseille, et parlait encore de se déguiser en jockey; le 3, puis le 7, puis encore le 9, il revint à la charge, en termes toujours plus instants, suppliant Barbaroux de ne pas le refuser, et disant qu'il était de la dernière urgence de quitter au plus tôt Paris. On peut juger s'il prévoyait la révolution du 10 août, dont après l'événement il se glorifia d'avoir été le promoteur.

Nous trouvons aussi dans les mêmes Mémoires quelques détails relatifs à Robespierre, qui montrent que l'accusation indirecte de projets de dictature portée coutre lui par Brissot à la tribune nationale était loin dés lors d'être sans fondement. On connaissait l'influence de Barbaroux sur les fédéres marseillais, et ou aurait voulu le gagner aux intérêts de l'homme des Jacobius. Ce furent deux membres de la municipalité tout dévoués au futur dominateur de la Couvention, Fréron et Panis, qui entamérent la négociation. Ils n'osaient s'ouvrir qu'à demi et par d'obscures insinuations. Il fallait, disaient-its, que quelqu'un se mit à la tête du peuple. Barbaroux pressentit leur pensée, et les interrompit, - Voudriez-vous done un dictateur? dit-il avec une expression qui coupa court aux confidences des deux officieux. La seène se passait à la mairie; un troisieme officier municipal survint, et on changea aussitôt de conversation. C'était Sergent, âme damnée du maire, au rapport des deux premiers, et qui lui rapportait tout ee qu'il entendait. - C'est un si petit homme que ee Pétion! disait ensuite Panis; il n'a pas une idee. Jamais il n'y aurait de révolution si nous ne la faisions pour lui!

tei je laisserali parfer Barbaroux Iui-même. - On m'invita le bendemain a une autre conférence chez Robespierre, di-li ("chiati dans les premièrs jours d'août). Je fus frappé des ornements de son ealinet : c'était une poil boudoir où son image était répêtés sous toutes les formes et par sois les arts. Il était peint sur la muraille à droite, gravé sur la gauche; son loss était au fond et son bas-refet vis-i-vise. Il y avait en outres petables une demi-douzaine de Robespierres en petites gravures. Panis état par lui deux de nos comparticies. Bailet ce Relevajuir, m'accompagnatient.

iren(i

Weigh

ur: je

18

ectvi

3.7%

or pro-

reim.

jui la

PERM

90'00

nt a k

ne pas

his tit

15/1

elatife

e dic-

in de

sur 🌬

HAMEN!

Des 30

ent b

alues

arou

dich

dett

nicital

· in

it led

DENTA

: 100 1

PMEI

milit

11 00

F 100

2:91

or lis

; elli

aler.

1792.

Il fut d'abord question dans la conversation de caserner les Marseillais aux Cordeliers. Il y avait un avantage dans cette position : c'est qu'en cas de mouvement le bataillon pouvait plus facilement agir. Aussi le projet fut-il adopté. Ensuite Robespierre, parlant de la Révolution, se vanta beaucoup de l'avoir accélérée; mais il soutint qu'elle s'arrèterait si quelque homme extrêmement populaire ne s'en déclarait le chef et ne lui imprimait un nouveau mouvement. — Je ne veux pas plus d'un dictateur que d'un roi, lurépondit brusquement Rebecqui; et la conversation fut interrompue. En sortant, Panis nous serra la main. — Vous avez mal saisi la chose, nous dit-il: il ne s'agissait que d'une autorité momentanée, et Robespierre est bien l'homme qui conviendrait pour être à la tête du peuple. — N'insistez pas, repartis-je; les Marseillais ne baisseront pas les yeux devant un dictateur. — Bailly nous a depuis assuré que dans une autre conversation Panis lui avait fait de pareilles ouvertures, qu'il avait repoussées... »

Sortons de cette atmosphère étouffée d'intrigues et de manœuvres souterraines, et reprenons notre narration des faits qui dans le même temps s'accomplissaient au grand jour.

Il y avait trois jours que les Marseillais étaient à Paris, lorsqu'une députation vint en leur nom lire à la barre de l'Assemblée une adresse où, ne prenant plus la peine de déguiser l'intention insurrectionnelle qui les avait appetés à Paris, ils annonçaient hautement la volonté de ne pas quitter la capitale pour se rendre aux frontieres. « Législateurs, y était-il dit, vous qui voyez le péril du peuple, vous aurez le courage de le sauver, ou la bonne foi de lui dire que vous ne le pouvez pas, afin qu'exerçant les droits que lui donne sa souveraineté, la nation se délivre du mal des rois, non par des insurrections destructives, mais par la manifestation éclatante de la volonté nationale.

" Le nom de Louis XVI ne nous rappelle plus que des idées de trahison... Hâtez-vous donc, législateurs, de prononcer une déchéance mille fois encourue; et lorsque le peuple est égorgé par la cour, sauvez-le par la constitution. Vous n'avez pas enlevé Lafayette à l'armée qu'il s'efforce de corrompre; et vous demandez aux citoyens de voler aux frontières! Mais des citoyens libres sont-ils donc faits pour obéir au perfide esclave de la cour? La patrie trouvera parmi nous des vengeurs; Lafayette n'y trouvera pas de soldats!... "

Il était ouze heures du soir, la séance venait d'être levée, et les députés s'écoulaient bruyamment au milieu de conversations animées, quand tout-à-coup la salle est envahie par une foule de gens des deux sexes appartenant à la section des Quatre-Nations, et qui se précipitent à la barre en criant: Vengeance! vengeance! on empoisonne nos frères! Cette brusque irruption occasionne un instant d'inexprimable tumulte; enfin le président, Ver-

gniaud, rentre et vient occuper le fautenil : Citoyens, dit-il, l'Assemblée est prête à entendre votre pétition. « Ce n'est pas une pétition que nous vous » apportons, répond un des hommes qui a pris la parole au nom des au-» tres; nous venons, le cœur navré de douleur, vous dénoncer un crime » atroce, horrible, l'empoisonnement de nos défenseurs, de nos frères, de » nos pères, de nos enfants, de nos amis; les uns sont morts, les autres » sont dans les hôpitaux, malades. Ce ne sont point des plaintes : ce sont " des cris, des hurlements, que nous poussons vers vous... Ah! si nous » n'avions pas eu tant de patience, si des les commencements de la Révolu-» tion nous les eussions exterminés jusqu'au dernier, la Révolution serait « achevée, et la patrie ne serait pas en danger. Mais vous, représentants du » peuple, vous en qui senls nous pouvons encore avoir contiance, nous » abandonnerez-vous? » — Non , non! crie l'Assemblée entière. — « Si nous » ne comptions pas sur vous, je ne vous réponds pas des excès où notre » désespoir pourrait nous porter, reprend l'orateur de cette troupe exas-» pérée; nous péririons dans les horreurs de la guerre civile, pourvu qu'en » mourant nous entraînions avec nous quelques uns des lâches qui nous « assassinent. C'est donc à vous que nous demandons vengeance, et nous » l'attendons de vous ! »

Ouel crime leur arrache donc et ces cris déchirants, et ces menaces du désespoir? Ce crime, il était tout entier dans l'imagination malade de quelques hommes toujours prêts à accuser le Pouvoir d'un forfait, parce qu'ils le supposaient capable de les commettre tons, et dans l'invariable disposition de la fonle à donner créance aux récits les plus exagérés, pourvu qu'ils flattent ou ses passions ou ses haines. Soissons était le rendez-vous général des volontaires levés au cri du danger de la patrie ; on y avait établi un camp d'instruction, où devaient se former les bataillons qui seraient dirigés de là sur les frontières. Une ancienne église dégradée servait à la fois de magasins et d'atelier pour la manipulation des rations journalières ; le pain se pétrissait dans un des bas-côtés, au-dessous d'une fenêtre dont les vitraux brisés avaient laissé tomber dans la pâte des fragments de verre que l'on avait retrouvés dans quelques uns des pains. Aussitôt le bruit se répand que toute une fournée a été mélangée de verre pilé; et la rumeur grossissant à mesure que de nouvelles bouches la répètent, bientôt on ne parle pas de moins de cent soixante-dix volontaires morts empoisonnés, et de sept cents autres malades à l'hôpital. Des commissaires envoyés immédiatement sur les lieux par l'Assemblée l'instruisirent dès le lendemain de la réalité des faits; il fut bien avéré qu'il n'y avait pas eu d'autre crime que celui de la négligence, et qu'on n'avait même aucun accident grave à déplorer.

Mais une conclusion si simple ne suffisait pas à l'aveugle besoin de dénigrement de quelques députés chagrins; un ministre protestant, Lasource, qui 45 146

352

it mir

5 2025

51 545

Bris

. 100

e 695

n (zil)

20

400

his

2019

:16

82.5

21.7

1797

depois les premiers temps de l'Assemblée s'est fait remarquer par l'Apréé de son langue, s'écrie que si le ministère n'est pas complès de l'empoismement. Il l'est du moins, sans aucun doute, d'en avoir propage la rumenment. Il l'est du moins, sans aucun doute, d'en avoir propage la rument de des l'écontre l'écit un coup monéé pour exciter Paris, faire source le torsin, repardre une alarme générale, pour amener enlin un mouvement que l'on attendait dequis fong temps, e-sepérant sidrement y trouver une couraison de se venger par un massacre de la manifestation du 20 plini. Las aucre n'ajout pas cette d'erritées supposition, mais évidemment elle était au fond des a pensée. Lesource terminait sa sortie en demandant que le mier de Paris fût chargé de revierbre les notueux de ces faux bruits, ce qui fut d'érrèté sénore tenante. Il se trouvera tonjours dans les assemblées de ces espris fotts qui sérainet capables de gate les meilleures est les mestures au servier de les sottes exagérations de leurs méliances et le ridicule de leurs accusations.

Depois pluieurs jours l'opinium publiques prévecupuit d'un incident bien autrement grave que toutes ces senses parlementaires, dont la répétition initierrompue amortissait déjà les émotions : on avait connu à Paris dès le manifeste publié par le due de Brunswies, genéralissime des armées coalisées contre la France, au moment de son entrée en campagne. Ja la parté contre la en missons sercée dont Mallet du Pan avait été chargé par Louis XYI dans le courant de mai, et du projet de décharation qu'il devait soumette aux deux grandes puissances d'allemagne: tout le fond de ce projet ser retrouve dans le manifeste du duc de Brunswies, et de sorte qu'on peut dire ave vérité que souf l'exagération de certaines menaces il appar-tient à Louis XYI hil-même. Sur ce point, du moins, les accusations des partices me se la pour-tient à Louis XYI hil-même. Sur ce point, du moins, les accusations des partices me se le pour de conserver que de projet possiblées.

Voie textuellement cette piece importante. Elle est datée du quartiergénéral de Cobbentz, le 25 juillet, et a pour titre: — Declaration de S. A. S. le due répansi de Brannicid-Lunboury, commondant les aracées combinées de LL, MM, l'empereur et le roi de Prusse, adressée aux habitants de la France:

« Leurs Majssés l'empereur et le roi de Prusse, m'ayant confié le commandement des armées combinés qu'ils not fair rassembler sur les frontières de France, j'ai voulu anooneer aux habitants de ce royaume les motifs qui ont déterminé les mesures des deux souverains et les intentions qui les guilent.

» Après avoir supprimé arbitrairement les droits et possessions des princes allemands en Abace et en Lurraine, troublé et renversé le bon ordre et le gouvernement légitime, exercé contre la personne sacrée du roi et contre son auguste famille des attentais et des violences qui sont encore perpétués et renouvelés de jour en jour, eoux qui oni usurpé les réues de l'admi-

nistration out enfin condié la mesure en faisant divelarer une guerre injusta.

8. M. Pemperur, et un attaunat ses provinces situées aux 19-28.

Quelques unes des possessions de l'empire germanique on del envelopées

dans cette oppression e, et phissions autres n'out échappée au même aurquém e cédant aux menaces impérieuses du parti duminant et de se
emissaires.

- S. M. le roi de Prusse, uni avec S. M. I. par les liens d'une alliane étroite et défensire, et membre prépondérant lui-même du corps germeique, n'a done pue s dispenser de marcher au secours de son allie et de ses co-Dats; et éest sous ce double rapport qu'il prend la défense de ce nonaque et de l'Allemagne.
- A ces grands indérêts se joint encore un but également important, et qui tent à ceur aux deux souverains : c'est de faire cesser l'anarchie dans litérieur de la France, d'arrêter les attaques porties au trîne et à l'unité de rétablir le pouvair légal, de renden au roi la sirieté et la liberé dout é set privé, et de le mettre en état d'exercer l'autorité légitime qui lui est due.
- Convaincus que la partie saine de la nation française ablorre les exèdune faction qui la sabiginge, et qui le plus grand nombre des labitatis attend avec impatience le noment du secons pour se déclarer ouvertemet, contre les entreprises odieuses de leurs oppresseurs, S. M. Tempereur et S. M. le roi de Prusse les appellent et les invitent à retourner sans débia un voire de la raison et de la jusière, de forubre et den paix, Cest dans or vues que moi , soussigné, général commandant en chef les deux armées, déstare.
- 1º Qu'entrainées dans la guerre présente par des eirconstances irrésitibles, les deux cours alfiées ne se pruposent d'autre but que le bonheur de la France, sans prétendre s'enrichir par des conquêtes;
- 2 Qu'elles u évateudent point s'immisere dans le gouvernement intévère de la France; mais qu'elles veudent uniquement dévirre le roi, la reine é la famille royale de leur captivité, et procurer à S. M. T. C. la sièmé nécessaire pour qu'elle puisse linie, sans danger, sans obstacle, les conventions qu'elle juiçare à propos, et travailler à assurer le bonheur de 89 suites, suivant ses promessers et autant qu'il dépend d'elle;
- 3º Que les armées combinées protégeront les villes, bourgs et villages et les personnes et les biens de tous œux qui se soumettront au roi, et qu'elles concourront au rétablissement instantané de l'ordre et de la police dans toute la France;
- 4º Que les gardes nationales sont sommées de veiller provisoirement à la tranquillité des villes et des campagnes, à la séreté des personnes et des biens de tous les Français, jusqu'à l'arrivée des troupes de LL, MM, L, et R., ou

jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, sous peine d'en être personnellement responsables; qu'au contraire, ceux des gardes nationaux qui auront combattu contre les troupes alliées, et qui seront pris les armes à la main, seront traités en ennemis et punis comme rebelles au roi, et comme perturbateurs du repos publie;

1016

31-16

新的7

P (10)

t de e

e ilis

170

特物

GG 230

ant, di

lidish.

à w

rte dis qui la t

180

balla.

Nerice!

nperelli

delil

t date!

z ame

es imse Theorie

et interio

la rdz

la sitt

e. 15#

ieur des

1 1 25

au m.

2 la P8

emidt

1 de il

et &

- » 5° Que les généraux, officiers, bas-officiers et soldats des troupes de ligne françaises sont également sommés de revenir à leur aucienne tidélité et de se soumettre sur-le-champ au roi, leur légitime souverain;
- 6º Que les membres des départements, des districts et des municipalités seront également responsables, sur leur tête et sur leurs biens, de tous les délits, incendies, assassinats, pillages et voies de fait qu'ils laisseront commettre, ou qu'ils ne se seront pas notoirement efforcés d'empêcher dans leur territoire; qu'ils seront également tenus de continuer provisoirement leurs fonctions, jusqu'à ce que S. M. T. C., remise en pleine liberté, y ait pourvu ultérieurement, ou qu'il en ait été autrement ordonné en son nom dans l'intervalle;
- 7º Que les habitants des villes, bourgs et villages qui oseraient se défendre contre les troupes de LL. MM. I. et R., et tirer sur elles, soit er rase campagne, soit par les fenètres, portes et ouvertures de leurs maisons, seront punis sur-le-champ suivant la rigueur du droit de la guerre, ou leurs maisons démolies ou brûlées. Tous les habitants, au contraire, desdites villes, bourgs et villages qui s'empresseront de se soumettre à leur roi en ouvrant leurs portes aux troupes de LL. MM., seront à l'instant sous leur sauvegarde immédiate; leurs personnes, leurs biens, leurs effets, seront sous la protection des lois, et il sera pourvu à la sûreté générale de tous et de chacun d'eux;
- « 8º La ville de Paris et tous ses habitants, sans distinction, seront tenus de se soumettre sur-le-champ, et sans délai, au roi, de mettre ce prince en pleine et entière liberté, et de lui assurer, ainsi qu'à toutes les personnes royales. l'inviolabilité et le respect auxquels le droit de la nature et des gens obligent les sujets envers les souverains. LL. MM. L et R. rendent personnellement responsables de tous les événements, sur leurs têtes, pour être punis militairement, sans espoir de pardon, tous les membres de l'Assemblée Nationale, des districts, de la municipalité et de la garde nationale de Paris, les juges de paix et tous autres qu'il appartiendra; déclarent en outre leursdites majestés, sur leur foi et parole d'empereur et de roi, que si le château des Tuileries est forcé et insulté, que s'il est fait la moindre violence, le moindre outrage à LL. MM. le roi, la reine, et à la famille royale, s'il n'est pas pourvu immédiatement à leur sûreté, à leur conservation et à leur liberté, elles en tireront une vengeance exemplaire et à une mémorable, en livrant la ville de Paris à une exécution militaire et à une

subversion totale, et les révoltés coupables d'attentats aux supplices qu'ils auront mérités. LL. MM. 1. et R. promettent, au contraire, aux habitants de la ville de Paris d'employer leurs bons offices auprès de S. M. T. C. pour obtenir le pardon de leurs torts et de leurs erreurs, et de prendre les mesures les plus vigourenses pour assurer leurs personnes et leurs biens, s'ils obéissent promptement et exactement à l'injonction ci-dessus.

- "Enfin, LL. MM., ne pouvant reconnaître pour lois en France que celles qui émaneront du roi, jouissant d'une liberté parfaite, protestent d'avance contre l'authenticité de toutes les déclarations qui pourraient être faites au nom de S. M. T. C., tant que sa personne sacrée, celle de la reine et toute la famille royale ne scront pas réellement en sûreté; à l'effet de quoi LL. MM. I. et R. invitent et sollicitent S. M. T. C. de désigner la ville de son royaume, la plus voisine de ses frontières, dans laquelle elle jugera à propos de se retirer avec la reine et sa famille, sous bonne et sûre escorte, qui lui sera envoyée pour cet elfet, afin que S. M. T. C. puisse en toute sûreté appeler auprès d'elle les ministres et conseillers qu'il lui plaira désigner, faire telles convocations qui lui paraîtront convenables, pourvoir au rétablissement du bon ordre, et régler l'administration de son royaume.
- » Enfin, je déclare et m'engage encore, en mon propre et privé nom, et en la qualité susdite, de faire observer partout aux troupes confiées à mon commandement une bonne et exacte discipline, promettant de traiter avec douceur et modération les sujets bien intentionnés qui se montrerout paisibles et soumis, et de n'employer la force qu'avec ceux qui se rendront compables de résistance on de mauvaise volonté.
- "C'est par ces raisons que je requiers et exhorte tous les habitants du royaume, de la manière la plus forte et la plus instante, de ne pas s'opposer à la marche et aux opérations des tronpes que je commande, mais de leur accorder plutôt partout une libre entrée, et toute bonne volonté, aide et assistance que les circonstances pourront exiger."

Une déclaration également signée du duc de Brunswick, et datée du 27, portait en outre :

"La déclaration que j'ai adressée aux habitants de la France, datée du quartier-général de Coblentz, le 25 de ce mois, a dû faire connaître sulfisamment les intentions fermement arrêtées de LL. MM. l'empereur et le roi de Prusse en me confiant le commandement de leurs armées combinées. La fiberté et la sûreté de la personne sacrée du roi, de la reine et de toute la famille royale, étant un des principaux motifs qui ont déterminé l'accord de LL. MM. I. et R., j'ai fait connaître par ma déclaration susdite à la viel de Paris et à ses habitants la résolution de leur faire subir la punition la plus terrible dans le cas où il serait porté la moindre atteinte à la sûrété de S. M. T. C., dont la ville de Paris est rendue particulièrement responsable.

» Sans déroger en aucun point à l'article 8 de la susdite déclaration du 25 de ce mois, je déclare en outre que si, contre toute attente, par la pertidie ou la lâcheté de quelques habitants de Paris, le roi, la reine, et toute autre personne de la famille royale étaient enlevés de cette ville, tous les lieux et villes quelconques qui ne se seront pas opposés à leur passage et n'auront pas arrêté leur marche subiront le même sort qui aura été infligé à la ville de Paris, et que la route qui aurait été suivie par les ravisseurs du roi et de la famille royale sera marquée par une continuité d'exemples des châtiments dus à tous les fauteurs ainsi qu'aux auteurs d'attentats irrémissibles.

» Tous les habitants de la France en général doivent se tenir pour avertis du danger qui les menace, et auquel ils ne sauraient échapper s'ils ne s'opposent pas de toutes leurs forces et par tous les moyens au passage du roit de la famille royale, en quelque lieu que les factieux tenteraient de les emmener. LL. M.M. I. et R. ne reconnaîtront la liberté du choix de S. M. T. C. pour le lieu de sa retraite, dans le cas où elle aurait jugé à propos de se rendre à l'invitation qui lui a été faite par elles, qu'autant que cette retraite serait effectuée sous l'escorte qu'elles lui ont offerte : toutes déclarations quelconques, au nom de S. M. T. C., contraires à l'objet exigé par LL. M.M. 1. et R., seront en conséquence regardées comme nulles et sans effet. »

Si les colères dès long-temps amoncelées qui menaçaient le roi et le trône avaient eu besoin d'une impulsion nouvelle, l'arrogant manifeste du duc de Brunswick aurait suffi pour en hâter l'explosion. Cette œuvre de menace que le chef des armées coalisées signait de son nom avait pour but d'isoler les Jacobins au sein de la nation, et d'armer contre eux tous ceux qui, ne partageant pas leurs doctrines, ne voudraient pas partager leur châtiment : elle produisit un effet tout contraire, non pas seulement à Paris, mais dans toute la France. Le sentiment national, justement révolté, domina dans l'immense majorité de la population tous les autres sentiments d'opinion et de parti. Un moment on oublia ses querelles intérieures pour ne plus voir que l'ennemi qui confondait dans un même anathème et les excès d'une faction anarchique et les conquêtes les plus légitimes de notre Révolution, et les Jacobins se fortifièrent de l'imprudente manifestation par laquelle on avait cru les anéantir. Jamais, en effet, grande nation n'avait été plus insolemment régentée; et il fallait s'être aveuglé bien étrangement pour avoir pu croire que sept à huit millions d'hommes en état de sentir et de comprendre la question ainsi posée s'humilieraient sans résistance sous la férule que levait sur eux la main de l'étranger. Un fait remarquable, c'est que jusqu'au moment où le canon du 10 août va jeter une réponse si énergique aux menaces d'extermination du général prussien, pas un mot ne

4

11.

81

dis

f. p.

DAY.

长曲

1016

sps L

12.14

Terr

e de s

la tile

1120

600

tindes

drill.

ir ms

ve pa-

lier II

de IT

TORK!

e Par

abiliti

ids vitte

mas de

1. 30.00

later h

e. die

maitre \$

BETTER!

· COM

日次師

e are

life all

nil) Oli

13:45

espoisit

119.

1792. vient faire la moindre allusion au manifeste, ni à la tribune nationale, ni à la tribune plus ardente des Jacobins : mais sous cet étrange silence on sent une colère sourde et concentrée, qui va directement à son but sans s'épancher en d'inutiles paroles.

3 goûl.

Ce fut seulement le 3 août que le roi adressa à l'Assemblée Nationale un message au sujet du manifeste dont depuis six jours déjà elle connaissait l'existence; encore n'en parla-t-il que sur un ton de doute, comme s'il en suspectait l'authenticité. Si nous ne savions que toute la politique de Louis XVI était de temporiser jusqu'au moment où les secours qui s'approchaient lui auraient permis de jeter le masque, nous qui connaissons la part qu'il a eue à la rédaction même du manifeste, et qui savons avec quelle impatience on comptait au château les heures qui devaient s'écouler jusqu'à l'arrivée de ceux que dans son cœur la famille royale invoque comme ses libérateurs pendant que sa bouche les traite en ennemis, nous ne pourrions lire sans une impression de pénible étonnement ces paroles qui cachent une fausseté insigne sous les apparences de la sincérité, et où l'accent de l'honnête lomme est profaué par une si profonde hypocrisie. Voici le message du roi:

« Il Creule, monsieur le président, depuis quelques jours, un écrit intitulé: Déclaration de S. A. S. le duc régnant de Brunswick-Lunebourg, commandant les armées de LL MM. l'empereur et le roi de Prusse, adressée aux habitants de la France. Cet écrit ne présente aucun des caractères qui pourraient en garantir l'authenticité. Il n'a été envoyé par aucun de mes ministres dans les diverses cours d'Allemagne qui avoisinent nos frontières. Cependant sa publicité me paraît exiger une nouvelle déclaration de mes sentiments et de mes principes.

" La France se voit menacée par une grande rénnion de forces. Reconnaissons tous le besoin de nous réunir. La calomnie aura peine à croire la tristesse de mon cœur à la vue des dissensions qui existent et des malheurs qui se préparent; mais ceux qui savent ce que valent à mes yeux le sang et la fortune du peuple croiront à mes inquiétudes et à mes chagrins.

" J'ai porté sur le trône des sentiments pacitiques, parce que la paix, le premier besoin des peuples, est le premier devoir des rois. Mes anciens ministres savent quels efforts j'ai faits pour éviter la guerre. Je sentais combien la paix était nécessaire. Elle seule pouvait éclairer la nation sur la nouvelle forme de son gouvernement; elle seule, en épargnant des malheurs au peuple, pouvait me faire soutenir le caractère que j'ai voulu prendre dans cette révolution. Mais j'ai cédé à l'avis unanime de mon conseil, au vœu manifesté d'une grande partie de la nation, et plusieurs fois exprimé par l'Assemblée Nationale.

» La guerre déclarée, je n'ai négligé aucun des moyens d'en assurer le succès. Mes ministres ont recu ordre de se concerter avec les commissaires

de l'Assemblée Nationale et avec les généraux. Si l'événement n'a pas encore répondu aux espérances de la nation, ne devons-nous pas en accuser nos divisions intestines, les progrès de l'esprit de parti, et surtout l'état de nos armées, qui avaient besoin d'être encore exercées avant de les mener au combat? Mais la nation verra croître mes efforts avec ceux des puissances ennemies; je prendrai, de concert avec l'Assemblée Nationale, tous les moyens pour que les malheurs inévitables de la guerre soient profitables à sa liberté et à sa gloire.

e (g

5805

10 4

sat

d ea

t bi

illa

ence

LINS.

frurs

SIR

3448

mile

pie:

inti-

com-

or a

Will-

uni

, le

en.

4499-

15 7

reins

DE OL

1.1

5 B

YE

1 1/2

mal-

ouls

00

(n5

of le

ins

» J'ai accepté la Constitution : la majorité de la nation le désirait ; j'ai vu qu'elle y plaçait son bonheur, et ce bonheur fait l'unique occupation de ma vie. Depuis ce moment je me suis fait une loi d'y être fidèle, et j'ai donné ordre à mes ministres de la prendre pour seule règle de leur conduite. Seul, je n'ai pas voulu mettre mes lumières à la place de l'expérience, ni ma volonté à la place de mon serment. J'ai dû travailler au bonheur du peuple; j'ai fait ce que j'ai dù, c'est assez pour le cœur d'un homme de bien. Jamais on ne me verra composer sur la gloire ou les intérêts de la nation , ni recevoir la loi des étrangers ou celle d'un parti : c'est à la nation que je me dois ; je ne fais qu'un avec elle; aucun intérêt ne saurait m'en séparer. Elle seule sera écoutée : je maintiendrai jusqu'à mon dernier soupir l'indépendance nationale. Les dangers personnels ne sont rien auprès des malheurs publics. Eh! qu'est-ce que des dangers personnels pour un roi à qui on veut enlever l'amour du peuple! C'est là qu'est la véritable plaie de mon cœur. Un jour, peut-être, le peuple saura combien son bonheur m'est cher, combien il fut toujours et mon seul intérêt et mon premier besoin. Que de chagrins pourraient être effacés par la plus légère marque de son retour ! »

Plusieurs fois les murmures d'une portion de l'Assemblée et ceux des tribunes avaient interrompu la lecture de ce message; la majorité refusa même d'en ordonner l'impression.

Ce vote dédaigneux, qui montrait quel degré de confiance le corps législatif avait maintenant dans les paroles du chef de l'État, était à peine rendu, qu'une députation de la commune, ayant le maire à sa tête, parut à la barre. Ce fut Pétion qui porta la parole au milieu d'un silence religieux.

- « Législateurs, dit-il, c'est lorsque la patrie est en danger que tous ses en-
- » fants doivent se presser autour d'elle; et jamais un si grand péril n'a me-
- nacé la patrie. La commune de Paris nous envoie vers vous; nous venons
   apporter dans le sanctuaire des lois le vœu d'une ville immense. Pénétrée
- » de respect pour les représentants de la nation, pleine de confiance en
- » leur courageux patriotisme, elle n'a point désespéré du salut public; mais
- » elle croit que pour guerir les maux de la France il faut les attaquer dans
- » leur source et ne pas perdre un moment. C'est avec douleur qu'elle vous
- » dénonce par notre organe le chef du pouvoir exécutif. Le peuple a sans

1792

» doute le droit d'être indigné contre lui ; mais le langage de la colère ne » convient point aux hommes forts. Contraints par Louis XVI à l'accuser

- $\ast$  devant vous et devant la France entière , nous l'accuserons sans amertume
- « comme sans ménagements pusillanimes. Il n'est plus temps d'écouter cette
- » longue indulgence qui sied bien aux peuples généreux, mais qui encou-
- « rage les rois au parjure; et les passions les plus respectables doivent se
- » taire quand il s'agit de sauver l'Etat. »

Pétion déroule ici la longue série de reproches que la Révolution avait à faire à Louis XVI : ses projets sanguinaires contre la ville de Paris dans les premiers jours de la Constituante; sa constante prédilection pour les nobles et les prêtres; ses serments tant de fois violés; ses promesses sans cesse renouvelées, et démenties sans cesse par les actions. Il montre les ministres ennemis du peuple objets des regrets du roi, et ceux que la nation environne de sa confiance chassés de ses conseils où ils ont fait entendre le langage austère de la vérité; la protection royale invariablement acquise à tous les ennemis de la Constitution, et toutes les persécutions réservées à ceux qui s'en montrent les ennemis; les directoires de département allumant des divisions intestines au nom du roi qui ne les désayoue pas : au-dehors, enfin, des armées ennemies s'appuvant du nom de Louis XVI pour menacer notre territoire et outrager impudemment la souveraineté nationale, et des Francais parricides, conduits par les frères, par les parents, par les alliés du roi, se préparant à déchirer le sein de leur patrie. Puis il ajoute : « Le chef » da pouvoir exécutif est le premier anneau de la chaîne contre-révolution-» naire. Il semble participer aux complots de Pilnitz, qu'il a fait connaître » si tard. Son nom lutte chaque jour contre celui de la nation; son nom est » un signal de discorde entre le peuple et ses magistrats, entre les soldats et » les généraux. Il a séparé ses intérêts de ceux de la nation; nous les sépa-» rons comme lui. Loin de s'être opposé par un acte formel aux ennemis du » dehors et de l'intérieur, sa conduite est un acte formel et perpétuel de « désobéissance à la Constitution. Tant que nous aurons un roi semblable, » la liberté ne peut s'affermir ; et nous voulons demeurer libres. Par un reste » d'indulgence, nous aurions désiré pouvoir vons demander la suspension » de Louis XVI tant qu'existera le danger de la patrie; mais la Constitution " s'y oppose. Louis XVI invoque sans cesse la Constitution : nous l'invo-» quons à notre tour, et nous demandons sa déchéance, »

Cette démarche décisive de la commune fut accueillie par le corps législatif avec une froideur marquée; la pétition fut renvoyée sans discussion à la commission des douze. A la séance du soir, Thuriot et Grangeneuve ayant demandé que la question de la déchéance fût enfin abordée, Delmas répondit que le rapport de la commission ne serait pas prêt avant le 9, et l'Assemblée ajourna en conséquence la discussion au jour indiqué. USEr

rella

CUL

nt e

all a

18/19

· 60-

(632)

site

(1)1)

0 187-

i les

DY)

ni de

entin.

notre

Fran

的的

ehel

uliat-

nailr

in id

lated

with-

nis di

11/10

lahle.

resit

11:10

HULL

inni

10

nil

liter

enB

dily

1792.

La lutte d'initiative qui s'établissait entre les corps populaires et l'Assemblée Législative devenait chaque jour plus prononcée. Le 4, un secrétaire ayant donné lecture de l'arrêté insurrectionnel de la section Mauconseil, Rouver, Cambon et Vergniaud demandèrent que l'Assemblée improuvât et annulàt cet arrêté, comme contraire à la loi. « Quand vous avez pro-« clamé le danger de la patrie, dirent-ils, vous avez voulu jeter un cri de » ralliement et non de désespoir. Vous avez à examiner la question de la » déchéance; mais jusqu'à ce que votre jugement soit rendu, toute autre » puissance doit se taire. » Cette proposition fut adoptée à la presque unanimité, et l'arrêté déclaré nul. Les termes de ce décret, rédigé par Vergniaud, sont remarquables : " L'assemblée Nationale, y est-il dit, considérant que la souveraineté appartient au peuple entier et non à une section du peuple; qu'il n'y aurait plus ni gouvernement ni constitution, qu'on serait livré à tous les désordres de l'anarchie et des discordes civiles, si chaque citoven ou chaque section isolée de l'empire pouvait déclarer qu'elle se dégage elle-même de telle partie de son serment qui pourrait lui déplaire, et refuser obéissance à celle des lois ou à celle des autorités constituées qu'elle ne voudrait plus reconnaître, annule, comme inconstitutionnelle, la délibération de la section Mauconseil ; invite les citovens à renfermer leur zèle dans les limites de la loi, et à se mettre en garde contre les intrigues de ceux qui, par sa violation, cherchent à compromettre la tranquillité publique et la liberté elle-même, »

tion, celle des Graviliers, vint en provoquer une nouvelle. L'orateur de la députation dit que trente mille citoyens qui composent la section ont voté à trois reprises différentes, et toujours à l'unanimité, la déchéance du roi; et après avoir demandé à l'Assemblée de déclarer sur-le-champ qu'il y a lieu à accusation contre Louis XVI, il ajoute: « Nous vous laissons encore, légis- lateurs, l'honneur de sauver la patrie; mais si vous refusez de le faire, il « faudra bien que nous prenions le parti de la sauver nous-mêmes. « Girardin ne peut se contenir à cette injonction impérieuse. « Je demande l'impression » et l'envoi aux quatre-vingt-trois départements, dit-il avec un accent d'a- » mère ironie; il est utile que nos commettants sachent qu'une section de la « capitale veut bien permettre au corps législatif de sauver l'empire.» Puis laissant éclater l'indignation qui l'anime, il s'écrie : « Sachons faire respecter » la souveraineté du peuple, ou ensevelissons-nous sous les coups des fac- » tieux! » Les tribunes poussent des huées, l'Assemblée applaudit, et on passe à l'ordre du jour sur la pétition.

Cette décision était à peine rendue, qu'une députation d'une autre sec-

Pendant que l'Assemblée Nationale, se serrant contre la loi dont l'empire est partout méconnu, cherche ainsi à opposer une dernière digue au débordement anarchique des passions populaires, le comité insurrectionnel

des fédérés était en séance au Cadran-Bleu, sur le boulevard du Temple, s'occupant d'organiser le mouvement que la section Mauconseil avait indiqué pour le lendemain. C'étaient les mêmes hommes que , le 26 juillet , nous avons vus se réunir pour la première fois au Soleil d'Or ; seulement Camille Desmoulins, le motioniste ardent de 89, avait été appelé à se joindre à cux. Vers les huit heures du soir, le comité se transporta chez un de ses membres, chez l'ex-constituant Antoine, qui demeurait rue Saint-Honoré, vis-à-vis de l'Assomption , à deux pas du local où siègeait le corps législatif. Robespierre demeurait précisément dans la même maison. Le comité tenait à peine conseil depuis une heure, qu'on vint demander de chez lui si on voulait le faire égorger. - « Si quelqu'un doit être égorgé, ce sera nous, répondit Antoine ; il ne s'agit pas de Robespierre. Il n'a qu'à se cacher. » Carra traca dans ce conseil nocturne le plan de l'insurrection, la marche des colonnes et l'attaque du château. Mais le décret de l'Assemblée Nationale relatif à l'arrêté de la section Mauconseil deconcerta encore une fois ce plan et en recula de nouveau l'exécution. Il fut convenu que l'on attendrait jusqu'au 10, le corps législatif devant se prononcer le 9 sur la déchéance.

Les pétitions et les adresses d'une foule de communes et de corps admistratifs des départements conflueint d'arrive à l'Assemblée, foutes cucques presque invariablement dans les mêmes termes, toutes réclamat la déchèner de la pouvier exécutif. D'autres pétitions, mais en ben moindre nombre, et toujours accueillies par les huées du peuple qui remplasait les tribunes, et par les trépignements d'impatience des bancs de l'extrême acute, se promongient ceutre cette mesure extrême si elle desait err suites de la surgenzion ou de l'abolition du pouvoir royal. Les seinces dis 5, do 6 et du 7 n'offert que la reveltion monotone des mêmes secnes et des mêmes incidents. Aux Javobins, la question marchait plus rapidement. — Plus d'adresses, plus depétitions 5 s'y écraita Meria de Thiorville. Il dut que les Français s'appuient sur leurs armes et sur leurs canons, et qu'ils fas-sent la loi !

promoner, la mise en accusation de Lafayette et la déchéance du roi, devained de taute nécessite mettre un terme à ect état de suspense qui ne pouvait plus se prolonger sans menacer le corps social d'une complete dissolution. Le rapport sur l'affaire Lafayette fut fait le 8 par de Bréa au nom du comité de douze. Le rapporteur contruit à lu mise en accusation, Ces conclusions, soutenues par Brèssof, furruit chaleureusement combattures par Vaublance. Sil-la Angette avait eu des projets ambitues et érrimines, di-il, il n'aurait songé « d'abord, comme César, Sylla, Gromwell, qu'à fonder sa puissance sur des victoires avant de se déchare-vouvetment; la précipation de sa démar-

Mais deux questions sur lesquelles l'Assemblée Nationale allait avoir à se

8 avůt.

ait mi-

el. bus

Cattle

inde i

i dess Icore.

6 100

econia chez la

ce sea

1 50 CF

tion.h

a finer

OCE UNE

12/16

SEL

s adm

toute

hamai

phints.

LE MI

Trem.

pit in

do 5.

eld#

ent. – Ti fent

11:12

nr and

1320

11 113

em

le is

-0

silr

SOLL P

II de

111

1792.

che en prouve l'innocence. Cromwell a marché à la tyrannie en s'étayant de la faction dominante : Lafayette la combat; Cromwell forma un club à d'agitateurs et le chargea de présenter au parlement les griefs de l'armée : Lafayette déteste et poursuit les agitateurs ; Cromwell, ennemi de la royauté, » fit périr son roi : Lafayette se plaint des atteintes portées à la royauté constitutionnelle , et demande la punition des attentats commis envers le roi » des Français. » Vaublanc ne se borna bas à défendre Lafayette; il attaque avec une courageuse énergie et la domination des clubs , et l'intolérable tyrannie des tribunes , et le scandaleux abus que faisaient chaque jour du droit de pétition les orateurs à rages des sociétés populaires ; et il annonca

» des Français. » Vaudanc ne se borna bas à defendre Lalayette; il attaque avec une couragense énergie et la domination des clubs, et l'intolérable tyrannie des tribunes, et le scandaleux abus que faisaient chaque jour du droit de pétition les orateurs à gages des sociétés populaires; et il annonça que si l'Assemblée ne mettait pas un terme à cet état de choses qui avilissait la représentation nationale, il demanderait par une motion spéciale que l'Assemblée s'éloignât d'une ville où ses délibérations n'étaient plus libres. La discussion fut fermée après ces deux discours, et le décret d'accusa-

tion fut mis aux voix au milieu d'un profond silence. Le président annonça qu'à la majorité l'Assemblée se prononcait contre la mise en accusation. Un effrovable tumulte suivit cette annonce inattendue; les vociférations, les huées, les cris menacants des tribunes retentirent dans la salle. Merlin de Thionville, un des membres les plus exaltés de la minorité, déchirant avec un geste de fureur des papiers qu'il tenait à la main, les lança violemment à terre en s'écriant : Que le peuple reprennc ses pouvoirs ; nous ne sommes pas faits pour le sauver! Des voix s'élevèrent pour réclamer l'appel nominal : la minorité espéra encore dominer par ce dernicr moven l'esprit des hommes pusillanimes, qui craindraient de placer leur nom sur une liste de proscrits. On procéda à l'appel réclamé, et au commun étonnement des vainqueurs et des opposants il se trouva 406 voix contre 224 pour rejeter la misc en accusation. Il est impossible d'exprimer quel paroxysme de fureur cette décision excita dans la populace et parmi la foule de fédérés qui encombraient les abords du Manège. D'ignobles invectives assaillirent à leur sortie de la salle ceux des députés les plus notoirement connus pour appartenir au côté droit. Bientôt la multitude ne s'en tient plus aux injures : Vaublanc, Girardin, Dumolard, Dumas, Ramond et vingt autres sont saisis, colletés, violemment frappés. Des pierres sont lancées, des bâtons se lèvent sur eux, des sabres sortent du fourreau; et ce n'est qu'à grand'peine que les députés poursuivis échappent, meurtris, les vêtements déchirés, couverts de sang et de boue, à cette multitude rugissante qui semble vouloir les mettre en pièces. La salle des Jacobins retentit bientôt des mêmes accents de fureur. Un orateur s'écrie qu'il faut que le peuple entier cerne Paris, que des le soir même tous les patriotes se portent aux barrières, et que désormais on fasse de l'Assemblée Nationale comme du pouvoir exécutif. - "Depuis long-temps, dit un autre, j'avais des doutes sur le salut pu-

» blic ; c'est d'aujourd'hui sculement que j'en désespère. Jusqu'à ce jour la 1792. » fluctuation des sentiments de l'Assemblée m'avait fait espérer qu'il pour-» rait y avoir pour elle quelques retours d'énergie : mais après le vote d'au-» jourd'hui il n'y aurait plus que folie à espérer encore en elle. » Enfin on arrête que la liste des députés qui, à l'appel nominal, ont voté pour ou contre Lafavette serait imprimée et répandue dans le peuple, pour lui faire connaître ses amis et ses ennemis.

Le lendemain une agitation extraordinaire règne dans l'Assemblée. Plusieurs députés présents dénoncent les mauvais traitements qu'ils ont éprouvés; un grand nombre de lettres qui arrivent successivement ajoutent à chaque instant de nouveaux faits aux faits déjà signalés. Girardin se plaint d'avoir été frappé dans l'enceinte même de la salle; une voix de l'extrême gauche demande avec un ricanement ironique où il a été frappé. - Eh! ne sait-on pas que les làches ne frappent que par derrière? réplique le député de la droite en lançant un regard de mépris sur les bancs d'où partait la question. Le tumulte va croissant; les interpellations les plus violentes, les plus amères récriminations, se croisent, s'entrechoquent. Beaucoup de députés sont armés, et à chaque instant l'on peut craindre que le sang ne coule dans le sanctuaire même des lois. Les tribunes publiques, encombrées comme toujours d'une populace turbulente et de la tourbe des fédérès, mèlent leurs clameurs forcenées aux cris de l'Assemblée, saluant d'applaudissements frénétiques les apologies de leurs députés favoris, accueillant par des huées scandaleuses chaque parole de leurs adversaires, dominant enfin l'Assemblée entière comme une minorité irritée de sa défaite veut dominer la majorité, par l'intimidation. Les propositions se succèdent sans interruption. Kersaint demande qu'écartant ce qu'il appelle de méprisables délations on en vienne enfin au débat solennel qui devait occuper cette journée; Lamarque, que l'Assemblée se déclare en permanence jusqu'à ce que la déchéance soit prononcée; Vaublanc, que les députés quittent une ville où ils ne sont plus libres, si les autorités administratives du département ne peuvent répondre de la sûreté et de l'indépendance matérielle des représentants de la nation : il demande aussi qu'il soit ordonné par un décret aux fédérés présents à Paris d'en partir sur-lechamp pour se rendre au camp de Soissons. - Vous voulez demander au maire s'il a des moyens suffisants pour maintenir la tranquillité de la capitale, s'écrie Guadet; demandez donc aussi au roi s'il a des moyens suflisants pour sauver l'empire. - Et déclarez vous-même si vous avez des movens suffisants de sauver la patrie, ajoute Choudieu. - J'atteste, continue-t-il, que les dangers de la patrie sont tout entiers dans votre faiblesse, dans la faiblesse dont vous avez donné hier un si fâcheux exemple. Je dis que ceux-là qui n'ont pas eu le courage de regarder en face un soldat

1299

factieux ne sont pas faits pour s'occuper des grandes mesures qu'exige en ce moment le salut de l'État. Je dis que ceux qui out craint le pouvoir d'un homme parce qu'il disposait d'une armée... Interrompu par une explosion de cris A l'ordre! partis des bancs de la droite, Choudieu reprend : Je dis que ceux qui ont craint de se prononcer contre un homme parce qu'ils lui croient une armée à sa disposition, n'oseront jamais élever leurs regards jusqu'aux marches du trône; et cependant c'est la qu'existe le fover des conspirations... Je demande que l'Assemblée déclare qu'elle ne peut sauver la patrie. Rœderer, mandé par l'Assemblée en sa qualité de procureursyndic du département, paraît en ce moment à la barre. Il dit que le directoire et la municipalité ont dù s'occuper depuis la veille de deux objets principaux, en premier lieu des insultes faites à plusieurs membres du corps législatif à leur sortie de la séance, puis du bruit très répandu, et que confirmaient des actes positifs, que le soir, à minuit, le tocsin devait sonner pour rassembler le peuple et sc porter sur les Tuileries. L'arrêté en avait été pris par la section des Ouinze-Vingts, au faubourg Saint-Antoine, et transmis aux quarante-sept autres sections, ainsi qu'aux fédérés présents à Paris. Rœderer rend compte des démarches du directoire et de ses messages à la municipalité relativement aux mesures nécessaires dans ces circonstances périlleuses, le département n'ayant rien pu prendre sur lui, et pour toutes les mesures de police avant dù s'en référer à la municipalité qui seule en a le pouvoir, comme elle en a seule la responsabilité. Quant aux plus importantes de ces mesures, à celles qui auraient pour obiet d'assurer la pleine et entière liberté des séances du corps législatif, le procureur-syndic ajoute qu'elles sont exclusivement du ressort de l'Assemblée elle-même. Pétion arrive ensuite. Il affirme que depuis huit jours la municipalité n'était occupée que de maintenir le bon ordre et la tranquillité publique. Il parle de bruits d'enlévement du roi qui s'étaient répandus, et des mesures de précaution que la municipalité avait prises à cet égard. Du reste, pas un mot sur l'insurrection flagrante dont on dirait que le maire ignore complétement l'existence; seulement il donne assez clairement à entendre que, quelque chose qui arrive, la garde nationale ne sera pas requise. - Considérez, dit-il, de quelle nature est la force publique que nous avons à notre réquisition. Cette force est composée de tous les citoyens; elle est délibérante depuis la permanence des sections, puisqu'on n'admet dans les sections que les citoyens actifs, et que tous les citoyens actifs sont gardes nationaux : en sorte que la force publique se trouve, comme tous les citovens, divisée d'opinion. La requérir, continue le maire, ce serait donc armer les citoyens les uns contre les autres. Il ajoute que les magistrats du peuple n'out qu'une arme à employer, celle de la persuasion : qu'elle leur a déjà réussi dans les moments les plus orageux, et qu'ils espérent qu'elle ne leur faillira pas.

5

P KC 2

uil pante die-

pega

r lei fir

fer. Ar

nt epper-

inidi

se pile

estries

- Ehile

e deta

nte à

pdele

30.7

Phillip

656

SILES

IL. F

Dalle.

160

11(1)

pelk à

rate.

1.11

que le

SIE

defer.

1111

SUIT-F

HIT &

13 (1

: 11

20

(P

11.0

妝

115

Ainsi nous voyons les autorités ne songer dans ce moment de crise qu'à répudier la terrible responsabilité de l'événement qui approche, le directoire la rejetant sur la municipalité, et la municipalité sur le peuple devant lequel elle s'avone impuissante. Cependant le maire fit afficher dans Paris un avis aux citoyens, où il les adjurait « d'observer la tranquillité la plus parfaite pendant que les députés du peuple allaient délibèrer sur la grande question soumise à leur sagesse. « Était-ce le désir sincère de voir consommer la déchéance par la seule autorité d'un acte législatif, ou le maire ne voulait-il qu'endormir les citoyens de Paris pendant que l'insurrection accomplirait son œuvre? Laissons aux faits à fixer les suppositions et à échaireir tous les doutes.

L'Assemblée Nationale s'était séparée à sept heures , sans que les discussions orageuses qui avaient rempli la séance lui eussent permis d'aborder la question brûlante mise à l'ordre du jour. L'impatience des Jacobins l'accusait , non sans quelque raison , de chercher à temporiser ; et les meneurs du grand coup médité depuis si long-temps prirent le 9 au soir une résolution définitive. D'ailleurs la décision de la veille au sujet de M. Lafayette , et l'imposante majorité qui s'était ralliée à cette occasion au noyau constitutionnel , ne permettaient plus de compter sur le concours spontané du corps législatif aux actes révolutionnaires qui se préparaient ; c'était done à l'insurrection à prendre l'initiative , et le signal de l'insurrection fut donné.

Pendant ce temps l'infortuné Louis XVI, dont les heures de royauté sont maintenant comptées, - ce prince à la fois si coupable et si malheureux, à qui on ne peut refuser une pitié profonde, tout en reconnaissant que luimême fut le principal artisan de son sort , - Louis XVI était livré aux perplexités douloureuses qui dans les moments où il faudrait agir assiègent les àmes faibles et indécises. Hormis le seul moyen qui aurait pu parer à des dangers maintenant inévitables, - une adhésion complète et loyale aux principes légitimes et aux actes de la Révolution, - on avait songé autour de lui à tons les moyens d'échapper à la situation qu'une conduite contraire lui avait créée. On avait long-temps essavé de la corruption; et comme on s'était enfin apercu que les millions de la liste civile s'éconfaient ainsi sans profit ni résultat, soutirés par l'avidité stérile d'une foule de fripons et d'intrigants, on s'était rejeté vers les projets de fuite. Nous avons vu celui qu'avait combiné Lafavette repoussé par Louis XVI et par la reine, qui ne pouvaient se résoudre à accepter les services d'un des promoteurs de la Révolution ; d'antres avaient été proposés depuis et refusés de même, les uns par de semblables considérations personnelles, d'autres à cause des difficultés ou des inconvénients de l'exécution, ou par suite des perpétuelles hésitations de Louis XVI, tantôt poussé à fuir par les dangers qui l'entouraient, tantôt retenu par l'attente des auxiliaires que le Rhin lui envoyait,

1915-

190

à rè

te. f

eφ

Įm-

rice.

gr#

ÇEK

. W

WK

mi

1792.

et dont il espérait l'arrivée prochaine. Le seul résultat de tous ces projets tour à tour reçus et abandonnés, mais dont quelque chose transpirait toujours , fut d'entreteuir continuellement au-dehors de nouveaux sujets de soupcons et d'irritation. Si la cour avait des espions dans les elubs et les eonciliabules républicains, les Jacobins avaient aussi leurs affidés qui les instruisaient fidèlement de tout ce qui se disait ou se faisait au château. Parmi ces différents plans d'évasion, cerendant, il en était un uni réunissait plus d'avantages qu'aucun autre; aussi y était-on revenu à diverses reprises, et la famille royale elle-même avait fini par y donner son adhésion, C'était le duc de Liancourt qui en avait conçu l'idée, et qui oll'rait pour le mettre à exécution le concours assuré de la garnison de Ronen . dont il avait le commandement. Il s'agissait de se retirer sur cette ville, d'où le roi aurait sisèment gagué, selon sa volonté, ou le château de Gaillon en Normandie, ou l'armée de Lafayette. Gaillon offrait le double avantage de se trouver par sa distance de Paris dans le ravon que la Constitution assignait aux voyages du roi, et d'offrir au besoin une retraite facile en Angleterre. Tout était disposé, les mesures étaient prises et la réussite semblait certaine, quand tout-à-coup, la veille même du départ, - c'était le 5 août, - le roi fit dire qu'il avait change d'avis et qu'il ne quitterait pas la capitale. Les confidents de Louis XVI, ceux-là même qui avaient préparé la fuite. Montmorin, Bertrand-Molteville, Clermont-Tonnerre, Latty-Tolendal, Malesherbes, presque les seuls amis que lui eût laissés l'adversité, apprirent avec douleur cette nouvelle détermination du roi , certains qu'il marchait à sa perte , et que désormais nul dévouement ne nouvait le sauver.

Enfin cette nuit menacante du 9 arriva. La fermentation des esprits. l'agitation de toute la ville, les rumeurs qui circulaient dans les groupes dont étaient remplis les rues et les quais, les écrits incendiaires eolportés par les crieurs, les affiches qui tapissaient les murs, le mouvement qui régnait dans les sections, les délibérations des clubs, enfin les sinistres avertissements donnés à l'Assemblée par le procureur-syndie du département. tout annonçait ce qu'elle devait être. Au château, cependant, on se flattait encore que toute cette effervescence n'aboutirait, comme au 20 juin, qu'à des menaces inutiles et à une démonstration sans résultat : eneore cette alerte, se disait-on dans la chambre du roi, et bientôt nous n'aurous plus à en craindre de nouvelles. On comptait d'ailleurs pleinement, pour dissiper au besoin une populace sans ordre et sans discipline, sur les mesures de défense dont le château avait été entouré dans la soirée. Environ douze cents gardes nationaux, appartenant principalement aux bataillons dévoués des Filtes-Saint-Thomas et des Petits-Pères, étaient postés dans les cours, dans les appartements et sur la terrasse qui longeait les pavillons du côté du fardin : un hataillon de Suisses occupait aussi la cour du Centre, et une dizaine de 1792

pièces de canon étaient rangées dans la même cour ou devant la grille d'entrée. Tous les antres postes des Tuileries et du Louvre avaient été doublés. Un fort détachement de garde nationale était placé au poste du Pont-Tourant, à l'extrémité des Tuileries qui regarde la place Louis XV, et neut cents hommes de gendarmerie à cheval étaient distribués en différents piquets au Carrousel, au Louvre, sur le quai d'Orsay, au Pont-Neuf et à la Grève. Par malheur ce corps, exclusivement composé d'hommes de 89 et de vainqueurs de la Bastille, n'était rien moins que sûr, et l'artillerie des cours était servie par des canonniers de la garde nationale, tous républicains prononcés.

Si le zèle seul edt suffi pour suppléer au manque d'armes convenables et au défaut d'organisation, cinq ou six cents volontaires accourus au premier signal du danger, et qui se pressaient dans les appartements, auraient beaucoup ajouté aux moyens de défense du château. C'étaient d'anciens serviteurs de la maison du roi, c'étaient les officiers de la ci-devant garde constitutionnelle, c'étaient surfout de vieux gentifshommes que n'avait pas entraînés l'émigration, et qui venaient se serrer autour de leur maître, décidés à mourir s'il fallait que la monarchie périt. Mais ils étaient mal vus des gardes nationaux, dont leurs préjugés aristocratiques avaient dédaigné l'uniforme; et on avait tout fieu de redouter en un parcil moment le fâcheux effet de cette mésintelligence, que déjà nous avons vue éclater en deux occasions semblables.

Cependant les avis qui d'heure en heure arrivaient au château sur l'état de la ville et les dispositions des faubourgs y firent bientôt naître des inquiétudes plus sérieuses. On sut que le comité insurrectionnel s'était constitué simultanément sur trois points différents, au faubourg Saint-Marceau, au faubourg Saint-Antoine et au club des Cordeliers. Les Marseillais, à qui les administrateurs de la police avaient fait distribuer cinq mille cartouches à balle quatre jours auparavant, étaient, comme on l'a vu, casernés aux Cordeliers, où Danton excitait encore leur ardeur par son étoquence passionnée. Les quarante-buit sections avaient été exclusivement envahies par les têtes les plus ardentes, et on y délibérait tumultueusement sur les dangers de la patrie. Le rappel continuait de battre dans toutes les rues; mais, à part les deux bataillons royalistes déjà réunis au château, le reste des gardes nationaux était indifférent ou hostile, et bien peu venaient se joindre aux défenseurs du trône : encore les dispositions de la plupart d'entre eux étaient-elles au moins fort douteuses.

Vers les onze heures on vit arriver chez le roi le maire accompagné de plusieurs conseillers municipaux, qui avaient provoqué cette démarche à laquelle Pétion n'avait pu se refuser. Il lui fallut traverser dans les appartements une foule fort mal disposée à son égard, et dont l'aspect n'avait le la

logle:

(-Tor-

el ordi

ei i

le sod

erie de

rjuhir

166

thear.

s sette

je (16

ait pe

naite.

明朝

1227

acteur n deur

1 183

ALCOM.

Histolic

30.35

qui k

wite.

6. 10

4 100

K AL

· det-

mas.

北站

(inde

641

TR. 12

the i

Illar.

1212

pour lui rien de rassurant. Aussi se crut-il véritablement en danger, au moins d'être retenu comme otage. Il échangea quelques paroles avec le roi; puis il s'entretint un moment avec le procureur-syndic du département, Rœderer, qui l'avait devancé au château, et avec Mandat, commandant-général de la garde nationale : celni-ci se plaignit vivement de ce que les administrateurs de police de la municipalité lui avaient refusé de la poudre, ajoutant que ses hommes n'avaient chacun que trois cartouches, et que même beaucoup n'en avaient pas une seule. Pétion balbutia quelque excuse vague, s'esquiva presque aussitôt, et redescendit au jardin, où il affecta de montrer une grande sérénité d'esprit, assurant à qui voulait l'entendre que l'on s'exagérait le danger, « qu'il n'y aurait rien. »

Il se promenait ainsi depuis plus d'une heure, entouré d'un groupe nombreux, lorsque deux huissiers de l'Assemblée Nationale, précédés de gardes portant des flambeaux, lui apportérent l'invitation pressante de se rendre immédiatement auprès d'elle pour y rendre compte de la situation de Paris. L'Assemblée s'était réunie à la bâte dans la soirée au bruit du rappel. On était venu l'avertir des inquiétudes que donnait à la commune la longue absence du maire, et c'était pour le tirer du péril où elle le croyait qu'elle l'avait ainsi mandé à sa barre. Sans affirmer d'une manière positive qu'il eût en effet courn un danger réel, il le donna assez clairement à entendre : tout entier à la chose publique, dit-il, il oubliait ce qui lui était personnel. Le président loua son patriotisme : Pétion fit une réponse modeste , quitta la salle, rentra dans le jardin où il resta encore deux heures, et retourna ensuite à la mairie, où trois cents hommes vinrent le consigner ainsi qu'il avait été convenu entre les meneurs, afin de dégager la responsabilité du premier magistrat de la commune, par cette contrainte apparente, des événements qui pourraient survenir.

Quoique depuis la veille les faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau fussent sur pied, jusqu'à une heure après minuit les rassemblements armés s'y étaient faits avec lenteur et une sorte d'hésitation. Mais à une heure un monvement plus actif et plus rapide commence à s'opérer. Dans chaque quartier les cloches s'étaient successivement ébranlées, et bientôt les sinistres tintements du tocsin retentissent sur tout Paris à la fois. Ce bruit lugubre y jette une horrible confusion; la grande cité semble en ce moment une ville assiégée dont l'ennemi viendrait de forcer les renparts. Les habitants, subitement arrachés au sommeil, se précipitent à la hâte au seuil de leurs maisons; on prête l'oreille aux sons qui se répondent de clocher en clocher; on s'interroge avec anxiété; les rues se remplissent d'une foule plus effrayée que menaçante, qui attend avec une terreur vague les désastres que tont ce mouvement annonce. On voit çà et là des citoyens en armes courant à lenr section chercher une direction et des instructions.

1792

Ils y trouvérent réunis quelques motionistes qui s'étaient constitués, ainsi que nous l'avons vu , représentants de leurs concitoyens, et qui à ce titre avaient nommé un certain nombre de commissaires. — trois ou quatre par chaque section. - destinés à former une nouvelle municipalité révolutionnaire, et que l'on avait investis, ou plutôt qui s'étaient investis euxmêmes, de pleins pouvoirs pour toutes les mesures que pourraient nécessiter les circonstances. Ces commissaires se reudirent immédiatement à la Maisonde-Ville, où, vers trois heures, ils se trouvérent réunis en assez grand nombre pour se faire reconnaître par le conseil municipal qu'ils devaient remplacer, et qu'ils trouvérent en séance. Il ne paraît pas qu'il leur ait été opposé la moindre résistance; car on voit par les actes émanés de la conmune insurrectionnelle dans le cours de cette nuit mémorable qu'elle dut entrer immédiatement en fonctions. Au milieu de la foule de noms inconnus qui la composent, on en trouve quelques uns déjà fameux dans les fastes révolutionnaires ou qui vont le devenir bientôt : Robespierre y avait été envoyé par la section de la place Vendôme, dite des piques; Billaud de Varennes, Fabre d'Églantine et Chaumette par celle du Théâtre-Français, qui avait pris le surnom de Marseille. La nouvelle municipalité ne conserva de celle qu'elle venait de dissoudre que Pétion, Manuel et les seize administrateurs, du nombre desquels était Danton.

Le premier acte de la commune insurrectionnelle, afin de concentrer dans ses mains tous les pouvoirs municipaux, fut de déclarer l'état-major de la garde nationale provisoirement suspendu de ses fonctions; le second d'appeler à la Maison-de-Ville le commandant-général Mandat. J'ai dit ailleurs que depuis la démission de Lafayette il n'avait pas été nommé de commandant permanent de la miliee parisienne; les chefs des six légions en remplissaient les fonctions à tour de rôle. Mandat, à qui, pour son malheur, ce poste était dévolu en août, était un homme ferme sur ses devoirs, sincèrement constitutionnel, et tres attaché au roi dont il s'était toujours refusé à suspecter les intentions. Dans la soirée du 9, il avait pris pour la défense du château toutes les mesures dont la tiédeur ou les dispositions hostiles qui avaient gagné la grande majorité de la garde nationale lui laissaient la possibilité. Trois jours auparavant il avait obtenu de Pétion, qui sans doute aurait craint en le refusant de paraître complice de l'insurrection dont on prévoyait l'explosion prochaine, l'ordre écrit de repousser la force par la force : car, gràce à l'esprit révolutionnaire de la plupart des autorités, c'était de ses ennemis mêmes que la royauté devait recevoir l'autorisation de se défendre contre leurs attaques. Entre autres dispositions, Mandat avait fait placer au Pont-Neuf une batterie destinée à intercepter le passage sur ce point, et à empêcher ainsi la jonction des faubourgs Saint-Marceau et Saint-Antoine; et il avait transmis par écrit au commandant du poste de

alrepe

tent-

IS IGI-

Since !

Upon

2 70%

leaner!

t at di

lane

وق ملك

HORRE

1367

(TREE

1000

ણાં કાસો

如场

dicas.

Over the

t-matt

entil

la g

umo de

1.76

41 44

ال ين

11 101

all pri

distri

HATE

神名

In U

P. Bill

1818

1000

1392

THE THE

200

l'Hôtel-de-Ville l'ordre de charger en queue, au débouché de l'Arcade Saint-Jean, la colonne des insurgés de ce dernier faubourg, que les détachements postés au Louvre auraient en même temps chargés en tête, de manière à les prendre à l'improviste et à les serrer entre deux feux. Ce plan d'attaque était fort bien entendu, et le succès n'en aurait pas été douteux s'il eût été confié à des troupes sûres et exécuté vigoureusement. Mais le procureur de la commune, Manuel, avait ordonné, même avant la réunion de la nouvelle municipalité, de retirer les canons du Pont-Neuf, disant « que ces canons génaient la communication des citoyens des deux faubourgs, qui avaient une grande affaire à finir ensemble; « et un peu plus tard le chef du poste de l'Hôtel-de-Ville vint apporter à la commune insurrectionnelle qui venait de se former la lettre du commandant-général.

Ce fut cette lettre qui motiva l'ordre envoyé à Mandat de se rendre près de la commune. Cet ordre le trouva au château. Bien que l'on n'y sût rien encore de la reconstitution du conseil municipal, Mandat semblait pressentir son destin. Une première fois il avait refusé d'obéir à l'injonction de la commune, alléguant que sa présence était nécessaire aux Tuileries; il n'en sortit que sur un second message, et pour céder aux instances de Rœderer, qui pensait que peut-être le maire, voulant aller au-devant des rassemblements, jugeait utile de se faire accompagner du chef de la force publique, A l'Hôtel-de-Ville, il eut à subir un interrogatoire rigoureux sur les mesures de défense qu'il avait prises et sur les ordres qu'il avait donnés, Mandat s'appuva de celui qu'il avait eu du maire trois jours auparavant, et qu'il avait laisse au château \*. Mais cet interrogatoire n'était qu'un ridicule semblant de légalité : sa mort était déjà décidée. Ou lui signifie qu'il est prisonnier, et Huguenin, qui présidait la nouvelle commune, fait signe qu'on l'emmene. A peine arrivé au perron, un coup de pistolet le renverse; les forcenés qui l'entourent l'achèvent à coups de pique, et son cadavre mutilé, traîné à travers la place, est jeté dans la Seine. Le meurtre du malheureux Mandat fut la digne inauguration de la commune qui trois semaines plus tard devait donner le signal des exécrables massacres de septembre.

Pendant ce temps on était fivré au château à toutes les angoisses, à toutes les incertitudes que devaient faire naître les rapports toujours plus alarmants qui arrivaient du dehors. De fréquentes délibérations avaient lieu entre les ministres et la reine; mais on n'osait s'arrêter à aucun parti, parce que dans tous on ne voyait que d'affreux périls. Louis XVI s'était jeté sur un lit de repos, où pendant quelques heures il échappa au triste sentiment de sa situation. Daus une de ces conférences, la reine fit appeler Rederer et lui demanda ce qu'il y avait à faire; il répondit qu'il ne voyait d'autre

1792.

<sup>·</sup> Procès-verbal de la commune de Paris, séance da 10 uoût.

parti à prendre pour le roi que de se rendre avec la famille rovale au sein du corps législatif. - Mais c'est mener le roi à son ennemi! s'écria un des ministres. Reederer fit observer qu'une assemblée qui venait de donner quatre cents voix contre deux cents à M. Lafavette était moins hostile qu'on ne paraissait le croire. La reine l'interrompit d'un ton décidé : - Monsieur, dit-elle, il v a ici des forces; il est temps entin de savoir qui l'emportera du roi ou de la faction. - En ce cas, madanie, voyons quelles dispositions on a faites pour la résistance. On fit appeler M. Lachesnaye, à qui Mandat avait remis le commandement en son absence ; il assura que toutes les mesures étaient bien prises pour défendre les abords du Carrouset et ceux du châtean. Mais s'adressant ensuite à la reine d'un ton d'humeur, il lui dit que la garde nationale voyait avec peine la foule de gens qui encombraient les appartements et qui empéchaient d'arriver jusqu'an roi, - voulant désigner ces cinq ou six ceuts volontaires dont il a été question précédemment, et qui se qualifiaient entre eux de corps des gentilshommes. La reine chercha à le calmer, en lui assurant que tous ceux qui se trouvaient dans le château étaient des hommes sûrs, à qui tous les postes conviendraient, pourvu qu'il leur fût permis d'offrir leur vie pour la défense du roi. Préoccupé de l'idée que la cour déstrait un combat où elle se croirait sûre de vaincre avec la secrète pensée d'une entreprise sur le corps législatif des que l'émeute serait dissipée, Rœderer insista pour qu'au moins le roi écrivit à l'Assemblée et lui demandât son assistance. Après quelques nouvelles objections le conseil s'en tint entin à un parti mixte : il fut convenu que deux ministres iraient à l'Assemblée lui faire connaître l'état des choses et lui demander des commissaires.

En ce moment un grand bruit se fit entendre dans le jardin; la reine et ceux qui l'entouraient coururent aux fenètres, et on apercut le roi qui revenait précipitamment vers le château, poursuivi par les cris insultants de la fonle qui encombrait la terrasse des Feuillants et qui avait envahi les avenues. On eut bientôt l'explication de ce nouveau scandale. Lorsqu'au jour naissant Louis XVI avait reparu dans les appartements, plusieurs personnes avaient eru bien faire de l'engager à descendre dans les cours et dans le jardin soutenir par sa présence le zèle de ses défenseurs. Louis n'en aurait pas eu la pensée; mais il suivit leur conseil. Dans la cour royale et sur la terrasse qui longeait la facade du château du côté du jardin , il trouva encore quelques restes d'enthousiasme : c'était là , nous l'avons vu , qu'étaient postés les Suisses et les deux seuls bataillons de gardes nationaux sur lesquels on crut pouvoir compter. L'antique acclamation de Vive le roi! retentit encore autour de lui : - c'était la dernière fois , hélas ! qu'elle devait frapper son oreille. Et pourtant Louis ne se présente pas avec cette assurance martiale qui impose et qui anime tout à la fois; ce n'est pas un roi soldat

qui se montre aux siens la tête haute, l'œil ardent, la parole ferme, pour exciter les braves, rassurer les faibles, intimider les traîtres : c'est un prince abattu, timide, embarrassé, presque gauche, qui passe silencieusement devant ses troupes, le chapeau sous le bras et l'épée dans le fourreau, ou qui leur adresse quelques mots sans suite et à peine articulés. Aussi les cris qui le saluèrent sur son passage étaient-ils moins inspirés par l'ardeur qu'arrachés par la compassion; comment aurait-on espéré en sa cause, quand on le voyait en désespérer lui-même? Cependant le succès au moins apparent de cette espèce de revue avait encouragé ceux qui accompagnaient Louis XVI; ils le pressèrent d'aller inspecter de même la réserve du Pont-Tournant. Louis y consentit passivement, comme il avait consenti à descendre dans la grande cour. Cette seconde revue fut assez heureuse; mais sur ces entrefaites deux nouveaux bataillons mêlés de piques étaient venus se déployer sur la terrasse des Feuillants, et le roi, assailli à son retour des cris de Vive Pétion ! à bas Véto ! à bas le traître ! fut contraint de hâter le pas pour échapper à des démonstrations dont l'exaspération augmentait de minute en minute. Louis XVI était à peine rentré au château. que ces deux bataillons, traversant le jardin en faisant retentir l'air des mêmes cris de menace, et sortant par la grille du Pont-Royal, furent se mettre en bataille sur le Carrousel en attendant les Marseillais.

Marie-Antoinette avait vu toute cette scène avec une consternation muette. Plusieurs fois elle porta son mouchoir à ses yeux gonflés pour arrêter les larmes qui en jaillissaient malgré elle; mais pas un mot, pas une plainte, ne trahissaient la douleur dont elle était dévorée. Les sentiments de la reine dominaient encore en elle ceux de la mère et de l'épouse.

Il était alors six heures. Les deux ministres qui étaient allés au corps législatif en revinrent un instant après la rentrée du roi. Ils avaient trouvé l'Assemblée peu nombreuse. Moins d'un tiers de ses membres s'étaient rendus à leur poste ; et comme la minorité y avait été exacte, les délibérations lui étaient livrées. Elle refusa les commissaires qui lui étaient demandés, alléguant que les députations du corps législatif auprès du roi étaient en général de très fausses mesures ; elle s'était refusée aussi à inviter le roi par un décret à se rendre au milieu d'elle, sous le prétexte dérisoire que la Constitution interdisait de délibérer en présence du pouvoir exécutif. et que jamais les délibérations n'avaient été plus nécessaires que dans les circonstances où l'on se trouvait. Il est clair que les républicains de l'Assemblée voulaient laisser Louis XVI au milieu des périls qui allaient bientôt l'entourer, dans l'espoir secret, sans nul doute equ'une balle ou un boulet viendrait trancher le nœud gordien, et aplanir les voies du nouveau gouvernement auquel on tendait. En même temps que l'on apprenait au chàteau l'issue de cette inutile démarche, on v recevait les avis les plus sinis-

ner

111

do

m

sdat

m:

do a

dit

ient

date

lett-

1007

dans

ient.

me.

ne di

· inc

wit a

biec

405

et lu

ine el

uj re

115 0

hi les

qual

16

Ir fl

; p (0

ale el

rom

guit

150

1, 15

leval

rage?

140

1792

tres sur l'état de Paris et sur les événements de la nuit. Ce fut alors qu'on apprit l'installation d'une nouvelle commune et la mort sanglante de Mandt, on sut aussi qui lee snouvelle autorités munieplaes avaient porté Santerre au poste de commandant-général de la garde nationale; que Pétion deit consigné à la maison commune; que les Mareslailes et le hatalition des Ordeleirs apprechaient du Carrousel; que les finabourgs étaient en armenhres du directoire du département descendirent dans la grande cour pour seasurer des dispositions des troupes qui deviaient en défendre l'excés. Ils y trouvèrent les Suisses rangés en batalite depuis le château jusqu'à la Porte-Royale, qui communiquait de la cour au Carrousel; un batalito de gardes nationaux se déploy ait vis-à-vis des Soisess, au une ligne perallète, buit ou dix pièces de canon étaient en batterie entre les deux lignes, partie au centre de la cur, partie devant le vestibule du grand parillon

Le procureur du département et ses collègues trouvèrent les gardes nationaux tourmentés de l'idée qu'on allait leur faire prendre l'offensive, et qu'il lenr faudrait tirer les premiers sur le peuple. Les canonniers , surtout , montraient les dispositions les plus équivoques. Rœderer s'efforça de les rassurer et en même temps de les encourager, en leur parlant le langage de la raison et de la loi. - - Nous ne demandons pas, leur dit-il, que vous versiez le sang de vos frères, que vous attaquiez vos coneitoyens. Vos canons sont là pour votre défense; ils ne sont pas pour l'attaque. Mais cette défense, le la requiers au nom de la loi, au nom de la Constitution; le la requiers au nom de la sûrcté que la loi garantit à la demeure du chef de l'Etat. Si des violences sont exercées contre vous. la loi vous autorise à les renousser vigoureusement ; la loi vous autorise , lorsque vous serez au point d'être forcés dans votre poste, à le maintenir par la force : encore une fois, vous ne serez point assaillants; vous ne serez que sur la défensive, » Les grenadiers répondirent par de nombreux bravos à cette allocution, et se montrérent parfaitement disposes à faire leur devoir ; il en fut tout autrement des canonniers. - Et s'ils tirent sur nous, serez-vous là ? demanda l'un d'eux à l'orateur. - Oui, répliqua celui-ci; nous y serons tous, non pas derrière vos eanons, mais devant, afin de périr les premiers, s'il faut que quelqu'un périsse dans cette journée. - Mais déjà ces hommes ne l'écoutaient plus ; et pour toute réponse ils retirerent la charge de leurs canons , la jeterent à terre, et mirent le pied sur les mèches allumées, 11 n'y avait donc nul secours à attendre de l'artillerie.

Sur ees entrefaites les Marseillais étaient arrivés au Carrousel, avec le bataillon des Cordeliers auquel s'étaient incorporés une partie des fédérés. Plusieurs milliers de voix avaient entonné comme une seule voix l'hyane marseillais, dont le formidable refraiu arrivait jusqu'au château comme une Dig.

lan-

Mir

10

de

ms

nett-

post

5 16

iaa

nè

lek:

Parit

es alt

re. d

rbd.

15 185

001

5 18

anm

tte de

14 10

tal.S

1991

fere:

NIS DO

dile.

pirel

100 18

1209

Money.

n E

plo.

nali

ul &

10/10

Jetos Jetos

p at

1792.

menace d'extermination. Quelques uns des plus intrépides étaient montés sur le mur qui les séparait de la cour du Centre, d'où ils cherchaient à parlementer avec les Suisses et les gardes nationaux; en même temps la Porte-Royale était ébranlée sous les coups du dehors qui à chaque instant menacaient de l'abattre ou de la briser. Les membres du département jugérent qu'il n'y avait plus un instant à perdre : ils quittèrent la cour en toute hâte et coururent aux appartements. Une foule considérable de ces royalistes signalés à l'animadversion de la garde nationale se pressait autour de Louis XVI. - Messieurs, dit Rœderer en élevant la voix, je demande place pour le département qui va parler au roi. On s'écarte ; il approche avec ses collègues. Le roi était assis près d'une table, les deux mains appuyées sur ses genoux : la reine et madame Elisabeth étaient près de lui, ainsi que les ministres et deux dames d'honneur de Marie-Antoinette. - Rœderer manifesta l'intention de parler au roi sans autres témoins que sa famille: Louis fit un signe, et tous ceux qui se trouvaient dans la chambre s'éloignèrent, à l'exception des ministres. Le procureur du département prit alors la parole. -Sire, dit-il d'un ton pressant, Votre Majesté n'a pas cinq minutes à perdre; il n'y a de sûreté pour elle que dans l'Assemblée Nationale. L'opinion du département est qu'il faut s'y rendre sans délai. Vous n'avez pas dans les cours un nombre d'hommes suffisant pour la défense du château; leurs dispositions ne sont pas nou plus bien assurées. Les canonniers, à la seule recommandation de la défensive, ont déchargé leurs pièces. — Mais je n'ai pas vu beaucoup de monde au Carrousel, fit observer le roi. - Sire, répliqua Ræderer, il y a douze pièces de canon, et un monde immense arrive des faubourgs... - Monsieur, nous avons des forces, interrompit vivement la reine. — Madame, tout Paris marche. Et reprenant d'un ton plus pressant encore que tout-à-l'heure ce qu'il disait au roi, Roderer poursuivit : Sire, le temps presse. Ce n'est plus une prière que nous venons vous faire; ce n'est plus un conseil que nous venons vous donner : il ne reste qu'un parti à prendre, et nous vous demandons de vous entraîner.

Le roi leva tout-à-coup la tête et regarda fixement pendant quelques secondes l'homme qui lui tenait ce langage impérieux; puis se retournant vers la reine, il ne dit que ce seul mot: — Marchons! — et se leva. Madame Elisabeth s'approcha du procureur du département, et lui dit d'un accent dans lequel était passée toute son âme: Monsieur Rœderer, vous répondez de la vie du roi? — Sur la mienne, madame, répondit Rœderer. Louis lui jeta un regard qui semblait dire: Je me fie à vous. Craignant l'exaspération que pourrait occasionner dans le peuple, et même dans la garde nationale, la vue de cette foule de gentilshommes que depuis la scène du 28 février 1791 on ne désignait dans le langage populaire que sous l'injurieuse épithète de chevaliers du poignard, le chef du département demanda que le roi ne se fit accenna-

gner que de sa famille et de ses ministres, et qu'il n'eût pour escorte jusqu'à l'Assemblée que des gardes nationaux. Louis XVI ne pouvait plus que consentir à tout. Il adressa, ainsi que la reine, quelques paroles de consolation à ses fidèles serviteurs, qui tous versaient des larmes, et qui frémissaient de voir le roi exposé à de nouveaux dangers qu'ils ne pouvaient pas partager. Les gardes nationaux appelés à la hâte par M. Lachesnaye se formèrent sur deux lignes à partir des appartements, et le triste cortége avança entre cette double haie. Les dix membres du département marchaient en tête; le roi venait ensuite, ayant près de lui sa sœur, la reine et ses deux enfants; à quelques pas en arrière, madame de Tourzel, gouvernante du dauphin, et la princesse de Lamballe, que rien n'avait pu déterminer à quitter Marie-Antoinette; enfin, après ce groupe où se concentraient en ce moment tant de douleurs, les six ministres fermaient le cortége. Ce fut ainsi que Louis XVI quitta le palais de ses pères, qu'il ne devait plus revoir que de son échafaud.

Une foule immense entre laquelle l'escorte avait peine à maintenir un libre passage rendait la marche fort lente; les difficultés augmentaient à mesure que l'on approchait de la terrasse des Feuillants, et les dangers aussi. La multitude poussait des cris menaçants, et deux fois un fusil, que les soldats qui formaient la haie détournèrent, s'abaissa vers le groupe où se trouvait le roi. A vingt pas de l'escalier qui conduisait au passage des Feuillants, on vit s'avancer au-devant du cortége une députation de vingtquatre membres de l'Assemblée. - « Sire, dit le chef de la députation, l'Assemblée Nationale, empressée de concourir à votre sûreté, vous offre un asile dans son sein. » Alors les députés entourent le roi, la reine, madame Elisabeth et les deux enfants, et l'on continue d'avancer. La terrasse était chargée d'une foule compacte encore plus exaspérée que celle du jardin. -Non, criait un homme du peuple qui se faisait remarquer par sa mine rébarbative et l'emportement de son langage; non, ils n'entreront pas à l'Assemblée Nationale. Ils sont cause de tous nos malheurs. Il faut en finir. A bas le tyran! mort au tyran! - et en même temps il agitait d'un air furieux une énorme perche qu'il tenait à la main. Enfin on franchit ce dangereux passage. Arrivé à la porte de la salle, il y eut un instant d'engorgement qui empêcha Marie-Antoinette d'entrer en même temps que le roi; un grenadier de liaute taille s'empara presque de force du dauphin, qu'elle serrait contre elle, et l'élevant dans ses bras au-dessus de la foule il fut le poser sur le bureau des secrétaires. Quelques gardes nationaux de l'escorte avaient pénétré, dans le tumulte, jusqu'au milieu de l'Assemblée; tout le côté gauche se leva aussitôt, croyant déjà voir la salle envahie par la force armée, et il y eut une violente rumeur. Les grenadiers se hâtèrent de sortir de la salle, où sans le vouloir ils avaient failli soulever un orage, et le calme se rétablit, 'n

ide

传

de

100

12.0

rf:e

en-

5%-

対対

est le

nin

ed t

0,335

, que

pe ru

ist.

ne uti

dan.

dal

a-

e IP

TJ4

j. J

nest.

(di

etr

rail

æ

įχ,

ß,

盐

1792.

Le roi et sa famille, ainsi que les ministres, se placèrent sur les sièges destinés à ceux-ci. Vergniaud occupait le fauteuil ; les vides nombreux que présentaient les bancs pendant la nuit s'étaient un peu garnis depuis le matin. Louis XVI prit la parole et dit : « Je suis venu ici pour éviter un grand crime; et je pense que je ne saurais être plus en sûreté qu'au milieu de vous, messieurs. - Sire, répondit le président, vous pouvez compter sur la fermeté de l'Assemblée Nationale. Ses membres ont juré de mourir en soutenant les droits du peuple et les autorités constituées. » Ces derniers mots font voir que tes Girondins, dont Vergniand était l'organe, se crovaient encore assez puissants pour arrêter le mouvement au point où il était arrivé; mais ils se débattent en vain contre le courant qui les entraîne et qui entraîne la monarchie. Louis XVI vint alors s'asseoir auprès du président; mais sur l'observation faite par un député que la constitution interdisait de délibérer en présence du roi, on décida que toute la famille royale se placerait dans une loge destinée à recevoir les rédacteurs du Logographe, journal qui recucillait mot pour mot, ainsi qu'aujourd'hui le Moniteur, les séances de l'Assemblée. Ce fut de là que, comme Charles-Quint dans son cercueil volontaire, Louis XVI assista vivant à ses propres funérailles.

Rorderer, introduit à la barre, y fit alors le récit des circonstances qui avaient ament la retraitée de la finaliteroyale su soin de l'Assemblée. Il achevait à peine, qu'un officier municipal entre précipitamment dans la salle et annonce que la multitude qui remptit le Carrousel vient de bruquer ses canons contre le chitesu et paraît disposée à le forcer. Au même instant une décharge d'artificire se fait entendre, le bruit d'une fusible de purspenchée étate, un effroyable tumulte remptit le jardin et la terrasse sous les lenérage d'artificire se fait entendre, le bruit d'une fusible de propuer de l'Assemblée. Des cris confus partent à la fois des tribumes et de tous les banes. Un moment on cert a l'enecimie envalue, et l'on n'entendre plate que que d'article de l'entendre d'

Il est temps de revenir au milieu de l'insurrection, et de dire comment avait été amené cet engagement meurtrier que la retraite du roi semblait devoir prévenir.

Nous avons vu quelles dispositions le commandant-général Mandat avait ordennées pour couvrir les abords du châteux, (raphelher la jonction des faubourgs insurgés, et diriger à l'improviste sur la colonne la plus redoutable, celle du faubourg Saint-Antoine, une double attaque qui sembiait promettre une victoire facile. Mais ce plan viccoureux, oue le malheureux.

commandant paya de sa vie, avait été déconcerté et par le contre-ordre envoyé par Manuel aux canons places au Pont-Neuf, et par la trahison du chef du poste de l'Hôtel-de-Ville, et par la défection, au moment de l'apparition des Marseillais, des neuf cents gendarmes à cheval échelonnés du Louvre au Pont-Royal, La longue colonne du faubourg Saint-Antoine, et celle du faubourg Saint-Marceau, beaucoup moins nombreuse, purent ainsi descendre librement des deux côtés de la Seine, et se rejoindre par le Pont-Neuf et le Pont-Royal. Les quais, les ponts et toutes les rues du quartier des Tuileries étaient couverts d'une foule innombrable de eurieux , qui grossissaient à l'œil les forces réelles de l'insurrection : on estima que le faubourg Saint-Antoine avait envoyé à l'attaque du château quinze mille hommes environ , et le faubourg Saint-Marceau à peu près le tiers de ce nombre. Encore un graod nombre de ces hommes n'étaient-ils munis que de sabres et de piques , armes terribles après la vietoire, mais inutiles dans un combat soutenu par des troupes réglées. La force la plus réelle des insurgés, après l'exaltation fanatique dont on avait su les pénétrer au nom de la liberté, était dans les eanons qui marchaient avec chaque bataillon. Exclusivement abandonnée à des hommes fournis par les métiers les plus rudes, les classes aisées de la population parisienne s'en étant éloignées à cause des fatigues de son maniement, cette arme avait été envahie la première, des 89, par les doctrines les plus exagérées de la Révolution, et long-temps elle forma dans Paris un corps redouté même de la garde nationale.

Lorsque vers huit heures la double colonne des deux faubourgs déboucha sur le Carrousel par les guichets du quai et par la rue Saint-Nicaise, - une partie ayant longé la colonnade du Louvre et descendu la rue Saint-Honoré,elle y trouva les Marseillais et les fédérés bretons, qui marchaient avec eux, ainsi que plusieurs bataillons des autres sections de Paris, qui les y avaient devancés. Un temps assez long s'écoula encore ; enfin la grande porte de la Cour Royale, ébranlée depuis deux heures sous les coups incessants dont elle était assaillie, cède, et livre un libre accès à la foule oui s'y presse. En un instant la cour en est remplie. Les gardes nationaux et les Suisses qui l'occupaient l'avaient abandonnée après le départ du roi, dont ils avaient contribué à former l'escorte; le reste était remonté dans les appartements. Une confusion extrême v régnait en ce moment. Par un fatal oubli qu'explique à peine le trouble d'un pareil départ, on n'avait donné aucun ordre au sujet des troupes que le roi laissait derrière lui ; de sorte que les soldats livrés à eux-mêmes ne savaient s'il leur faudrait livrer ou défendre un palais ahandonné.

Cet abandon était sûrement ignoré encore des premiers assaillants. Les Suisses et les gardes nationaux se mootraient aux fenêtres, non dans une attitude de menace, mais avec des gestes de bon accord. Le peuple qui enire es-

on di

appan-

Loone

du for-

epdre

of et le

illene

i a

nteine

le fau-

grapi

arms

ar de

fini

ando

à dis

1001

meol.

e log

custe

oucha

- 60ê

rė. –

Æ,

west

301

dont

. Es

; qui

ajest

enla

(1-

nire

1315

18

tiDê

1792.

ž

combrait la cour restait indécis devant ces démonstrations amicales; un quart d'heure se passa dans cet état d'attente et de suspens. Enlin les Marseillais plus hardis avancent jusqu'au vestibule : une barrière avait été posée en travers du grand escalier pour en défendre l'accès. Pendant que quelques officiers marseillais parlementent en cet endroit avec un fort peloton de gardes nationaux qu'ils cherchent à séparer des habits rouges; pendant que Westermann, de son côté, s'adressant aux soldats suisses dans leur propre langue, les engage à fraterniser avec le peuple, un coup de fusil retentit sous le vestibule, sans que l'on ait jamais su avec certitude de quel côté il était parti. Ce fut une étincelle dans une poudrière. Une décharge terrible partie du premier perron de l'escalier abat la moitié des fédérés qui remplissaient le vestibule et met le reste en fuite; presque au même instant les Suisses font feu de toutes les fenêtres, inondent les cours d'une grêle de balles, et jonchent le pavé de morts et de blessés. Les canonniers mettent aussitôt le feu à leurs pièces braquées contre la façade du palais; mais les canons mal pointés envoient leurs boulets frapper le bord des toits. C'était cette première décharge qui avait porté l'épouvante et la consternation jusqu'au sein du corps législatif. Une compagnie suisse descend alors en bon ordre, débouche du vestibule et se forme en bataille au fond de la cour, sans discontinuer un feu roulant que soutient toujours le feu des fenêtres, et auquel les assaillants surpris ne répondent que faiblement. Bientôt tout fuit vers le Carrousel, et du Carrousel vers les rues aboutissantes; les flots de curieux qui inondent le quartier environnant, brusquement refoulés par ces handes de fuyards, se répandent dans toutes les directions et portent partout l'épouvante. En quelques minutes la cour du Centre et la place sont balavées d'assaillants. S'il y eût eu au château des forces suffisantes, un plan et des chefs, et que l'on eût pu poursuivre en ce moment ce premier succès, c'en était fait de l'insurrection, et la journée restait indubitablement à la cour.

Mais les insurgés ne se voyant pas poursuivis, le cœur leur revint peu à peu. Les Marseillais furent les premiers à se rallier, et leur exemple ramena au combat plusieurs bataillons qui s'étaient reformés vers le Pont-Neuf. L'Alsacien Westermann, que nous avons déjà vu au nombre des hommes d'action du comité insurrectionnel, et qui plus tard montrera des talents réels à la tête des armées républicaines en Vendée, Westermann prend la direction de cette seconde attaque.

Sur ces entrefaites, et pendant que la compagnie qui vient de nettoyer la Cour Royale achevait de déblayer le Carrousel, un autre détachement de gardes suisses, traversant le jardin au milieu d'un feu très vii parti de la terrasse des Feuillants, et auquel il répondait vigoureusement, était venu s'emparer de trois canons postés à la porte du Manéze, et les avait

1792

ramenés jusqu'au vestibule du château. Mais, faute de munitions, ces canons demeurèrent inutiles. Cependant cette longue fusillade, durant laquelle les balles suisses venaient frapper jusqu'aux murailles de la salle du corps législatif, avait augmenté, ainsi que nous l'avons vu, la terreur et la confusion auxquelles l'Assemblée avait été livrée un moment; on entoura le roi, qui n'avait pas quitté la retraite où il avait été relégué, et on lui fit signer l'ordre de cesser à l'instant le feu du château. Ce message fut confié à M. d'Hervilly. Arrivé sous le vestibule, il cria aux Suisses rangés en ligne dans la cour : « Messieurs , de la part du roi , i'ai ordre de vous conduire à l'Assemblée Nationale. » Une centaine de Suisses et un petit nombre de gardes nationaux, qui s'étaient trouvés à proximité, s'acheminèrent avec lui vers le Manège. L'uniforme suisse excitait dans le peuple une fureur frénétique; trente d'entre eux succombèrent dans ce court trajet sous les balles qui pleuvaient sur eux de tous les points du jardin. Arrivés aux Feuillants, on les fit entrer dans les corps-de-garde où ils furent désarmés et dépouillés de leurs vêtements; et leurs habits, jetés à la multitude qui hurlait au-dehors, furent promenés en triomphe dans Paris parmi d'autres trophées moins innocents de cette sanglante journée.

C'est au moment où M. d'Hervilly s'acquitte, bien qu'incomplétement, de sa périlleuse mission. - puisque plusieurs centaines des défenseurs du château n'en avaient pas eu connaissance et étaient restés dans les appartements. — que les Marseillais, suivis de deux ou trois bataillons des faubourgs, reviennent à la charge animés d'une nouvelle fureur. Les canons qu'ils trainaient avec eux sont mis en batterie aux angles de plusieurs des rues qui débouchaient sur le Carrousel, et pendant un quart d'heure on dirige sur les Tuileries un feu dont les murailles seules portèrent les cicatrices. Mais bientôt la fougue des assaillants, impatients de venger la honte de leur panique, se lasse de ce bruit sans résultat; on se précipite en masse vers le château, la Cour Royale est de nouveau envahie, et on arrive au pas de course jusqu'au vestibule. D'autres groupes de peuple accourus par le jardin prenaient en même temps le château à revers. Quatre-vingts Suisses environ s'étaient échelonnés sur le grand escalier, décidés à vendre du moins chèrement leur vie. Le combat y dura vingt minutes. Les assaillants tombaient en foule; quatre cents cadavres amoncelés sous le péristyle et sur chaque marche de l'escalier payèrent chèrement une victoire qui cessa bientôt de pouvoir être disputée. La multitude qui affluait sur ce point, à chaque minute plus nombreuse et plus exaspérée, finit enfin par déloger la petite troupe, dont les munitions s'épuisaient, et qui ne songea plus qu'à fuir au hasard : à partir de ce moment la poursuite ne fut qu'une boucherie. Pas un Suisse ne fut épargné; tous ceux que le peuple trouva dans ces immenses bâtiments furent massacrés sans miséricorde ou jetés vivants

n-

i þ

q.

e 50

0.05

10

107

rot

弘

are.

orti.

pjar-

66-

ges

pr 14

107

1218

2.39

885

VIII

at-

41

96

ηħ

76.2 a

10

als

1792.

par les fenêtres. Les appartements étaient jonchés de cadavres: le sang ruisselait à flots ; partout les clameurs sauvages des vainqueurs se mélaient aux cris des blessés, aux plaintes des mourants, aux supplications inutiles des malheureux qui imploraient la vic. C'est en de tels moments que se dévoile tout ce qu'il y a de férocité au fond du cœur de l'homme. Ce n'était pas assez d'égorger des hommes maintenant sans défense, et qui n'avaient fait qu'obéir, en soutenant avec acharnement une lutte désespérée, au double sentiment du devoir militaire et de la défense personnelle ; on vit des tigres - ct ce n'étaient pas ceux-là qui s'étaient montrés aux premiers rangs dans le combat + mutiler d'une manière atroce les corps inanimés des victimes, et promener ensuite dans Paris ces sanglants lambeaux d'ennemis morts. Pourtant, au milieu de ces scènes d'horreur, l'imagination fatiguée se repose avec bonheur sur quelques traits d'humanité. Les femmes de la reine, réunies dans son appartement, allaient tomber sous les coups de ceux qui les premiers avaient envahi cette partie du palais; à genoux et les mains jointes, elles voyajent déjà le fer se lever sur elles, quand tout-à-coup une voix crie à leurs bourreaux : On ne tue pas les femmes; ne déshonorez pas la nation! - et ces hommes farouches obeissent à ce cri parti de l'âme. Dans l'exaltation de sa victoire, le peuple se fit aussi un point d'honneur du désintéressement et de la probité. Tous ceux qui dans ce palais saccagé tentaient de s'approprier de l'or ou des bijoux étaient irrémissiblement fusillés par les vainqueurs eux-mêmes, et un grand nombre d'objets précieux furent scrupuleusement rapportés à l'Assemblée.

Le nombre des morts dans cette triste journée fut, comme il arrive toujours, exagéré de part et d'autre; mais l'humanité n'en eut pas moins à regretter de quinze à dix-huit cents victimes immolées aux fureurs potitiques. Le chiffre en eût été bien plus élevé si une grande partie de ceux que le roi avait taissés au château n'avaient reussi à en sortir en groupes plus ou moins nombreux, soit avant la reprise du combat, soit pendant que l'action se trouvait concentrée aux abords du grand escalier. Plusieurs compagnies de Suisses échappèrent ainsi à la tuerie qui suivit la défaite de leurs compatriotes.. La presque totalité des gardes nationaux parvint de même à quitter le palais; et des eing ou six cents gentilshommes que nous y avons vus réunis, quelques uns seulement perirent : les autres s'esquivèrent par le jardin, ou par la galerie du Louvre qui n'était pas gardée. On eut pourtant à déplorer la perte de l'un des membres les plus dis-'tingués de l'Assemblée Constituante, M. de Clermont-Tonnerre, qui fut reconnu et massacré au moment où il rentrait à son hôtel. On doit dire à l'honneur de l'Assemblée Nationale qu'elle tenta de soustraire à l'exaspération populaire les débris de la garde du roi échappés au massagre, en décrétant, au bruit à peine éteint de la fusillade, que les Suisses et autres 11.

6

1792

étrangers étaient sous la sauvegarde de la loi et des vertus hospitalières du peuple.

- Le canon grondait encore lorsqu'une députation de la nouvelle commune vint, Huguenin en tête, et accompagnée de trois bannières sur lesquelles étaient inscrits les trois mots sacramentels Patrie, Egalité, Liberté, annoncer à l'Assemblée le changement qui s'était opéré dans la municipalité, et demander la déchéance du roi. Bientôt une foule de pétitionnaires, encore couverts de sueur et de sang, viennent à la barre, la menace à la bouche, exprimer le même vœu, ou plutôt intimer le même ordre. - « Depuis long-» temps le peuple vous demande la déchéance d'un roi parjure, disent-ils, » et vous n'avez pas même encore prononcé sa suspension! Apprenez que » le feu est aux Tuileries, et que nous ne l'arrêterons pas que la vengeance » du peuple ne soit satisfaite. Au nom de ce peuple, nous vous demandons » une dernière fois la déchéance du pouvoir exécutif. C'est une justice que » nous réclamons : nous l'attendons de vous. » La fureur du peuple avait en effet appelé à son aide un nouvel élément de destruction. Non seulement les constructions qui fermaient les cours, mais le palais lui-même, étaient en ce moment livrés aux flammes, et un instant on put craindre de ne pouvoir arrêter les progrès rapides de l'incendie. - « L'Assemblée Na-» tionale veille au salut de l'empire, répond le président, et vous pouvez » assurer au peuple qu'elle va prendre à l'instant les grandes mesures » qu'exige son salut. » Tarder plus long-temps de satisfaire l'impatience du peuple victorieux, qui ne demandait encore que la déchéance du chef de la monarchie, c'était mettre en péril la royauté elle-même : un seul moyen restait de sauver l'institution, c'était de sacrifier l'homme qui l'avait ébranlée. Les Girondins ne pouvaient plus hésiter. Vergniaud quitta immédistement le fauteuil, où Guadet le remplaça, pour rédiger le décret de déchéance dont il revint un moment après donner lecture à l'Assemblée, qui l'adopta sans discussion. Voici le préambule de ce décret mémorable :
- « L'Assemblée Nationale, considérant que les dangers de la patrie sont parvenus à leur comble;
- Que c'est pour le corps législatif le plus saint des devoirs d'employer tous les moyens de la sauver;
- » Qu'il est impossible d'en trouver d'efficaces tant qu'on ne s'occupera pas de tarir la source de ses maux :
- » Considérant que ces maux dérivent principalement des défiances qu'a inspirées la conduite du chef du pouvoir exécutif dans une guerre entreprise en son nom contre la Constitution et l'indépendance nationale;
- » Que ces défiances ont provoqué, des diverses parties de l'empire, un vœu tendant à la révocation de l'autorité déléguée à Louis XVI;
  - " Considérant, néanmoins, que le corps législatif ne doit et ne veut

res do

mute

pella

i, 10-

ite.et

noor.

oche.

lorg-

nt-k.

Z QUE

938s9

ndos

30 9

al e

ement

lates

de De

e Nr

DOUTE

esure

nce do

f de la

D(Vita

l'arak

immi

de di-

e. 91

2 500

ploter

ra più

i don

1792.

agrandir la sienne par aucune usurpation; que dans les circonstances où l'ont placé des événements imprévus par toutes les lois, il ne peut concilier ce qu'il doit à sa fidélité inébranlable à la Constitution avec sa ferme résolution de s'enseveiir sous les ruines du temple de la liberté plutôt que de la laisser périr, qu'en recourant à la souveraineté du peuple, et en prenant en même temps les précautions indispensables pour que ce recours ne soit pas rendu illusoire par des trahisons, décrète ce qui suit:

- Le peuple français est invité à former une Convention nationale.
- Le chef du pouvoir exécutif est provisoirement suspendu de ses fonctions, jusqu'à ce que la Convention nationale ait prononcé sur les mesures qu'elle croira devoir adopter pour assurer la souveraineté du peuple, et le règne de la liberté et de l'égalité.
- » La commission extraordinaire présentera dans le jour un projet de décret sur la nomination du gouverneur du prince royal. »

Les autres dispositions du décret se rapportent au mode d'organisation d'un nouveau ministère, et à la suspension provisoire du paiement de la liste civile. Il y est dit que le roi et sa famille demeureront dans l'enceinte du corps législatif jusqu'à ce que le calme soit rétabli dans Paris, et que des ordres seront donnés par le département pour leur faire préparer un logement au Luxembourg, où ils seront mis sous la garde des citoyens et de la loi.

L'Assemblée s'était déclarée en permanence. Partagée entre les députations de citoyens qui continuaient d'affluer à la barre, et les mesures d'urgence auxquelles il lui fallait pourvoir, elle ne suspendit sa séance que fort avant dans la nuit pour la reprendre de bonne heure le lendemain. Elle arrêta d'abord, sur la motion de Choudieu, qu'il serait formé un camp sous les murs de Paris, et qu'un registre serait ouvert où viendraient s'inscrire tous les fédérés et autres citoyens qui voudraient en faire partie. Ensuite, sur la proposition de de Brie, et pour consacrer solennellement, dit-elle, le principe de la liberté et de l'égalité, elle décréta qu'à l'avenir, et pour la prochaine Convention, tout citoyen agé de vingt-cinq ans et vivant de son travail serait admis sans aucune distinction à voter dans les assemblées primaires. Un des besoins les plus pressants, pour ne pas interrompre l'action du gouvernement, était de reconstituer un ministère. Isnard fit observer, aux grands applaudissements de la majorité, que puisque trois des anciens ministres avaient emporté les regrets de la nation, l'Assemblée devait à l'opinion publique de les réintégrer sur-le-champ; et il fut décidé à l'unanimité que Roland, Clavière et Servan reprendraient leurs fonctions dans le ministère, le premier à l'intérieur, le second aux finances et le troisième à la guerre. Restait à pourvoir à la justice, aux affaires étrangères et à la marine : deux cent vingt-deux voix sur deux cent quatre-

vingt-quatre vodants appeièrent au premier de ces trois postes le fougueux Danton, l'homme de la multitude, celui qui avait si puissamment contribué par l'excitation de sa parole ariente à l'événement qui venait de s'accomplir. Après la réintégration des élus de la Girvande, cette nomination avait pour but de satisfaire aux opinions populaires, et Danton eut raison de dire qu'il avait été porté au ministere par un boulet de canon, et qu'il y était entré par une bréche des Tuleires. Les deux dernières canalismes étrangères, n'euvent pour mobile que le dévir d'appeter aux affaires, si long-temps livrées aux caprices de la faveur, des hommes qui eussent une canaciés aéciés pour titre et pour trantile.

Carmot vini enasite prisenter au nom des comités réunis, el l'Assemblée adopta immédiatement, un dévert preserivant l'envoi aux armés de momissaires que l'on investit du droit dictatorial de destituer et de faire arrêter non seulement lous les fonctionnaires civils et militaires, mais les générales, mais les péniers civils et militaires, mais les générales, mais les péniers en eux-mémes. Enfin M. d'Abancourt, le dernier ministre de la guerre, lot décrété d'arrestation comme ayant d'é cause en partie des matheurs de certifie de journée, en n'obéissant pas à la décision de l'Assemblée relative à l'étoignement des Suisses, et l'huroit, fit attribuer aux autorités de droit de contier par des visites domiciliaires que les personnes suspectes ne conservaient chez elles ni poudre ni armes cochées.

Pour Robespierre, cet homme du lendemain dont tout le talent fut d'exploiter à son profit ou les idées ou les dangers des autres, on ne lovi reparaltre, dans cette journée mémorable, que lorsque la victoire du peuple ent fait évanouir jusqu'à l'ombre du péril. Abors il retrouve toutes son audece ets eremontre aux Jacobins, où il exhorte le peuple à mettre ses mandataires dans l'impossibilité absoluc de nuire à la liberté, et à demandre le rapport du décret qui avait absous Lafayette.

11 sour

rapport du decret qui avait alsous Ladardi.

Le lendemain, la population parsiarineté ait loin d'avoir retrouvé le calme
de ses habitudes de chaque jour. Une foute immense remplissait les rues
et se pressait sur le théâtre ensangalinét du comathe de la veille, contemplant avec une curiosité avide les restes encore fumants des bâtiments
qu'avait dévorés l'incendie, s'arrêttant devant les débris de meubles somptueux qui encombraient les cours, comptant les marques de boutets et de
balles qui sillonnaient la façade de ce palais si long-temps environné des
respects de la multitude, et qu'un seul jour de sa colère avait rempi de
ant de dévastation : c'est aissi qu'près un de ces d'opovarnables ouragans
qui brisent, qui renversent, qui déracinent et qui balaient tout ce qui s'offre
à leur furie, les habitants vienneut contempler avec épouvarnet les ruines
dont la tempéte a jonché le sol. Sur d'autres points de la ville, des resemblements amnés de haches parvourient les ruines et les places, muillen,

HIL

t de

off-

0.00

n(0.

101

ire.

t one

mblee

(10)

riler

rour.

it de-

celle

LB.

state

raient

der

e voit

WOUSE

uda:Y

anda.

ler le

alme.

rue;

1201-

ords

omp-

el de

de

į de

110

ollit

in:

TH'

ilati

sur les monuments des arts tout ce qui rappelait les souvenirs de la monarchie, et renversant de leur piédestal les statues que la reconnaissance ou l'adulation avait élevées à nos rois. Toujours extrême dans ses adorations et dans ses baines, le peuple n'a jamais su que se prosterner ou détruire.

Pétion, rendu enfin à la liberté après la consommation de l'évênement, et lorsque les Jacobins ne craignirent plus d'être entravés dans leur action par ce qu'ils nommaient ses scrupules de légalité, Pétion se transportait rapidement partout où se manifestait quelque nouveau symptôme d'agitation ou de désordre, exhortant le peuple à rentrer dans le calme et à se reposer sur ses magistrats et sur la loi du soin de le venger et de punir ses ennemis. Le peuple écoutait respectueusement son maire, criait Vive Pétion! et n'en continuait pas moins, dès qu'il s'était éloigné, le cours de ses expéditions. Ce fut à grand'peine que l'on transféra à l'Abbaye, sans qu'ils fussent massacrés, les Suisses qui avaient été déposés la veille au corps-de-garde des Feuillants; et pour contenir la foule, il ne failut rien moins que la promesse positive d'une cour martiale qui allait frapper d'un prompt châtiment tous les assassins du peuple.

Une partie de cette journée du 11 fut consacrée par le corps législatif à la discussion du décret de convocation des électeurs pour la prochaine Convention nationale. Ce décret, adopté séance tenante, établit en principe ce que l'on a nommé depuis le suffrage universel. La distinction faite par la Constituante de citoyens actifs et de citoyens passifs est abolie; tout Français, sans distinction, âgé de vingt et un ans, et n'étant pas en état de domesticité, est appelé à voter aux assemblées primaires. L'élection à deux degrés est conservée; mais les choix des assemblées primaires dans la nomination des électeurs, et ceux des électeurs dans la nomination des députés, ne sont astreints à aucune restriction fiscale : il suffit également dans les deux cas, pour être éligible, d'avoir la condition d'âge et de ne pas être serviteur à gages. Afin de ne pas exclure de la Convention les membres de la Législative, il est dit que le choix des électeurs pourra porter sur tout citoyen réunissant les conditions prescrites, quelles que soient les fonctions publiques qu'il exercera ou qu'il aura exercées. Enfin , par une consèquence nécessaire de la mise en pratique de cette absurde et dangereuse théorie du suffrage universel, il est alloué une indemnité de vingt sous par lieue et de trois livres par journée de séjour à tout électeur qui devra s'éloigner de son domicile.

Un petit appartement avait été préparé dans l'intérieur des Feuillants pour Louis XVI, sa famille et six officiers de sa maison qui avaient obtenu de rester près de lui : quatre chambres à peine fournies des meubles les plus indispensables, voilà tout ce qui restait à l'héritier de Louis XIV et à la fille de Marie-Thérèse. La famille royale y passa les journées du 11 et

1792.

1792. 13 août. du 12; ce fut le 13 seulement qu'elle fut transférée au Temple, avec toutes les précautions que l'on jugea nécessaires. Quelques difficultés s'étaient élevées sur le choix du lieu où l'on renfermerait les royaux prisonniers. L'Assemblée Nationale, nous l'avons vu, avait d'abord désigné le Luxembourg. Mais le Luxembourg est un palais, et la commune leur voulait une prison. Dès le 11, un officier municipal était venu près de l'Assemblée présenter quelques observations à ce sujet. Le Luxembourg, avait-il dit, n'était pas un lieu assez sûr ni d'une garde assez facile pour que la municipalité pût y répondre de la personne du roi, et il avait proposé la maison du Temple comme présentant une beaucoup plus grande sécurité. Par un reste d'égards, peut-être, pour celui qui la veille encore était assis sur le trône de France, et sûrement aussi parce qu'elle répugnait à le livrer à la disposition exclusive des hommes qu'elle voyait à la tête du nouveau corps municipal, l'Assemblée, revenant sur sa première décision, et prétextant que les mêmes reproches faits au palais du Luxembourg pour le logement du roi avaient eu lieu aussi pour le Temple, décréta le 12 que l'hôtel du ministre de la justice, sur la place Vendôme, serait disposé pour y recevoir la famille royale. La commune, à son tour, insistant sur ses premières observations, dit que l'hôtel indiqué n'offrait pas plus de garanties contre une évasion que celui qui avait été choisi d'abord; le corps législatif fut contraint de céder, et la famille royale fut conduite au Temple.

Cette première défaite de l'Assemblée Nationale présageait le rôle subalterne auquel elle allait être condamnée par la commune née de l'insurrection du 10 août, et qui en résumait le caractére comme elle en concentrait la force, les passions et l'énergie. La nouvelle commune, c'était le parti jacobin organisé pour la domination de fait. Détà si puissants avant le 10 août par l'action que du haut de leurs douze cents tribunes ils exercaient sur l'esprit des masses; déjà si puissants par les cent mille feuilles qui chaque jour répandaient leurs doctrines dans les classes les plus remuantes et les plus disposées à l'insurrection; déià si puissants surtout de la faiblesse et des fautes sans nombre du Pouvoir, qui depuis trois ans s'était aliéné la très grande majorité de la France en s'isolant des intérêts les plus chers de la nation, dont il avait froissé comme à plaisir les vœux, les sympathies et les justes susceptibilités, les Jacobins avaient su profiter dans l'intérêt de leur influence de toutes les prises qu'un gouvernement malhabile leur avait présentées; et pour achever ce qu'avait ainsi commencé un déplorable concours de circonstances, il ne leur fallait plus qu'une part directe à l'administration même du pays. Cette part, les derniers événements la leur avaient donnée, ou plutôt ils leur avaient donné l'administration tout entière. Maîtres de Paris par la municipalité qu'ils avaient envahie, et du conseil exécutif, ainsi qu'on avait nommé le nouveau ministère, par la prée lous

s'èlam

oner Loss

alest the

de pr

, 160

icolt

nisro à

en rei

2 7/0

a distr

K TOD

361 05

act à

erri

dist-

in th

古田

shi

SUPP

eg(p)

gtP

31.50

chile

198

99 5

gel

es i

list

pă è

r pri

con

à lab

1/0

go

自主

377

1792.

pondérance que Danton y avait prise des le premier jour, ces deux hautes positions leur livraient le reste de la France, et ils pouvaient ainsi mettre en pratique les théories de liberté qu'ils avaient si long-temps préchées comme les seuls movens de salut public.

Et vis-à-vis de ces hommes dont l'effrayante énergie n'est surpassée que per lour audace, de ces hommes qui peuvent tout oex-, certains qu'ils sont d'avoir pour appui la multitude dont its disposent à leur gré, parce qu'ils ont su lister à la fois ses passions brutales et ses instincts de subversion, quel contre-poides youn-enour? Qui représentera, qui défendra vis-à-vid d'eux les intérêts véritables de la société, c'est-à-dire, sur vingt-cinq millions d'àmes, des vingt millions et jusq qu'in ort pas cette activité turbu-lente que donnent le désir du changement et la certitude de ne pouvir rien pertre dans les commotions civiles, qui se serrent autour du foyre quant les autres descendent sur la place publique, qui veulent agir par la loi et non par l'eincute, qui s'en remettent entifin du soin de veiller pour eux et de le protéger aux autoricité dont la société a recomm la supermatie l'ein de le protéger aux autoricités dont la société a recomm la supermatie l'ein de le protéger aux autoricités dont la société a recomm la supermatie l'ein de le protéger aux autoricités dont la société a recomm la supermatie l'ein de le protéger aux autoricités dont la société a recomm la supermatie l'ein de le protéger aux autoricités dont la société a recomm la supermatie d'entre de la comme de l'entre pour eux et de le protéger aux autoricités dont la société a recomm la supermatie d'entre de la comme de l'entre de l'entr

Au milieu de la désorganisation, de l'anarchie universelle dont la France, après le 10 août, offre l'affligeant spectacle, deux institutions sont seules restées débout, auxquelles on aurait pu encore se rattacher comme aux dernières ancres que n'eût pas brisées la tempête : le corps législatif et la garde nationale.

Mais la garda nationale de 92 n'est plus cette admirable milice de 90, saintée d'un patrioisme si un, ce en même temps ai dévouée sux étende principes d'ordre public, qui ne se séparent pas de la vraie liberté. Les dégotis et la lassitude d'un service incessant, les injures et les surcasses auxqueis élas était uve en butte, l'introduction dans ses rangs d'une foule n'outenance à piques, tous démagoques forcenés, l'ébigmement de la plupart des premiers ches après la reraite de Lafryette, et non moins que tout cela la trop juste méliance que la cour avait fini par inspirer aux opinions les plus modérées sur la sincérité de son attachement à la Constitution, tout a contribué à en changer ou à en altérer l'esprit : sauf une très faible minorité, le reste est devenu ou gacobin ou indifférent.

Oct appui que la société éranièe ne trouvait plus dans la gande nationale, le corps législatif pouvair-il e lus indir'ir Non, car al lus avent falla pour ciel une puissance d'opinion qui lui manquait. A quelle fraction de l'Assemblée se serait-ile rattachée ! Les Constitutionnels, ou, pour parier comme leurs adversaires, les Feuillants qui formaient la droite, s'étaient vous des les premiers temps de la législature céliphes par la fraction du colle gauche qui avait cu pour noyau la brillante députation de la Gironde, et qui cu navit pris son nom. Plus aventsée que les Fouillants dans le voies de qui ca navit pris son nom. Plus aventsée que les Fouillants dans le voies de

la Révolution, plus franchement qu'eux attachés à ses principes, et par cela même plus rapprochés de l'opinion générale de la France telle que l'avait trouvée l'ouverture de la Législative, les Girondins seuls auraient pu rallier à eux cette opinion publique qui leur aurait donné devant les factions une force immense : ce qui leur sit faute, ce sut l'unité. Quand on regarde de près cette nombreuse phalange qui compte tant de hautes capacités, on n'v apercoit ni unité de vues, ni unité d'efforts : on v voit des hommes éminents, et pas un chef. Il n'v a pas là un de ces génies puissants tout à la fois par l'intelligence, par la parole et par la volonté, auxquels il est donné de resserrer en un seul faisceau les opinions flottantes et les individualités divergentes d'une assemblée, et de lui assurer ainsi la force morale qui commande le respect et attire la confiance. Si les hautes qualités de l'orateur eussent suffi à un tel rôle, Vergniaud eût été magnifiquement doué pour le remplir ; mais il lui manquait les qualités plus essentielles encore de l'homme d'État et même de l'homme de parti. Vergniaud n'avait ni la forte volonté qui méprise les résistances, ni l'énergie qui les dompte, ni l'activité qui les devance, ni la persistance qui les lasse et les désarme : son ambition fut d'être le premier orateur de l'Assemblée, et elle n'alla jamais au-delà; encore son éloquence même avait-elle besoin des continuelles incitations de ses amis, au nom de sa gloire et de leurs dangers. Profondément indolent de sa nature, et passionné pour le plaisir, — non à la manière de Mirabeau, chez qui cet amour du plaisir n'était que l'impérieux besoin d'une âme avide d'ébranlements et d'émotions, et qui ne lui sacrifia jamais les travaux sérieux de la pensée, mais en voluptueux épicurien, pour qui le plaisir est l'objet essentiel de la vie, - Vergniaud ne s'arrachait qu'à regret aux charmes de la paresse, aux séductions de ses goûts favoris. Nul moins que lui n'était propre à jouer dans une révolution le rôle de chef de parti : non par crainte du danger, assurément, mais par aversion pour la fatigue et le souci. Aussi les Girondins formèrent-ils toujours une milice mal disciplinée et sans drapeau bien arrêté, où chaque soldat, n'écoutant que ses inspirations personnelles, tiraillait souvent contre ses propres amis.

Voilà dans quelles conditions s'engageait la lutte entre la commune de Paris et l'Assemblée Nationale : il est aisé de prévoir de quel côté devait rester la victoire. Le jour de la multitude était arrivé,

Dès le 12, c'est-à-dire la veille de la translation du roi, l'Assemblée, sur la proposition de Gensonné, avait, par une loi spéciale, enlevé aux juges de paix les attributions de la police de sûreté générale, et les avait transportées aux autorités administratives, c'est-à-dire aux directoires des départements et des districts, ainsi qu'aux municipalités dans les villes de plus de vingt mille âmes. Cette police, dite de sûreté générale, avait pour objet la recherche des crimes compromettant la sûreté intérieure ou extérieure de

l'État, et dont la connaissance était réservée à l'Assemblée Nationale. Le comité dit de surveillance qui existait dans son sein devait prendre à l'avenir le titre de comité de police de sûreté générale. Tous les citoyens étaient appelés à dénoncer immédiatement aux directoires ou aux municipalités les crimes contre la sûreté de l'État dont ils auraient connaissance; et les gardes nationales du royaume - il est remarquable que le décret conservait ce mot étaient mises jusqu'à nouvel ordre en état de réquisition permanente. Enfin. les municipalités des villes au-dessus de vingt mille âmes étaient autorisées à faire, au besoin, tels règlements de police qu'elles jugeraient convenables, soit pour le recensement particulier, soit pour le désarmement des personnes suspectes, soit pour toute autre mesure nécessitée par les circonstances. Le corps législatif n'avait eu en vue par ce décret que d'activer la répression des manœuvres secrètes ou des attaques ouvertes des ennemis de la Révolution; sans le vouloir il mit contre lui-même. aux mains de la municipalité parisienne une arme dont celle-ci comprit bien vite toute la portée. Le premier usage que fit la Commune du pouvoir facultatif qui venait de lui être attribué fut de supprimer d'un seul coup à Paris tous les journaux non jacobins, et de jeter en prison ceux de leurs rédacteurs que l'on put atteindre. Treize jours après, l'un d'eux, Durosoy, directeur de la Gazette de Paris, portait sa tête sur l'échafaud sous l'inculpation de correspondance avec les émigrés; d'autres périrent huit jours plus tard dans les prisons, lors des égorgements de septembre. S'attribuant ensuite de sa propre autorité les fonctions judiciaires que s'était réservées l'Assemblée Nationale , la Commune établit dans son sein un comité de surveillance chargé non seulement de procéder aux arrestations, mais aussi de suivre l'instruction des crimes qui lui seraient dénoncés, et de prononcer sur le sort des inculpés. Pour faire apprécier l'esprit de ce comité redoutable, il suffira de dire que lors des journées de septembre, auxquelles il présida, le trop fameux Marat en faisait partie.

tă anût.

Cependant le corps législatif sentit bientôt le besoin de contenir cette tendance aux empiétements que manifestait, à peine installée, la Commune du 10 août. Au milieu même de l'effervescence insurrectionnelle, la municipalité avait suspendu le directoire du département, en même temps qu'elle destituait tous les juges de paix des quarante-huit sections et l'état-major de la garde nationale : un des premiers soins de l'Assemblée fut de réintégrer le directoire dans ses hautes fonctions. Chargé de l'administration générale du département, il avait nécessairement sous sa dépendance les administrations municipales. La Commune s'émut vivement de ce décret, et dès le jour même (12 août) une députation apportait ses représentations à la barre de l'Assemblée Nationale. « Après le grand acte par lequel le « peuple souverain vient de reconquérir sa liberté et vous-mêmes, dit l'ora-

193

1678

alle.

5 TE

cank

rits.

mak

1061

il es návi

DIE

liste

i doe

ore de

a forie

etink

acida

-lai

ions de

dilet

abea6.

2 350

ligns:

Tule.

mei de

n ein

Tain's

. 128

str

ersit

De de

dent

3.90

june.

Spir.

KOR.

: pla

jel la

re de

90

1792

« teur de la députation, il ne peut plus exister d'intermédiaire entre le peuple » et vous. Le peuple, forcé de veiller lui-même à son propre salut, a pourvu · à sa sûreté par des délégués. Obligés de déployer les mesures les plus » vigoureuses pour sauver l'État, il faut que ceux qu'il a choisis lui-même · pour ses magistrats aient toute la plénitude de pouvoir qui convient au » souverain; si vous créez un autre pouvoir qui domine ou balance l'auto-» rité des délégués immédiats du peuple, alors la force populaire ne sera · plus une, et il existera dans la machine de votre gouvernement un germe « éternel de division qui fera encore concevoir aux ennemis de la liberté « de coupables espérances. Il faudra que le peuple, pour se délivrer de cette » puissance destructive de sa souveraineté, s'arme encore une fois de sa ven-· geance... - Intimidée par cette évocation menacante de la force populaire, l'Assemblée revint en partie sur son décret, en décidant que le directoire du département n'aurait d'action ou de surveillance à exercer sur la municipalité qu'en ce qui se rapportait aux contributions publiques. Sculement l'Assemblée refusa de consacrer par un acte législatif cette usurpation qu'il lui fallait tolérer, et de lui enlever ainsi le caractère provisoire qu'elle avait voulu lui laisser, en repoussant la demande que Robespierre lui vint faire le 22, au nom de la Commune, d'attribuer au directoire le titre de département des contributions.

Mais un dissentiment plus grave allait éclater entre les deux autorités rivales au sujet de la punition de ce qu'on nommait les crimes du 10 août. Se défiant des tribunaux ordinaires , ou trouvant leurs formes trop lentes , la Commune avait proposé la formation de deux jurys. l'un d'accusation. l'autre de jugement, composés chacun de quarante-huit jurés nommés par les quarante-huit sections, et d'un égal nombre choisis parmi les fédérés comme représentant le reste de la France. Cette demande avait été renyoyée à l'examen de la commission extraordinaire. C'était le 13. Dés le 14, une députation du conseil général de la Commune paraît à la barre. - « Nous sommes députés vers vous pour demander le décret sur la cour martiale, dit-elle; s'il n'est pas rendu, notre mission est de l'attendre, » Justement choquée de ce langage impérieux , l'Assemblée Nationale passa immédiatement à l'ordre du jour. Une nouvelle députation de l'Hôtel-de-Ville se présente le lendemain aux Feuillants; c'est Robespierre qui porte la parole. Il se plaint au nom du peuple armé, au nom du peuple qui se repose dans sa force, mais qui ne dort pas, que depuis le 10 sa juste vengeance ne soit pas encore satisfaite; - il se demande quels obstacles invincibles viennent se placer entre les coupables et le glaive du châtiment. Sa pensée, d'ailleurs, ne s'arrête pas aux crimes de la journée même du 10 août; parmi les conspirateurs, les plus coupables n'ont point paru dans cette journée, et si l'on s'en tenait à la lettre stricte du décret proposé, la loi ne

15 août.

Int

phs

iène

at In

aulo-

30

erme

iherle

e celle

m.

laire.

ire di

unic.

emedi

n qo?

ALE.

t faire

parte

desti-

ril i

125.1

Hill

iar le

100

grife s

De die

102

riil.

ettili.

pale

融兴

12 10

report

MULT

Will by

Map.

wit:

04%

loi B

1792.

pourrait les atteindre. « On verrait donc impunis, s'écrie-t-il, ces hommes qui se sont couverts du masque du patriotisme pour tuer le patriotisme; ces hommes qui affectaient le langage des lois pour renverser toutes les lois! Et Lafayette lui-même, l'infâme Lafayette échapperait donc aussi à la vengeance nationale!.... Ne confondons plus les temps, continue le délégué de la Commune. Attachous-nous aux principes, attachons-nous à la nécessité publique. Pour punir des crimes qui sortent de toutes les prévisions ordinaires, il faut au peuple de nouveaux juges créés pour les circonstances. Il faut écarter ces juges qui ont encouru et justifié les défiances du peuple; il faut éviter ces doubles degrés de juridiction qui enfantent des lenteurs et conduisent à l'impunité des coupables; il faut que des commissaires pris dans les sections forment un tribunal suprème qui prononce souverainement et en dernier ressort. »

L'Assemblée lutte avec une honorable persistance contre ces projets de tribunaux exceptionnels, où c'est la vengeance qui frappe et non la loi qui punit. Une adresse est rédigée par Brissot au nom de la commission des douze, pour adjurer le peuple de Paris de se préserver des excès auxquels veulent l'entraîner de faux amis de la liberté, et qui souilleraient la cause juste et sainte qui vient de triompher. Repoussant au nom même de la célérité des jugements toute pensée de cour martiale, cette adresse annonce que les criminels dont la vindicte publique réclame le châtiment seront renvoyés devant les tribunaux ordinaires : mais que pour écarter tout sujet de suspicion, chacune des quarante-huit sections choisira dans son sein quatre jurés destinés à former un double jury d'accusation et de jugement, afin de remplacer le jury en exercice, dont quelques membres avaient inspiré de la défiance. Ainsi le sort des accusés serait maintenant remis dans les mains d'hommes choisis par leurs concitovens, et dont on ne pouvait qu'attendre la justice la plus impartiale. S'il était des formes encore plus rapides, elles appartenaient au despotisme seul, qui ne craint point de se déshonorer par des cruautés ; un peuple libre veut et doit être juste même dans ses vengeances. Les tyrans érigent des commissions et des chambres ardentes; et c'est pour cela même que le peuple du 14 juillet et du 10 août doit abhorrer ces formes arbitraires.

Loin que la modération et la sagesse de ce langage persuadassent les hommes qui ne comprenaient pas que le sol de la liberté pût être fécondési on ne l'arrosait de sang, leur impatience s'en irrita. Déjà les clubs et leurs journaux retentissent de déclamations violentes; une sourde fermentation règne de nouveau dans les faubourgs; on parle d'un second 10 août destiné à abattre les derniers obstacles qui s'opposent encore aux volontès du peuple. Une troisième députation de la municipalité se rend alors au sein du corps législatif. Cette fois elle ne sollicite plus, elle menace. « Comme citoyen.

17 août.

» comme magistrat du peuple, dit celui des députés qui porte la parole, je » viens vous annoncer que ce soir à minuit le tocsin sonnera, que la géné-» rale battra. Le peuple est las de n'être point vengé. Craignez qu'il ne se » fasse justice lui-même. Je demande que sans désemparer vous décrétiez » qu'il sera nommé un citoven par chaque section pour former un tribunal » criminel. Je demande que ce tribunal soit établi au château des Tuileries. » Je demande que Louis XVI et Marie-Antoinette, si avides du sang du » peuple, soient rassasiés en voyant couler celui de leurs infàmes satel-» lites. » La violence du langage qu'on ne craint point de tenir aux représentants d'une grande nation fait bondir d'indignation les députés les plus dévoués au triomphe de la liberté; Thuriot, qui avait appuyé les députations précédentes, s'élance à la tribune. « Il ne faut pas, s'écrie-t-il, que quel-« ques hommes étrangers aux vrais principes, et qui n'ont étudié ni la loi » ni la Constitution, viennent substituer ici leur volonté particulière à la » volonté générale. Il faut que tous les habitants de Paris sachent que nous » ne devons pas concentrer tout notre intérêt dans les murs de Paris; il » faut qu'il n'y ait pas un acte du corps législatif qui ne porte le saint cachet « de la loi et de l'intérêt général. » Thuriot demande qu'il soit envoyé des commissaires dans les sections, pour les rappeler au respect de la loi. En ce moment une députation des citovens nommés pour former les deux jurys d'accusation et de jugement est introduite. Elle vient, dit-elle, éclairer la religion de l'Assemblée, qui paraît être dans les ténèbres sur ce qui se passe à Paris. Les jurés auxquels les criminels du 10 août doivent être soumis sont nommés, mais ce sont les juges qui manquent. Un très petit nombre de ceux du tribunal criminel jouit de la confiance du peuple. Si avant deux ou trois heures le directeur du jury n'est pas nommé, si les jurés ne sont pas en état d'agir, de grands malheurs se promèneront dans Paris!

Cette fois encore il fallut céder; mais, tout en reculant, l'Assemblée Nationale persiste dans ses honorables efforts pour ne pas sortir du terrain de la légalité. Elle décrète à l'unanimité qu'il sera nommé de nouveaux juges pour remplacer ceux qui ont encouru la défiance du peuple, mais que ces nominations se feront dans les formes que les lois ont déterminées pour l'élection des juges en général. Le corps électoral chargé de procéder à ces choix sera composé de quarante-huit électeurs, un par section. Les juges auront les mêmes attributions et le même costume que ceux qu'ils doivent remplacer; leur nombre sera aussi le même, et ils seront soums aux mêmes formes déterminées par la loi. Enfin, ils prêteront le serment d'être fidèles à la nation et de maintenir l'exécution des lois, ou de mourir à leur poste.

Les juges furent élus le jour même, et le nouveau tribunal entra immédiatement en fonctions. Robespierre, un des plus ardents promoteurs de l'établissement d'un tribunal exceptionnel, refusa la présidence à laquelle il le, je

200

ne se reber

bural

eries

e de

siel-

PINT-

ples

bis

quit

la lui

eik

5003

is: I

arbet

é de

En (e

jul i

res la

passi

Uni

apre

della

: 60%

igh)

制

18.0

e (e

pes:

àce

020

ingl

100

196

di.

100

s di

pi

avait été porté dans celui-ci, ne pouvant, dit-il, être le juge de ceux dont il avait été l'adversaire, — et ayant d'ailleurs à opter entre les fonctions qui lui étaient offertes et celles de membre de la Commune. Bientôt l'échafaud se dressa sur la place du Carrousel, et quatre têtes en quelques jours tomberent sous le couteau révolutionnaire : celles de d'Angremont, condamné pour embauchage dans les intérêts de la cour; de l'ex-intendant de la liste civile, Laporte, dont le crime était un dévouement sans réserve au roi déchu; du journaliste Durosoy, déjà mentionné précédemment; enfin du major-général des gardes suisses, l'intrépide Bockmann, qui entenditet subit sa sentence avec l'impassibilité d'un vieux soldat. Mais quatre têtes c'était trop peu pour apaiser la fièvre sanguinaire de la populace : aussi trouva-t-on bientôt que le tribunal du 17 août fonctionnait mollement; et nous verrons avant peu par quel terrible auxiliaire la Commune suppléa à l'action d'une justice trop lente à frapper.

Les nouvelles que sur ces entrefaites on recut de la frontière du Nord hàtèrent la catastrophe en augmentant l'exaltation. Depuis la déplorable affaire de Mons et de Tournay, les deux faibles armées qui couvraient notre frontière de Dunkerque au Rhin, celles de Luckner et de Lafayette, étaient restées dans une inaction à peu près complète, sauf une pointe poussée, dans les derniers jours de juin, sur Menin, Ypres et Courtrai, qui furent évacuées presque aussitôt qu'occupées, et un double déplacement opéré vers le milieu de juillet entre la division de Luckner et celle de Lafavette, déplacement provoqué par les instances de ce dernier près du vieux maréchal, et qui avait eu pour but de rapprocher de Paris les troupes sur lesquelles on comptait pour l'entreprise à laquelle nous avons vu le roi se refuser. Par suite de ce mouvement croisé, Luckner était venu prendre son quartier-général à Metz, pendant que Lafayette portait le sien de Metz à Sedan. C'est dans cette position que les trouva l'événement du 10 août. La nouvelle en parvint le 12 au camp de Sedan, où Lafayette avait sous ses ordres immédiats dix-huit mille hommes, la moitié des forces totales de son corps d'armée; les dix-huit autres mille, sous les ordres d'Arthur Dillon, étaient répartis dans trois camps retranchés, à Maubeuge, à Pont-sur-Sambre et à Maulde. Dumouriez, qui, ainsi qu'on l'a vu, s'était rendu à l'armée du Nord après son ministère, avait le commandement du camp de Maulde, sous l'autorité immédiate du général Dillon.

Le camp tout entier de Lafayette, chefs et soldats, parut partager l'indignation de son chef. Un ordre du jour qu'il adressa le 13 à son armée, et où il lui demandait de se joindre à lui pour rétablir la Constitution audacieusement violée par les factieux, fut accueilli par d'unanimes acclamations de dévoucment à la Constitution et au roi. On apprit en même temps l'arrivée des trois commissaires que l'Assemblée Nationale envoyait à l'armée

1792.

1792

du Nord en vertu d'un décret récent : Lafavette résolut de frapper un coup d'autorité, et il donna l'ordre à la municipalité de Sedan de les faire arrêter. La municipalité obéit. Lafavette comptait trouver dans la nation l'appui d'une immense majorité ; soixante-quinze directoires de départements avaient adhéré à sa lettre du 16 juin, et il espérait que la révolte du 10 soût allait provoquer une protestation non moins imposante. Ses convictions, d'ailleurs, les forces dont il se regardait comme certain de disposer, les chalcureuses manifestations de tout ee qui l'entourait, enfin ses démarches antérieures, tout lui faisait un devoir de prendre l'initiative et de donner l'exemple. Mais les espérances illusoires qui l'y avaient poussé ne tardèrent pas à se dissiper. Il apprit à la fois que Dumouriez s'était ouvertement prononcé pour l'Assemblée Nationale, qui avait sanctionné la révolte par son décret de suspension; que Dillon, qui avait refusé d'abord de recevoir les commissaires, s'était rétracté et avait prêté serment d'obéir aux décrets de l'Assemblée; et que Luckner, sur lequel il avait compté, se montrait, selon son habitude, indécis et irrésolu. Des symptômes d'opposition, timides d'abord et bientôt plus pronoucés, se manifestaient même parmi ses propres soldats, jusque là si dévoues; ces dispositions éclaterent surtout à une revue que le général passa le 16 pour tenter un dernier effort. Lafayette comprit alors qu'en présence de l'ennemi qui arrivait à nos frontières, le mouvement qu'il avait projeté sur l'intérieur était impossible. Là où il avait espéré le concours décisif d'une imposante majorité, il n'apercevait plus que divisions et déchirements: au lieu d'une protestation puissante qui eût pu rallier tout ce qu'effrayait en France le règne d'une sanglante anarchie, il ne lui restait que la perspective de la guerre civile avec tous ses fléaux, et de notre territoire livré sans défense à l'invasion étrangère. Déjà le bruit se répandait que le général avait été déclaré traître à la patrie, et que tous ceux qui lui continueraient obéissance partageraient le châtiment qui allait l'atteindre. Ces bruits agirent puissamment sur l'esprit du soldat, faconné par Lafayette luimême à un respect religieux pour cette puissance abstraite qu'on nomme la loi: ils n'étaient d'ailleurs pas sans fondemeut. En apprenant, le 17, la révolte du chef de l'armée du Nord et l'arrestation des trois commissaires, l'Assemblée Nationale l'avait en effet décrété d'accusation, et avait nommé immédiatement trois nouveaux commissaires, chargés d'aller s'assurer au milieu même de ses troupes de la personne du général rebelle. Lorsqu'ils arrivèrent à Sedan, dans la journée du 20, ils ne l'y trouvèrent plus: Lafayette avait quitté dans la nuit même son armée et la France. La liberté allait aussi comme la monarchie avoir son émigration. Vingt-et-un officiers du camp de Sedan, qui eroyaient avoir à redouter les vengeances de la faction victorieuse, et qu'une étroite intimité d'amitié ou d'opinions liait à leur général, l'accompagnérent dans son exil; parmi eux étaient Latour-Mau-

so août.

er un eu

re arrê

on Tate

0151784

alitim-

daller

alcunat

Hereun

nk. M

isē

05th 90

dent l

IT SUFFE

seale.

hatriai.

et herii

5. 100

10 THE

ner

IN EN

nour i

ल वंदर्व

r titl ?

hi ne

in his

ndug

ilune

ndre. Ce

W.Zir

HEBE!

a pend

15. 1

ED: 6

300

ing i

113:12

d De

die

elit

117

1.10

1792.

bourg, Bureau de Puzy et Alexandre Lameth, comme lui partisans sincères et promoteurs enthousiastes des premiers actes d'une Révolution qu'ils avaient rêvée pure de tout excès. Ils passèrent la frontière sans déguisement, s'annonçant comme des officiers français proscrits par le parti qui venait de détrôner Louis XVI. A quelques lieues de là ils furent rencontrés par un détachement ennemi. Lafayette et ses compagnons se nommèrent : on les arrêta; ils étaient prisonniers du roi de Prusse. Ils s'étaient flattés vainement que ce prince respecterait en eux les victimes d'un dévouement malheureusement inutile à la cause royale; leur retour à cette cause perdue par ses propres fautes n'expiait pas, aux yeux du pouvoir absolu, le tort de l'avoir combattue. Le roi de Prusse, et ensuite le cabinet d'Autriche, se feront avec un inconcevable acharnement les instruments des haines implacables de Coblentz. C'est en vain aussi que, défenseur éloquent des droits de l'amitié et de ceux de l'humanité, Lally-Tolendal fera entendre à Frédéric-Guillaume ces belles paroles : " Un pouvoir effréné, inique, insensé, homicide, est venu affliger la terre, et ce pouvoir s'est appelé le pouvoir populaire. Consolez le genre humain en lui montrant qu'il est une puissance modérée, juste, sage, bienfaisante, et que cette puissance est la puissance rovale. Faites contraster les bénédictions d'un trône légitime avec les horreurs d'une tribune démagogique. Ils pillent : répandez des largesses. Ils chargent tous leurs concitoyens de chaînes arbitraires : ouvrez les prisons d'État. Ils sont barbares : soyez clément. Ils punissent les bienfaits : pardonnez les injures. En un mot, ils se perdent en perdant le pays : faites que vos peuples voient leur salut sortir du vôtre. Si, au lieu de présenter un contraste, vous donnez lieu à des rapprochements; si vous suivez leurs exemples au lieu de les combattre, alors vous n'avez plus de remèdes à leurs fureurs passées, ni de préservatifs contre leurs fureurs à venir ; alors c'en est fait de l'Europe. » Sourd à ces sages avis, le roi de Prusse fera successivement transférer Lafayette et les trois constituants qui l'accompagnent, Bureau de Puzy, Latour-Maubourg et Alexandre Lameth, de la forteresse de Wesel à celles de Magdebourg, de Glatz et de Neiss; et livrés ensuite à l'Autriche, qui les fera jeter dans les infects cachots d'Olmütz, ils éprouveront dans cette nouvelle captivité des traitements dont l'atroce barbarie laisse bien loin en arrière toutes les fureurs du jacobinisme, qui tuait ses ennemis, mais qui ne les torturait pas.

En même temps que l'ordre d'arrêter Lafayette, les trois nouveaux commissaires apportaient à Dumouriez, en récompense de son adhésion spontanée aux actes du 10 août, sa nomination au commandement général des deux armées du Nord et du Centre. Dumouriez revint aussitôt à sa pensée favorite de guerre offensive; mais la rapidité des événements dont il n'était plus le maître le déhorda: avant de reporter la guerre dans lcs Pays-Bas, il

lui fallait affranchir notre propre territoire, qui vensit d'être entamé. Dans cette tiche, où l'autorié à peine reconnue du nouveau général en chet avis a lutter contre millio obstacles, Dunouriera haire preuve d'autant d'habité militaire que naguère dans les conseils du malheureux Louis XVI noss l'avons vui déployer d'activité comme administrature et de prudente sagecité comme homme d'Etat. Son génie, compriné depuis si long-temps sous des entraves impatiement supportées, trouve enfin un théâtre digne de son ambitieux essor : c'est sur lui maintenant que repose le salut de la France contre l'invasion férangère.

Pendant que du camp de Sédan, où il a trouvé les troupes dans une désorganisation complète, il expédie sur tous les points des ordres multipliés, l'armée prussienne, forte, non compris l'artillerie, de 50,000 hommes environ, auxquels devaient bientôt se joindre 15,000 Autrichiens, commandés par le général Clairfayt, et un corps de 12,000 émigrés conduit par le maréchal de Castries, approchait de notre frontière, Partis de Coblentz le 28 juillet, trois jours après la publication du fameux manifeste, les Coalisés avaient remonté lentement la Moselle; le 19 août ils entraient sur le territoire français, et campaient entre Thionville et Longwy. Plus de cent trente mille hommes, Prussiens et Autrichiens, répandus dans le Brisgaw, l'électorat de Trèves, le duché de Luxembourg et les Pays-Bas, appuyaient cette formidable colonne d'attaque et se tenaient prêts à la soutenir au besoin. Ainsi pressés et menacés sur toute l'étendue de nos frontières orientales, depuis Huningue jusqu'à Dunkerque, nous n'avions à leur opposer, au moment de l'attaque, que quatre-vingt mille hommes en partie désorganisés par le départ des anciens officiers, et plus encore par quatre années de licence révolutionnaire; commandés par des chefs inexpérimentés, peu connus ou entourés de défiances; mal pourvus des moyens matériels de tenir la campagne, et disséminés en huit ou neuf camps, sans présenter sur aucun point une masse capable de tenir tête à l'agression qui s'avançait. Mais ces quatre-vingt mille hommes avaient tous l'enthousiasme de la liberté; mais derrière eux était une nation entière animée d'une haine ardente contre la domination de l'étranger, et que le sentiment de l'honneur national transportait d'une sainte exaltation : et cette exaltation, qu'avait décuplée l'imprudent manifeste du duc de Brunswick, fut le palladium de la patrie.

Les seules forces que l'on pûl jeter immédiatement au-devant de l'armédinassion étaine les 90,000 hommes que Luckane vanit à Metz, sous les ordres de Kellermann. Un détachement de 4,000 hommes svait été posté Pontoy, su la route de Thionville à Longwy; a prise un engagement peu serieux avec l'avant-garde prusiséenne, ces quatre mille hommes se replêrent sur le gros de la division, retranchée sous le camp de Metz. Le l'endemann

Longwy fut investi. Cette place, hien approvisionnée et bien défendue, aurait pu arrêter assez long-temps l'ennemi; elle se rendit après deux sommations et quelques heures de bombardement. Le due de Brunswick en prit possession au nom du roi de France, et la garnison, forte de dix-liuit eents hommes, sortit prisonnière sur parole.

1792. 22 août

de la

rief pa

ébiè

m III

1901

1 505 D

edes

a fram

pr des

105 0

mek

it pri

Collect

5k. b

Not st des

PORT

WAS. nk

sint

tensi. 19

1001

5.05

or S

250

gt P

100

gέ

mi

sis

21 (P

11.

On peut se figurer quelle impression cette nouvelle dut faire à Paris, Elle y parvint le 26. Ce fut de la stupeur, puis de la eolère, puis de la rage. Cette reddition si prompte et sans défense parut l'effet évident de la trahison; on en accusait le commandant de la citadelle, on en accusait les habitants, L'Assemblée Nationale déploya une vigueur et une activité dignes de sa haute mission; un moment elle put espérer que le sentiment du dancer commun allait lui rallier l'opinion nationale et imposer un frein aux exces d'une minorité anarchique. Elle décréta, sous le coup même de la nouvelle, que Paris et les départements voisins fourniraient immédiatement un corps de trente mille hommes armé et équipé pour se rendre à la frontière ; elle espéra purger la capitale d'une partie de cette population nomade si dangereuse dans les temps d'agitation. Ce fut sans doute aussi dans la pensée d'éloigner la portion la plus exaltée de la population ouvrière qu'elle ajouta à son décret une disposition d'après laquelle les eanonniers de Paris devaient être organisés et incorporés dans ee corps de trente mille hommes. Elle ordonna que tout citoyen qui avait reçu un fusil serait tenu de le remettre pour en armer les défenseurs de la patrie, ou de marcher à la frontiere; que deux commissaires pris dans son sein se rendraient à Rochefort et en tireraient tous les canons et autres armes qui n'y seraient pas nécessaires ; que toute la gendarmerie nationale serait envoyée soit aux frontières, soit aux camps de réserve ; que les généraux seraient tenus de distribuer immédiatement dans leurs arrondissements à des hataillons de gardes nationaux volontaires les armes disponibles dans les magasins. Elle adressa des proclamations aux habitants de Paris et à eeux des frontières envahies ou menaeces. Elle décerna la prine de mort contre quiconque, dans une ville assiegée, proposerait de se rendre; elle voua les habitants de Longwy à l'execration publique, et décréta que des que la ville serait rentrée au pouvoir de la nation française elle serait rasée. Enlin , revenant à la pensée que dans un moment où la patrie allast avoir à combattre les ennemis extérieurs une des necessités les plus urgentes était l'expulsion des ennemis du dedans, l'Assemblée renouvela le decret d'expatriation des prêtres insermentes,

90

frappé de veto le 19 juin par Louis XVI; et elle en aggrava encore la rigueur en restreignant à quinze jours pour tout délai le temps dans lequel ils devraient sortir du royaume, sons peine d'être déportés à la Guiane. Danton, je l'ai dejà dit, avait pris sur le conseil executif, des les premiers jours de son installation, une prépondérance qu'ancun de ses eollegnes.

n'aurait osé lui disputer; Roland seul défendait avec quelque fermeté l'indépendance de son département contre les prétentions de son redoutable collègue : aussi devint-il bientôt un objet de haine pour la faction dont il entravait parfois les projets. L'administration tout entière, jusque dans ses dernières ramifications, se peupla de jacobins et de cordeliers, créatures dévouées du fougueux ministre de la justice. La France officielle devint exclusivement jacobine, et Danton en fut le chef tout-puissant. Le 28 au soir il se présente à l'Assemblée Nationale; il vient y donner connaissance des mesures que le conseil exécutif a prises pour le salut de l'État. Il motivera ces mesures, dit-il, en ministre du peuple, en ministre révolutionnaire. C'était par une convulsion qu'on avait renversé le despotisme; ce n'était aussi que par une grande convulsion nationale que l'on ferait rétrograder les despotes. Jusque là on n'avait fait que la guerre simulée de Lafayette; il fallait faire une guerre plus terrible. Il était temps de dire au peuple de se précipiter en masse sur les ennemis..... Danton propose de déclarer que chaque municipalité sera autorisée à prendre l'élite des hommes bien équipés qu'elle possède. « On a jusqu'à ce moment fermé les portes de la capitale, » continue-t-il, et l'on a eu raison : il était important de se saisir des trai-» tres. Mais y en cût-il trente mille à arrêter, il faut qu'ils soient arrêtés » demain, et que demain Paris communique avec la France entière... »

Danton demandait en terminant que le corps législatif autorisat le conseil à ordonner des visites domiciliaires. L'Assemblée rendit, presque sans discussion, le décret que réclamait le ministre. Les municipalités furent autorisées, aux termes de ce décret, à faire des visites domiciliaires pour désarmer les suspects et donner leurs armes aux défenseurs de la patrie. Mais déjà la Commune de Paris avait pris l'initiative; car un arrêté de la veille (27) prescrivait ce désarmement des suspects que venait d'autoriser l'Assemblée Nationale; et sous ce nom de suspects, elle comprenait les signataires de la pétition contre la journée du 20 juin, et les colporteurs de la protestation contre le camp sous Paris. Danton et les meneurs de la Commune ontic iune pensée encore secrète, qui bientôt va se révèler au grand jour et frapper la France d'horreur et d'épouvante.

Cette pensée de la Commune s'était déjà trahie par plusieurs démarches, antérieures même à la nouvelle de l'entrée des ennemis en France. Ainsi nous trouvons dans les procès-verbaux des séances du conseil municipal, à la date du 18 août, un arrêté portant qu'une pétition sera adressée dans le plus bref délai au corps législatif pour obtenir une loi qui autorisât la Commune à réunir comme otages dans des maisons de sûreté les femmes et les enfants des émigrés; et le 24 elle avait envoyé à la barre de l'Assemblée une députation chargée de demander le transport à Paris des prévenus traduits devant la haute cour d'Orléans. Le langage de cette députation avait été

éľai

leá

åe:

Settle.

dis

i desti Supe

ner le

25/00

e a da

rippir forth

10 F

apcië

SIT

2760

more

der

mini

ng ë

ėgi.

de S

edit

siti

000

grið

15

100

ini

(a

16 10

d A

1792.

29 acht.

celui de la menace et de l'insulte. « Renvoyer notre pétition au comité des douze, avait-elle dit à l'Assemblée, c'est la vouer à l'oubli. Nous roulons une vengeance prompte, non par les formes anciennes, mais par une cour martiale. Si vous n'accordez pas cette demande, nous ne répondons plus de la vengeance du peuple. Vous nous avez entendus, et vous savez que l'insurrection est un devoir sacré. - La longanimité de l'Assemblée se révolta contre l'insolence de cette injonction, et on passa à l'ordre du jour, sur la demande même d'un membre de la Montagne. La réponse du président - c'était Lacroix qui occupait le fauteuil - appartient à l'histoire de cette triste phase de la période révolutionnaire, « La France entière a les veux fixés sur l'As- semblée Nationale... Les menaces ne produiront sur elle d'autre effet que « de la résigner à mourir à son poste. Ce n'est pas à nous qu'il appartient de · changer la Constitution, c'est à la Convention nationale que nous avons » appelée... Nous avons fait notre devoir. Si notre mort est une dernière preuve nécessaire pour l'en persuader, le peuple, dont vous nous présentez l'effervescence comme une menace, peut disposer de notre vie. Les dé-» putés qui n'ont pas craint la mort quand les satellites et les suppôts du « despotisme menaçaient le peuple , qui ont partagé avec vous tous les dan-» gers qu'il a courus , sauront mourir à leur poste pour la liberté et l'éga-» lité. Interprète des sentiments de l'Assemblée, je vous les ai fait connattre; « vous pouvez les rapporter à vos commettants. » Les journées des 2 et 3 septembre vont hientôt servir de commentaire et d'explication à ces premières démarches de la Commune, dont le but évident était de réunir à Paris tous ceux qu'avait proscrits la haine populaire.

Danton n'avait pas cessé d'être l'âme de cette Commune que remplissen ajourd hui les hommes qui aux lacobins, et surout aux Cordeliers, ont si souvent applaudi sa voix retentissante. Il assistait frequemment aux séances de l'Hotel-de-Ville, séances publiques comme celles des celubs dont elles étaient en quelque sorte devenues la continuation, et qui avaient comme celles-ci leurs tribunes et leurs motionistes. Mara en était l'auditeur le plus assoit; par une faveur spéciale et bien méritée on y avait disposé pour lui une tribune particulière. Le lendemain de sa démarche à l'Assemblée, le ministre de la justice prenait la parole dans le corsell municipal sur les moyens de vigueur dont le moment était proche : entre autres mesure, il reproseat de fair dans les sections uté date fous les citopens nécessiteux propres au service militaire, et de leur aségner une paye. Cétait une milie dont le dévouement était assuré d'avance, et qui ne reculerait devant aucun des services qui lui seraient demandés. Trois jours plus tand elle hássist ess premières armes.

Tout se préparait pour l'exécution du décret de la veille. Les précautions les plus minutieuses étaient prescrites, les dispositions les plus effrayantes

ordonnées. L'objet apparent des visites domiciliaires était la recherche des armes; mais les précautions mêmes qui précèdent ou accompagnent l'expédition indiquent assez qu'elle cache une autre pensée. Des le matin, des rappels battus dans chaque rue l'avaient annoncée. Une enceinte vivante hérissée de piques entourait les murs de la ville, dont les barrières avaient été fermées pour que pas une évasion ne fût possible; des bateaux chargés de gardes avaient été placés sur la rivière aux deux extrémités de Paris, et de nombreuses sentinelles gardaient jusqu'aux escaliers qui des quais descendent à la berge. Chacun devait être chez soi au moment de la visite; toute personne trouvée dans un domicile autre que le sien serait réputée suspecte et arrêtée comme telle. Avant la muit toutes les rues étaient désertes et les boutiques closes. Cette immense cité où se pressent sept ou huit cent mille àmes offrait en ce moment l'aspect d'une ville abandonnée : tout était silencieux et froid comme la mort. Pareil au seïmoûn empoisonné, le vent glacial de la terreur a passé sur cette ville tout-à-l'heure encore si bruyante et si dissipée. Les habitants, retirés dans leurs foyers, attendent avec anxiété le résultat de ces apprêts effravants; il n'en est pas un qui ne tremble pour lui ou pour les siens. La nuit venue, les fenêtres s'illuminèrent : ainsi l'avaient prescrit pour plus de sécurité les ordonnateurs de l'expédition. Les rues alors se remplirent de nombreuses patrouilles d'hommes à piques, et des groupes de sentinelles en garderent toutes les issues. A une heure du matin les visites commencèrent, et avec les visites les mille vexations que la force brutale peut imaginer contre ceux qui lui inspirent tout à la fois de la peur et de la haine. Tout ce qui de près ou de loin avait tenu à la cour, par ses habitudes on ses affections connues; tous ceux dont l'opinion était signalée comme hostile ou seulement modérée; tous ceux que quelque lâche ennemi avait frappés d'une dénonciation, étaient arrêtés et conduits aux sections, où ils subissaient un premier interrogatoire. Une partie fut relàchée le leudemain matin; mais il en resta encore plusieurs centaines qui furent conduits aux prisons, notamment à la Force et à l'Abbave, déjà encombrées d'une foule de malheureux que la haine ou le soupçon y avaient jetés depuis le 10 août. « Le mouvement nocturne de tant d'hommes armés, dit un écrivaiu contemporain; les coups réitérés qu'on frappait pour faire ouvrir les portes; le bruit que faisaient celles qu'il fallait enfoncer, parce que les habitants étaient absents ; les plaintes et les cris de ceux qu'on entraînait aux sections, et les jurements de ceux qui les y menaient: l'orgie continuelle qui eut lieu toute la nuit dans les cabarets, formaient un tableau qui ne sortira jamais de ma mémoire. » Telle fut cette nuit d'angoisses et de terreur, sombre prologue d'une sanglante

Cependant les empiétements audacieux de la Commune, qui tendait ou-

la

6.6

YUB

391

dars cho

65 CBB

le ko

etite.

roi ss le alm

4884

lier ters

NR

(nin

dsis.

5 160

odi s,lt

esta esta

100

00.02

100

100

195

,10

الليزو

1294

vertement à substituer aux autres pouvoirs sa redoutable dietature, non moins que tant d'actes d'un arbitraire inquisitorial, souleverent enfin au plus haut point l'indignation du corps législatif, en même temps qu'ils lui firent concevoir de justes appréhensions sur l'avenir d'une liberté ainsi comprise : ils craignirent que la grande masse des honnêtes gens ne finit par s'éloigner avec dégoût d'une cause qu'ils verraient soutenue par de tels movens et entourée de tels défenseurs. Les Girondins voulaient ce que voulaient les hommes de la Commune, délivrer la France de ses ennemis intérieurs et la garantir de ceux du dehors; mais si le but était le même, les movens ne l'étaient pas, au moins quant aux ennemis que les principes, et plus encore les réformes de la Révolution lui avaient suscités au sein des classes que ces réformes atteignaient. Les premiers pe voulaient que comprimer, les autres voulaient exterminer. Ceux-la voulaient agir par la loi, ceux-ci par la terreur. Les uns et les autres suivaient, à part quelques anomalies individuelles, l'inévitable pente de leur nature respective : les impressions d'une éducation développée et les babitudes d'un monde plus éleve devaient garantir les Girondins de ces emportements de passion brutale auxquels se laissent si aisément aller les esprits sans culture, dont le frottement des relatious sociales n'a pas adouci la surface rugueuse. Ces hommes que la Révolution avait pris dans des positions honorables et indépendantes pour les porter à la tribune parlementaire ne pouvaient croire qu'une grande pation qui voulait être libre ne saurait pas trouver en elle assez d'énergie pour imposer à quelques milliers de dissidents, et que pour soumettre ou ramener ses ennemis la justice dút prendre les formes sauvages de la colére. Le langage même et les habitudes grossières de la plupart de ceux que le mouvement du 10 août avait mis en évidence et qui formaient la nouvelle Commune leur inspiraient d'ailleurs autant de répulsion que les formes violentes de leur politique de sang leur inspiraient d'horreur. Ce double sentiment, quelque temps dissimulé par la crainte légitime de susciter de funestes divisions, éclata enfin au sein de l'Assemblée Législative le leudemain des visites nocturnes du 29, à l'occasion d'un mandat d'arrêt arbitrairement lancé par le conseil municipal contre l'imprimeur du Patriote Français, journal rédigé par le girondin Brissot. Les délégués de la Commune n'avaient pas craint d'investir l'hôtel même du ministre de la guerre Servan, sous prétexte que l'imprimeur décrété d'arrestation y aurait cherehé asile. Ce fut Gensonné qui instruisit l'Assemblée de ce fait à peine croyable, attesté par le ministre même. Grangeneuve prit ensuite la parole. « Les circonstances , dit-il , · ont fait établir à Paris une municipalité provisoire ; ces circonstances sont changées. Pent-être doit-on à ceux qui la emposent de la recmnaissance » pour les services qu'ils ont pu rendre; mais peut-être aussi conservent-ils

maintenant l'esprit qu'ils avaient alors, quoique la scene soit bien changée.

Den - Comple

» Je demande que l'Assemblée déclare que l'ancienne municipalité repren-» dra ses fonctions. » On voit avec quels ménagements dans les mots l'Assemblée Législative attaque, tout en l'abattant, ee pouvoir d'un jour déià si formidable. Guadet présenta alors un projet que l'Assemblée convertit en décret séance tenante. Ce décret, motivé dans le préambule sur ce que des réclamations se seraient élevées contre les pouvoirs des commissaires provisoires de la Commune de Paris, et sur ce que plusieurs sections auraient délà révoqué leurs commissaires et demandé un nouveau mode d'organisation, ordonnait aux sections de nommer chacune deux citovens dans le délai de vingt-quatre heures , lesquels se réuniraient pour former provisoirement, jusqu'aux élections délinitives, le conseil général de la Commune. Les commissaires nommés par les quarante-huit sections dans la nuit du 9 au 10 août devaient cesser immédiatement leurs fonctions de conscillers municipaux. Enfin, le pouvoir exécutif était chargé d'assurer l'exécution de la loi qui mettait la force publique de Paris à la seule réquisition du maire.

L'Assemblée avait aussi mandé à sa barre le président du conseil de la Commune, et celui-ei n'avait point comparu. Vergniaud, Reboul, et d'autres députés s'élevèrent avec énergie contre cette audacieuse résistance d'un pouvoir subalterne et déjà révoqué aux ordres de l'Assemblée en qui se concentrait la souveraineté de la nation. - « L'Assemblée Nationale n'est-elle « donc plus en état de faire exécuter ses décrets? s'écria Larivière ; les députés « des quatre-vingt-trois départements ne sont-ils plus les représentants de » l'empire, et n'ont-ils pas assez d'énergie pour exiger au nom du peuple « entier respect et obéissance? A coux qui se flattent d'avoir abattu toutes » les tyrannies, je demanderai s'ils souffriront qu'un nouveau despotisme » s'élève? je leur demanderai s'ils seront assez faibles pour souffrir qu'un « citoyen , quel qu'il soit , mette sa volonté au-dessus de la volonté géné-» rale? On veut nous effrayer du peuple et de sa colère. Le peuple !.... ce · sont ceux qui se font ses vils flatteurs qui le trompent, et qui voudraient » l'avilir. Vous , messieurs , vous n'écouterez que votre devoir et votre conscience; représentants de ce peuple que l'on calomnie, vous n'oublierez » nas le compte que vous aurez à rendre un jour à vos commettants du « mandat qu'ils vous ont confié. Songez que la nation vous regarde, qu'elle » exige de vous courage et fermeté, et qu'elle vous reprocherait surtout de eompromettre par une lâche pusillanimité la eause sacrée des lois que vous » devez défendre.

 Je demande done pour votre homeur, pour celui de l'empire, pour la justification même des citoyens de Paris, que le président du conseil muhicipal qui vavait été que mandé à la barre y soit amené séance tenante.
 L'Assemblée couvrit l'orateur d'applaudissements, et sa proposition foit dée (1919)

nots l'a

B spri

COLE

11.43

meses

tores to

ode fr

他便

er 169-

h (in

1688

000

Peter

ibes

d 22

int.

ny je

190

183

ME

later.

The state

o treta

Till

17 16 2

12.30

1.6

otrio

19 19

die

164.1

.38

1876

10,00

bill:

4 10

natit

便量

1792.

crétée à une immense majorité; mais elle ne fut pas exécutée, car Huguenin, le président de la Commune, ne parut à la barre que le lendemain, pour obéir, dit-il, au décret qui l'y mandait, et qu'il n'avait connu que par les papiers publics.

Mais l'Assemblée venait à peine de prendre cette décision, qui ne devait servir, hélas! qu'à mieux faire ressortir son impuissance vis-à-vis d'un corps appuyé sur toute la partie fanatisée de la population parisienne, et que soutenait le tout-puissant Danton, que le maire de Paris parut dans l'enceinte législative, accompagné de Tallien, le secrétaire de la Commune. Placé entre la municipalité, dont il est le chef légal et au nom de laquelle il seprésente, et les Girondins, avec lesquels il a toujours fait cause commune, Pétion se trouve ici dans la position la plus fausse: aussi prononce-t-il à peine quelques phrases vaguement conciliatrices, et il cède aussitôt la parole à Tallien, qui s'exprime en ces termes:

- Législateurs, les représentants provisoires de la Commune de Paris
   ont été calomniés; ils ont été jugés sans avoir été entendus. Ils viennent
   vous demander justice.
- » Appelément puster.

  Appelément peuple dans la nuit du 9 au 10 pour sauver la patrie, ils 
  ont du faire ce qu'ils ont fait. Le peuple n'a pas limité leurs pouvoirs. Il
- » leur a dit: Allez, agissez en mon nom, et j'approuverai tout ce que vous » aurez fait.
- » Nous vous le demandons, messieurs, le corps législatif n'a-t-il pas tou iours été environné du respect des citoyens de Paris? Le corps législatif
- » n'a été souillé que par la présence du digne descendant de Louis XI et de
- » l'émule de Médicis. Si ces tyrans vivent encore , n'est-ce pas au respect du
- remaie de medicis. Si ces tyrans vivent encore, il est-ce pas au respect du
- peuple pour l'Assemblée Nationale qu'ils en sont redevables? Vous avez
   applaudi vous-mêmes à toutes nos mesures.
  - » Vous êtes remontés par nous à la hauteur de représentants d'un peuple
- » libre. C'est vous-mêmes qui nous avez donné le titre honorable de repré-» sentants de la Commune, et vous avez voulu communiquer directement
- sentants de la Commune, et vous avez voulu communiquer directemen
   avec nous.
- " Tout ce que nous avons fait, le peuple l'a sanctionné. Ce ne sont pas " quelques factieux, comme on voudrait le faire croire, c'est un million de
- " citoyens. Interrogez-les sur nous, et partout ils vous diront: lls ont sauvé
- » la patrie. Si quelques uns d'entre nous ont pu prévariquer, nous deman-
- » dons, au nom de la Commune, leur punition.
  - " Nous étions chargés de sauver la patrie, nous l'avons juré, et nous
- » avons cassé des juges de paix indignes de ce beau titre; nous avons cassé
  » une municipalité feuillantine.
- " Nous n'avons donné aucun ordre contre la liberté des bons citoyens;
- » mais nous nous ferons gloire d'avoir séquestré les biens des émigrés. Nous

» avons fait arrêter des conspirateurs, et nous les avons mis entre les mains
 » des tribunaux, pour leur salut et pour celui de l'État.

» Nous avons chassé les moines et les religieuses pour mettre en vente » les maisons qu'ils occupaient.

» Nous avons proscrit les journaux incendiaires : ils corrompaient l'opi-» nion publique.

Nous avons fait des visites domiciliaires: qui nous les avait ordonnées?
 Vous. Les armes saisies chez les gens suspects, nous vous les apporterons
 pour les remettre entre les mains des défenseurs de la patrie.

Nous avons fait arrêter les prêtres perturbateurs. Ils sont renfermés
 dans une maison particulière, et sous peu de jours le sol de la liberté
 sera purgé de leur présence.

» sera purge de leur presence.

» On nous a accusés d'avoir désorganisé l'administration, et notamment » celle des subsistances; mais à qui la faute? Les administrateurs eux-» mêmes, où étaient-ils dans les jours de péril? La plupart n'ont pas reparu à la maiou company.

» a la maison commune.

» La section des Lombards est venue réclamer contre nous dans votre
» sein; mais le vœu d'une seule section n'anéantira point celui d'une majo» rité très prononcée des autres sections de Paris. Hier, les citoyens, dans
» nos tribunes, nous ont encore reconnus pour leurs représentants; ils
» nous ont juré qu'ils nous conservaient leur confiance. Si vous nous frappez,
» frappez donc aussi ce peuple qui a fait la révolution le 14 juillet, qui l'a
consolidée le 10 août, et qui la maintiendra. Il est maintenant en assem» blées primaires; il exerce sa souveraineté: consultez-le, et qu'il prononce
» sur notre sort.

» Vous nous avez entendus : prononcez. Nous sommes là. Les hommes du 10 août ne veulent que la justice, et qu'obéir à la volonté du peuple. «
Le président répond avec fermeté a cette longue apologie. Toutes les autorités constituées dérivent de la même source, dit-il. La loi, dont elles émanent, a fixe leurs devoirs, leurs fonctions et leurs limites. La formation de la Commune provisoire de Paris était contraire aux lois existantes, elle était l'effet d'une crise extraordinaire et nécessaire. Mais ces périlleuses circonstances passées, l'autorité provisoire devait cesser avec elle. « Vou-» driez-vous, messieurs, continue Lacroix, déshonorer notre belle Révolus tion en donnant à tout l'empire le scandale d'une commune rebelle à la

» tion en donnant à tout l'empire le scandale d'une commune rebelle à la » volonté générale , à la loi ? Que dirait la France si Paris , investissant un

e conseil provisoire d'une autorité dictatoriale, voulait s'isoler du reste de e l'empire; si elle voulait se soustraire aux lois communes à tous, et lutter

" d'autorité avec l'Assemblée Nationale? Mais Paris ne donnera point cet

» exemple. Un décret a cté rendu hier. L'Assemblée Nationale a rempli ses

» devoirs; vous remplirez les vôtres. » Le président termine en annonçant

1792

que l'Assemblée examinerait la pétition par laquelle la Commune demandait le rapport du décret, et en ajoutant qu'elle devait se reposer sur la justice des représentants de la nation.

En ce moment des clameurs confuses se font entendre au-deliors : c'était une foule d'hommes des faubourgs qui avaient escorté la députation de la Commune et qui se pressaient aux portes de la salle. Trois de ces hommes v pénètrent, et l'un d'eux, s'adressant à la fois aux tribunes, à l'Assemblée et au président, demande au nom du peuple qui attend à la porte à défiler dans la salle. « Nous voulons voir les représentants de la Commune, s'écriet-il. Nous mourrons s'il le faut avec eux! » On lui fait observer que les représentants de la Commune ne sont pas en danger; puis le président cherche vainement à rappeler ces hommes au respect que le peuple doit à la representation nationale. - Le peuple est libre, répond d'un ton de menace celui qui a porté la parole; on lui ôte sa liberté. — Et nous, sommes-nons libres? s'écrie Lacroix. Enfin Manuel, le procureur de la Commune, veut bien abréger une scène qu'il était inutile de prolonger davantage. Il sort avec les trois députés du peuple, et revient au bout de quelques minutes annoncer qu'il n'y avait pas de rassemblement au-dehors de la salle. Le président le remercie au nom de l'Assemblée de la nouvelle preuve de zèle qu'il vient de lui donner, et la séance est immédiatement levée. La Commune dut avec raison se regarder victorieuse : comment refuser de faire droit à une pétition qu'elle pouvait appuver de la redoutable apostille de ses quarante mille piques? Deux jours plus tard, en effet, sans rapporter expressément son décret du 30, l'Assemblée fixait à deux cent quatre-vingt-huit, six par section, le nombre des membres du conseil général de la Commune, et déclarait que les commissaires en exercice à la maison commune de Paris depuis le 10 acut resteraient membres du conseil général, à moins qu'ils ne fussent remplacés par leur section. Un article de ce nouveau décret rendu le 2 septembre portait néanmoins que « les sections auraient toujours le droit de rappeler les membres du conseil général de la Commune par elle nommés, et d'en élire de nouveaux. »

Le même jour, 30 août, le comité de défense générale était en séance; les ministres y avaient été appelés pour aviser en commun avec les commissaires de l'Assemblée Nationale aux mesures efficaces à opposer à la formidable invasion qui menaçait Paris. Déjà quelques uns des députés présents, dans l'impossibilité où l'on se croyait d'en couvrir les approches avec les faibles moyens militaires dont pouvait disposer Dumouriez, parlaient de se retirer derrière la Loire comme de la seule ressource qui restât au gouvernement dans une crise aussi pressante; mais cette grande démarche anéantissait l'autorité de Danton en l'isolant de la Commune et des hordes d'hommes à piques qu'elle faisait mouvoir à son gré. Il prit aussitôt la parole : « On

7\*

100

159

Nu

0.665

interne

DÍKTH!

Det.

1235

防衛

STRE

Di TE

DE SE

D. E.

anis. 1

frage

( # -

0 295

[COD

i been

W. M.

300

加地

(MINE

nto 9

100

e. 12

Red

Kill !

bull i

102:

el Mi

boult.

CON!

1900

1799

vous propose de quitter Paris, s'écria-t-il. Vous n'ignorez pas que dans
 l'opinion des ennemis Paris représente la France, et que leur céder ce
 point, c'est leur abandonner la Révolution, Reculer, c'est nous perdre. Il faut donc nous maintenir ici par tous les moyens et nous sauver par
 l'audace.

l'audace.
Parmi les moyens proposés, aucun ne m'a semblé décisif. Il ne faut pas se dissimuler la situation dans laquelle nous a placés le 10 août. Le 10 août nous a divisés en républicains et en royalistes, les seconds beaus coup plus nombreux que les premiers. Dans cet état de faiblesse, nous, républicains, nous sommes exposés à deux feux, celui de l'ennemi au-dehors et celui des royalistes au-dedans. Il existe un directoire royal qui siége secrètement à Paris, et qui correspond avec l'armée prussienne. Vous dire où il se réunit, qui le compose, serait impossible aux ministres. Mais pour le déconcerter et empécher sa funeste correspondance avec l'étranger, il faut... il faut faire peur aux royalistes. »

Ces mots, et le tou dont ils furent prononcés, et le geste significatif qui les accompagna, causèrent parmi les assistants un frémissement universel. Pour la premiere fois Danton y laissait percer l'horrible projet que depuis plusieurs jours il roulait dans sa tête, et auguel il n'avait initié ancun de ses collègues : c'était à la Commune seulement qu'il savait trouver des hommes faits pour le comprendre et s'y associer. Aucun document écrit ne constate d'une manière authentique et positive la part qu'a prise à cette trame abominable chacun de ceux qui y fut initié avant l'exécution : l'homme qui médite un crime en confie-t-il an papier les indices accusateurs? Mais l'étude attentive de l'événement dans les sources contemporaines, et le rapprochement de toutes les circonstances, font jaillir du sein de ces ténèbres des sillons de lumière qui viennent éclairer d'une lueur sinistre quelques unes des figures que l'ombre devait protéger contre l'infamie. Au tribunal suprême de l'histoire, devant le plus auguste, le plus infaillible des juges, la postérité, oui, Danton, tu restes chargé du plus odieux forfait qu'ait enfanté la tourmente révolutionnaire, si féconde en forfaits; à tou nom reste attachée l'ineffacable flétrissure des massacres de septembre, et mille victimes se dressent, sanglantes et mutilées, pour appeler sur toi une éternelle malédiction! D'autres noms encore s'associent au nom de Danton dans cette œuvre de sang. Le premier de tous apparaît celui de Marat, de l'atroce et hideux Marat, que l'on est certain de retrouver partout où il y a un crime à commettre et de l'opprobre à recueillir. Après Marat vient un monstre. Billaud-Varennes, que nous allons voir présider avec une joie horrible aux épouvantables exécutions des égorgeurs; puis le procureur de la Commune, Mannel, le seul des instigateurs de cette boucherie dont l'àme paraisse encore accessible, au milieu de ces horreurs, à quelque sentiment de remords;

ir das

oler :

eles I

il si

D 2.

12.9

Site

36

L-WE

un 919

(0.0

6. B

tig.

ralf#

Milite.

0 375

rite

nn E

all

200

計画

1. 16

中村

(cleb

QUE P

1733

181 0315

100 100 nor

rilly.

ID: OF

Way!

1000

[History 沙里

MIN'S 100

PRITE

puis d'autres hommes que le crime seul pouvait tirer de l'obscurité à laquelle les condamnaient la médiocrité et l'ineptie, Panis, Sergent, Lenfant, Jourdeuil, et les autres membres de ce comité de surveillance de la Commune au sein duquel l'exécution fut concertée, et qui depuis huit jours emplissait les prisons de victimes dévouées aux coups des assassins. Peut-être le saug verse au 2 septembre rejaillit-il sur d'autres encore; plus d'une voix s'est élevée pour accuser deux hommes que Danton avait appelés prés de lui depuis son entrée au ministère, Camille Desmoulins et Fabre d'Egantine. Mais plus le crime est grand , plus grande doit être la réserve de l'historien ; et le doute seul doit suffire ici à environner d'un abri protecteur ceux que n'atteiguent pas les vives clartés de l'évidence.

Marat n'appartenant pas à la Commune du 10 août, il n'est pas hors de propos de rappeler par quelle circonstance peu connue il se trouve, à l'époque des massacres de septembre, membre du comité de surveillance, où sans doute l'avait poussé Danton. Dantou ue pouvait ni aimer ni estimer un tel homme; quelque peu scrupuleux qu'il fût eu politique aussi bien qu'en morale, il n'avait ni le tempérament sanguinaire ni l'àme hainense de Marat, ni son atroce exaltation : c'était, et rieu de plus, un instrument qu'il croyait ntile, n'eût-ce été que pour détourner eu partie sur lui l'odieux des mesures qu'il regardait comme nécessaires. Dans les derniers jours d'août, Panis vint proposer au comité de surveillance, qui d'origine ne se composait que de douze membres, d'y adjoindre six nouveaux commissaires au nombre desquels était Marat. On doit dire que cette proposition reucontra une vive résistance dans le comité, peu jaloux, apparemment, de l'adjonction d'un tel collègue. Mais les emportements de Marat, que Panis avait amené, intimidèrent les opposants; et un arrêté du comité, sous la date du 2 septembre, désigna pour administrateurs adjoints Marat, Deforgues, Lenfant, Guermeur, Leclerc et Durfort.

La veille, le bruit s'était répandu que les Prussiens étaient maîtres de l'eseptembre. Verdun et s'avançaient à marches forcées sur Paris. C'était une fausse rumeur, car Verdun n'était qu'investi ; mais la frayeur lui donna aisément créance, et la fermentation occasionnée cinq jours auparavant par la nouvelle de la prise de Longwy s'en accrut. En même temps d'autres rumeurs se répandent. On parle d'un vaste complot royaliste ourdi dans les prisons; à la faveur d'un mouvement populaire soudoyé par les conjurés, les portes en vont être forcées, les suspects dont elles regorgent vont prendre les armes, enlever la famille royale, égorger tous les patriotes, mettre la ville à feu et à sang, et la livrer aux ennemis avec lesquels le complot est concerté. Il n'est pas de conte si absurde que n'accueille la crédulité populaire; et celui-ci, à supposer que les ordonnateurs de l'exécution qui se préparait n'en fussent pas les auteurs, servait trop bien leurs desseins pour

que leurs agents secrets n'aidassent pas à le propager. Le lendemain 2 sep-2 sentembre, tembre était un dimanche ; dès le matin la population désœuvrée se pressait en groupes nombreux devant les proclamations dont la Commune faisait tapisser les murs. « Citovens , y lisait-on , l'ennemi est aux portes de Paris; Verdun, qui l'arrête, ne peut tenir que huit jours... Qu'aujourd'hui même tous les amis de la liberté se rangent sous les drapeaux. Allons nous réunir au Champ-de-Mars; qu'une armée de soixante mille hommes se forme sans délai, et marchons aussitôt à l'ennemi, ou pour succomber sous ses coups, ou pour l'exterminer sons les nôtres. » Quelques heures après une nouvelle proclamation vient frapper les esprits d'une nouvelle stupeur et les préparer à des événements encore inconnus, mais que chacun pressent avec un sentiment vague de terreur. Cette proclamation est faite avec un appareil inusité, par des commissaires à cheval qu'annonce le roulement du tambour. - « Aux armes, disait-elle; citoyens, aux armes! L'ennemi est à nos portes.

- » Le procureur de la Commune ayant annoncé les dangers pressants de la patrie, les trahisons dont nous sommes menacés, l'état de dénûment de la ville de Verdun, assiègée en ce moment par les ennemis, et qui avant huit jours sera peut-être en leur pouvoir;
  - » Le conseil-général arrête :
  - Les barrières seront à l'instant fermées.
  - « Tous les citoyens se tiendront prêts à marcher au premier signal.
- « Tous ceux qui par leur âge ou leurs infirmités ne peuvent marcher en ce moment déposeront leurs armes à leurs sections, et on en armera ceux des citoyens peu fortunés qui se destineront à voler sur les frontières.
- » Tous les hommes suspects, ou ceux qui par lâcheté refuseraient de marcher, seront à l'instant désarmés.
- » Le canon d'alarme sera tiré à l'instant: la générale sera battue dans toutes les sections, pour annoucer aux citoyens les dangers de la patrie... »

Ce canon d'alarme, cette fermeture soudaine des barrières, ce nouveau désarmement, après le désarmement opéré trois jours auparavant, tous ces movens employés pour agir sur l'imagination et surexciter les esprits, avaient évidemment un autre but, un but plus direct et plus immédiat, que la formation d'une armée de volontaires pour marcher à l'ennemi. Ce but, nous le connaissons; en effrayant Paris sur les trahisons auxquelles la population consternée n'était que trop disposée à croire, on voulait justifier d'avance les sanglantes mesures de précaution que l'on allait prendre. Les commissaires de la Commune s'étaient répandus dans leurs sections respectives, laissant le comité de surveillance seul représentant du pouvoir municipal à l'Hôtel-de-Ville. Là ils peignaient sous les couleurs les plus sombres les dangers dont les patriotes étaient menacés si les royalistes, aidés des étrannie.

e 56

cho

170

MAG.

65

rk

į P

100

1792

gers, parcenaient à opèrer une contre-révolution; ils faisaient appel à toutes les passions, à la peur et à l'exaltation, à la haine et au patrioisme, et procoquient de tout leur pouvoir des arrêtés qui eussent enhevé au comité central Toffeux de l'initiative. Nais deux sections seulement, la section Poissonnière et celle du Larcembourg, voterent les propositions auxquelles on les poussait Dans la première no pril l'arrêté autrant 1 - la section Poissonnière, considérant les dangers imminents de la patrie et les manouvres infernales des prêtres, arrête que tous les prétres et toutes les presonnes suspectes enfermés dans les prisons de Paris. Orléans et autres, seront mis in mort. - la seconde inscrivit sur son registre des deliberations es elfroyables paroles : Sur la motion d'un membre de parger les prisons avant de partir, les vous prières, elle a céta disoptée. Trois commissiers ont été nots pour aller à la Ville communiquer ce vou, afin de pouvoir agir d'une manière uniforme.

Dans le même temps une députation était venue instruire l'Assemblée Nationale des mesures que la Commune avait arrêtées pour la formation et le départ immédiats d'un corps de volontaires. L'Assemblée ignore-t-elle les projets de meurtre qui se trament, ou feint-elle de ne les pas connaître. dans l'impnissance où elle se sent de les prévenir ou de les arrêter? Toujours est-il que pas un mot n'y vient faire allusion à l'état où Paris se trouve en ce mement, non plus qu'aux scènes qui dans quelques heures vont l'ensanglanter. Les députés ne paraissent avoir qu'une pensée , la défense du territoire ; e'est la l'objet unique de leurs discussions pendant toute cette journée. et des nombreux décrets qui en sortent. Vergniaud répond à la communication des commissaires de la Commune par une improvisation chaleureuse oi il félicite les Parisiens d'avoir compris les vrais dangers de la patrie, et dissipé la crainte que l'on peuvait avoir que par un zele mal entendu ils ne se moutrassent plus occupes à faire des motions et des pétitions qu'à repousser les ennemis du dehors : puis il flétrit ces caracteres pusillanimes dont le contact empoisonné répand le découragement et propage les terreurs paniques. Vous le savez, dit-il, il est des hommes petris d'un limon si fangeux qu'ils se · décomposent à l'idée du moindre danger. Je voudrais qu'on pût signaler » cette espèce à figure humaine et sans âme, en réunir tons les individus « dans la mème ville, à Longwy, par exemple, qu'on appellerait la ville des « Mehes; et là , devenus l'opprobre de la nature , leur rassemblement déli-» vrerait les bons citovens de la peste la plus redoutable au moment du » péril... « Vergniaud se plaint eependant de ce que les retranchements du camp que l'on avait commencé à établir sous Paris ne soient pas plus avanees. « Hommes du 14 juillet et du 10 août, s'écrie-t-il, où sont les « béches et les pioches qui out élevé l'autel de la Fédération et nivele le · Champ-de-Mars? Vous avez manifeste une grande ardeur pour les fêtes : 110

1799

» sans doute vous n'en aurez pas moins pour les combats. Vous avez chanté » la liberté : il faut la défendre. Nous n'avons plus à renverser des rois de » bronze , mais des rois environnés d'armées puissantes. Je demande que » l'Assemblée Nationale , qui en ce moment est plutôt un grand comité minitaire qu'un corps législatif, envoie chaque jour douze commissaires au » camp, non pour exhorter au travail, mais pour en donner l'exemple. Il » n'est plus temps de discourir ; il faut creuser la fosse de nos ennemis , ou chaque pas qu'ils font en avant creuse la nôtre. » L'Assemblée se leva tout entière , et décréta d'acclamation la proposition de Verguiaud.

tout entière, et decreta d'acclamation la proposition de Verginaud.

Bientôt après Danton parut à la tribune : « Tout s'émeut, tout s'ébranle, « tout brûle de combattre, dit-il. Une partie du peuple va se porter aux « frontières, une autre va creuser des retranchements, et la troisieme, avec « des piques, défendra l'intérieur de nos villes. Paris va seconder ces grands « efforts. Nous demandons que quiconque refusera de servir de sa personne « ou de remettre ses armes soit puni de mort... » Ici le ministre s'interrompt un instant, et reprenant aussitôt, il ajoute : « Le tocsin qui va sonner » n'est point un signal d'alarme; c'est la charge sur les ennemis de la pa- « trie. Pour les vaincre, messieurs, il nous faut de l'audace, encore de

" l'audace, toujours de l'audace, et la France est sauvée! "

Une heure plus tard, en effet, Paris retentissait des bruits sinistres du tocsin, de la générale et du canon d'alarme, et de toutes parts on voyait surgir ces hommes à figure rébarbative dont l'apparition avait toujours été dans nos crises révolutionnaires un indice certain de perturbation et un pronostic de sang. Une sombre inquiétude régnait dans les prisons ; des bruits vagues, des avertissements détournés, un mouvement inhabituel, des précautions inusitées , jusqu'à l'air effaré des geòliers et des gardiens , tout semblait annoncer quelque terrible catastrophe, tout contribuait à pénètrer l'âme des prisonniers de mortelles appréhensions. Elles n'allaient que trop tôt se réaliser! Nous avons vu quels vœux sanguinaires venaient d'être exprimés dans deux sections sous l'incitation des membres de la Commune ; les mêmes cris de mort commencérent bientôt à se faire entendre au milieu des rassemblements nombreux d'hommes à piques accourus du fond des faubourgs à l'appel du tocsin. Ces bruits absurdes d'un complot des prisons se colportent, passent de bouche en bouche, et selon l'usage grandissent à chaque nouveau récit. Des voix crédules ou stipendiées vont répétant de groupe en groupe : Ce n'est pas à Verdun que sont nos ennemis les plus dangereux; c'est à Paris, c'est dans les prisons. Laisserons-nous nos femmes et nos enfants à la merci de ces scélérats?... Frappons avant de partir!... Aux prisons! aux prisons!

Il était trois heures environ; en ce moment six voitures de place escortées par des fédérés suivaient lentement les quais, le Pont-Nenf et la rue Dauez char

S Mil

and: II

rener seren

ennym

er se si

etenir

irier al

170,18

POST POST

聖明

1290

10 11

engri

1110

day #

mode 8

3.00

11.72

aning!

100

mix

wie.

sre!

WE

11/3

中市村

11:00

in the

(CHIE

苦門

1113

mil?

rie De

phine, entourées et suivies d'une immense populace vomissant la menace et l'injure. Dans ces six voitures étaient vingt-quatre prêtres arrêtés depuis quelques jours, et que l'on transférait de la maison commune à l'Abbaye : trente autres prêtres renfermés d'abord avec ceux-ci y avaient été déjà conduits la veille. Loin de les défendre contre la fureur de la multitude, leur escorte semble au contraire prendre à tâche de l'exciter davantage. -« Oni, disent ces soldats de Marseille et d'Avignon, ce sont vos ennemis, les complices de ceux qui ont livré Verdun, ceux qui n'attendaient que votre départ pour égorger vos femmes et vos enfants. Voilà nos sabres et nos piques : frappez, faites-vous justice! » La foule devenait à chaque pas plus compacte et plus exaspérée. On avait obligé les prisonniers de laisser les portières ouvertes, pour que pas un ne pût se dérober aux outrages. Le respectable fondateur de l'école des sourds-muets, l'abbé Sicard, était, lui sixième, dans la voiture qui marchait en tête; trois de ses compagnons furent blessés dans le trajet. Plus loin, dans la dernière des six voitures, un des prisonniers qui a levé sa canne sur un fédéré est aussitôt traversé de trois coups de sabre, et ses compagnons sont comme lui victimes de la fureur de leur escorte : avant d'atteindre sa destination, cette sixième voiture ne contenait plus que quatre cadavres. Enfin le cortége arrive à l'Abbave. Les égorgeurs l'y avaient précédé: la cour en était remplie. Elle entoure les voitures; un des prisonniers, qui veut sauter hors de la portière, est aussitôt assailli et tombe percé de coups. Un, deux, trois de ses compagnous qui ont suivi son exemple sont immolés de même, et commencent cette hécatombe dix fois renouvelée de victimes humaines qui devait marquer ces journées de lugubre mémoire. Des vingt prêtres amenés vivants, un seul échappa par un véritable miracle : ce fut l'abbé Sicard, qui nous a laissé la relation de ce premier épisode d'une longue suite de massacres.

Cette exécution terminée, une voix s'écrie: Il n'y a plus rien à faire ici; allons aux Carmes! et une bande déjà enivrée de l'odeur du sang court au couvent des Carmes et à l'église Saint-Firmin , situés non loin de là à l'angle que font la rue Cassette et la rue de Vaugirard. Il s'y trouvait de deux à trois cents prêtres qu'on y tenait renfermés : pendant deux heures ce fut une horrible boucherie. Ce que la fusillade n'avait pas atteint d'abord fut achevé à coups de sabres et de piques; tous furent égorgés jusqu'au dernier, à l'exception d'un petit nombre qui avaient pu dans le premier moment escalader les murs du jardin.

Le massacre n'avait pas non plus discontinué à l'Abbaye. Bientôt après l'exécution des prêtres amenés dans les six voitures, on vit arriver le substitut du procureur de la Commune, le féroce Billaud-Varennes. Il était ceint de l'écharpe tricolore, insigne de ses fonctions municipales : — « Peuple, dit-il, tu immoles tes ennemis ; tu fais ton devoir. « La fureur exterminatrice des

assassins n'avait plus besoin d'excitation. Ils se font ouvrir les portes de la prison, ils se font livrer trente prêtres amenés la veille du dépôt de la mairie, et apres ceux-là quarante-trois Suisses, prisonniers du 10 août : tous sont mis à mort, un à un, avec d'affreux raffinements de cruauté. Mais pendant cette horrible tuerie, une sorte de scrupule survient tout-à-coup à quelques uns des exécuteurs. Au milieu des clameurs tumultueuses qui remplissent la cour de l'Abbaye, où se passe cette épouvantable scène, il réclame de la voix et du geste un moment d'attention ; on se presse autour de lui; il monte sur un tabourct pour mieux se faire entendre. - « Nes camarades, mes amis, vous êtes de bons patriotes, et votre colère est juste. Guerre acharnée à nos ennemis ; ni trève ni ménagement : c'est une guerre à mort. Mais vous êtes tous de bons citoyens, et vous devez aimer la justice. Il n'est pas un de vous qui ne frémisse à l'idée de tremper ses mains dans le sang innocent. - C'est vrai! c'est vrai! erie-t-on autour de lui. -He bien, reprend-il, quand your your jetez comme des tigres furicux, sans rien entendre, sans rien examiner, sur les hommes qu'on vous livre, ne vous exposez-vous pas au regret d'avoir frappé l'innocent avec le coupable?» lei l'orateur est interrompu par un des assistants, qui fend la presse un

sabre ensanglante à la main. - « Dites donc , monsieur le citoyen , lui criet-il les yeux étineelants, est-ce que yous youdriez aussi nous endormir? Sices gueux de Prussions étaient à Paris, est-ce qu'ils demanderaient si celui-ci ou celui-là est coupable ou non? Hé bien , moi qui ne suis pas orateur, je vous dis que j'ai une femme et cinq enfants que je laisserai iei à la garde de ma section pendant que je serai à combattre l'ennemi, et que je n'entends pas que pendant ce temps-là les scélérats qui sont dans les prisons aillent les égorger. - Il a raison! il a raison! crient les autres. Entrons et finissons. - Un moment, citovens, reprend le premier orateur. Voiei le livre d'écrous ; nous y prendrons des renscignements, et nous reconnaîtrons les vrais coupables. » La foule, toujours disposée à approuver le dernier entendu, applaudit à la motion; on convient d'établir un tribunal du peuple. où chaque prisonmer sera interrogé et qui prononcera sur son sort. - Maiilard président! Maillard président! erient un grand nombre de voix. Maillard accepte les fonctions qu'on lui confère; puis il designe parmi ceux qui l'entourent quelques simulacres de jurés et de juges, et le redoutable tribunal est installé.

C'est ainsi qu'un contemporain, qui a vu de près ces terribles évènements ", raconte la formation de cette commission populaire qui voulut, par une initation sacrilège, introduire les formes augustes de la justice au

Mébée, secrétaire-greffier de la Commune: La vérité tout entière sur les vrais anteurs de la journée du 2 septembre.

milieu de ces épouvantables assassinats. Il est hors de doute, au surplus. que le langage mis ici dans la bouche de cet homme qui réclame au nom de la sécurité de sa famille l'extermination des royalistes entassés dans les prisons, exprime les sentiments réels de la plupart des acteurs de ce drame sanglant : le véritable crime de Danton et de la Commuue est d'avoir fomenté, au lieu de les contenir, ces dispositions d'une multitude crédule et féroce; c'est d'avoir excité, d'avoir exploité cette propension des basses classes à se faire justice par leurs propres mains des vaincus du 10 août; c'est, en un mot, de n'avoir pas craint de familiariser la populace avec la vue et l'odeur du sang, et d'avoir ainsi contribué puissamment à augmenter cette hideuse démoralisation qui a souillé notre Révolution de tant d'excès déplorables. Le même écrivain ajoute que la commission de l'Abbaye se divisa vers les deux heures du matin et se distribua les antres prisons de Paris ; mais on a tout lieu de croire que l'idée en était concue d'avance, et que les ordonnateurs de l'exécution avaient pensé par là atténuer l'horreur qu'elle devait soulever. On ne saurait dire si un pareil tribunal s'organisa dans chacune des prisons où se portèrent les égorgeurs; mais on sait par des témoignages positifs qu'il s'en était établi un à la Force ainsi qu'à Bicêtre. Pétion disait quelques mois plus tard, en parlant de la première de ces deux prisons. où il était accouru pour tâcher de mettre un terme aux scènes dont elle était le théâtre : « Je vois deux officiers revêtus de leurs écharges; je vois trois hommes assis devant une table, les registres d'écrous ouverts et sous les yeux, faisant l'appel des prisonniers; d'autres hommes les interrogeant, d'autres faisant fonctions de jurés et de juges; une douzaine de bourreaux . les bras nus, couverts de sang, les uns avec des massues, les autres avec des sabres et des coutelas qui en dégouttaient, exécutant à l'instant les jugements; la foule attendant au-dehors ces jugements avec impatience. gardant le plus morne silence aux arrêts de mort, poussant de bruyantes acclamations aux arrêts d'absolution. Et les hommes qui jugeaient, et les hommes qui exécutaient, avaient la même sécurité que si la loi les eût appelés à remplir les fonctions de juges et d'exécuteurs. Ils me vantaient leur justice, leur attention à distinguer les innocents des coupables, les services qu'ils avaient rendus; ils demandaient à être pavés du temps qu'ils avaient passé... »

Ce Maillard, que nous retrouvons président aux massacres de l'Abbaye, est le même que déjà nous avons vu figurer à la prise de la Bastille et dans les journées des 5 et 6 octobre. Assis dans une salle basse, qu'éclairent à moitié deux chandelles fumeuses, autour d'une table couverte de bouteilles, de pipes et de verres maculés de sang, au milieu desquels est pose ouvert le registre d'écrous, les membres improvisés du prétendu tribunal commencent leurs fonctions. Des hommes armés de sabres ou de piques

11.

Wish.

deis

eit lie

18 St 1888

alen.

16099

in 800

[CESS ]-

---

100 TE

P. 11 29

dela-

18.139

fire!

pp:://

.lio

norsis sector

mio!

nice st

BE STE

e iz

1 pp

ilnoi?

rac à

1 POP

-6

is to

(Kil) 2

all !

B

1135

الإلمافيا

gardent la porte du guichet qui conduit à la cour; un vieux guichetier est debout près d'une autre porte intérieure, la main sur les verrous. Plusieurs autres hommes sont là, les bras nus, le sabre à la main, attendant la parole du président, soit pour aller chercher dans l'intérieur de la maison le prisonnier appelé, soit pour conduire à la mort le prisonnier condamné, - et quelquefois, mais bien rarement, pour mettre en liberté le prisonnier absous. Ce registre d'écrous existe encore, et sur ses pages tachées de sang et de vin on lit en quelque sorte l'effrayant procès verbal de cette funèbre séance. On y voit d'abord l'indication de quarante-trois Suisses et de vingt-cing ci-devant gardes du roi écroués le 11 août, et en marge de leur écrou on a écrit ce seul mot: morts! Ces soixante-huit victimes du terrible adage væ victis furent en effet massacrées en masse et sans jugement individuel. Il en fut de même des trente prêtres amenés la veille de la Maison Commune. En marge de l'écron, à la colonne des sorties, on lit : Par le jugement du peuple, toutes les personnes cy-inclus (je conserve l'orthographe) ont été mis à mort sur-lechamp ; - et une autre main a ajouté : à ce qu'une grande partie du peuple ont assuré.

Sauf ces trois désignations collectives, le registre ne contient plus que l'indication de jugements individuels. La formule en est d'un effrayant laconjsme : Mort par le jugement du peuple ; et bien plus rarement : Mis en liberté par le jugement du peuple. Un des prisonniers échappés à cette terrible justice, Jourgniac Saint-Méard, nous a transmis le curieux détail de sa comparution et de son interrogatoire ; je vais le rapporter en l'abrégeant \*. Amené dans la pièce obscure où allait être prononcée sa sentence de vie ou de mort, il aperçut les juges et les bourreaux à la lueur incertaine de deux torches. Le président, en habit gris, un sabre au côté, était appuvé debout contre une table, autour de laquelle se tenaient une dizaine de personnes, quelques unes en veste et en tablier; d'autres dormaient étendues sur des bancs. Au moment où Jourgniae fut amené dans cet antre, on faisait sortir par la porte extérieure un vieillard qui s'écriait : C'est affreux, votre jugement est un assassinat! - Je m'en lave les mains, répliqua le président; conduisez-le à la Force... A un autre! Ces mots à peine prononces, on poussa le condamné dans la rue, et Jourgniac le vit massacrer par le guichet de la porte.

Avant d'aller plus loin, il est bon d'expliquer que les juges étaient convenus, pour s'épargner le spectacle de désespoirs inutiles, d'employer pour les sentences de mort cette formule dérisoire, A la Force! qui retardait d'une minute l'agonie du condamné. A la Force, on se servait de cette formule analogue: A l'Abbaye!

<sup>.</sup> Mon agonie de treute-huit heures , par Jourgulae Saint Meard, 1792.

Plate

N. P.

him

ake

95.-7

dels:

eter

ne.Ot

hot

is 10%

1-00

marge 2

dr. 148

11194

de penti

100万

with t

Hadis

eter

al d'i

1350

for little

歌劇

PIPLE

1 10

170

( feel

1. 6

快響

CO.

13119

91 10

100 98

THE THE

elkir

On procéda alors à l'interrogatoire de Saint-Méard. - « Votre nom . votre profession? lui demanda le président. Faites bien attention que le moindre mensonge vous perd. Savez-vous quels sont les motifs de votre arrestation? « Ce que Saint-Méard avait vu des formes expéditives du terrible tribunal lui avait fait comprendre que la seule chance de salut qu'il pût avoir était dans la fermeté et en même temps dans la franchise de ses réponses. On l'avait envoyé à l'Abbave dans les derniers jours d'août pour quelques épigrammes qu'il avait fournies à un journal intitulé Journal de la Cour et de la Ville; il ne dissimula rien, et ne chercha pas non plus à cacher ses opinions royalistes. - « Ce n'est pas pour juger les opinions que nous sommes ici, dit un des membres du tribunal; c'est pour en juger les résultats. » Dans un moment où on l'avait interrompu, Jourgniac s'écria : « Eh, messieurs! l'ai la parole; je prie monsieur le président de vouloir bien me la maintenir. Jamais elle ne m'a été plus nécessaire. - C'est juste, c'est juste, dirent les juges en riant ; silence ! » et Jourguiac continua. Quelque ennemi caché l'avait dénoucé comme avant entretenu des correspondances avec Coblentz: il se disculpa chaleurensement de cette accusation calomnieuse. et par bonheur pour lui sa défense fut appuyée par un des hommes présents qui se trouva être de la même section, et qui le connaissait. - « Votre dénonciateur est un gueux, dit un des juges; s'il était ici, on en ferait prompte justice, « Enfin, apparemment satisfait de la justification du prévenu, le président dit en ôtant son chapeau et se tournant vers ses assesseurs : « Je ne vois rien qui doive faire suspecter monsieur ; je lui accorde la liberté. Est-ce votre avis? - Oui, oui, dirent tons les juges; c'est juste. » Aussitôt tous ceux qui se trouvaient dans le guichet se presserent autour de l'acquitté et l'embrassèrent. Le président chargea trois personnes d'aller en députation annoncer au peuple le jugement qu'il venait de rendre; les trois députés rentrèrent bientôt, et emmenérent Jourgniac. - « Chapeau bas, citoyens! crièrent-ils en arrivant à la rue; voilà celui pour lequel vos juges demandent aide et secours. » Ce furent alors de nouveaux embrassements de tous ceux qui les entouraient, puis des cris universels de Vive la pation! Les trois députés avaient été chargés par le président de conduire l'acquitté jusque chez lui : l'un était un macon, l'autre un apprenti perruquier : le troisième, vêtu de l'uniforme de garde national, appartenait aux fédèrés marseillais. Arrivé chez lui, Jourgniac lenr offrait quelques assignats: -« Non, non, répondirent ces hommes; nous ne faisons pas ce métier-là pour de l'argent. Tout ce que nous accepterons, ce sera un verre d'eaude-vie avant de retourner à notre poste. »

On est étonné de rencontrer ces traits de désintéressement et ce retour à des sentiments humains au milieu de tant de scènes atroces. Les acquittements mêmes gardaient le plus ordinairement quelque chose de la férocité

1792,

17

1797

des condamnations. Il fallait que le prisonnier libéré prétât sur un monceau de cadavres déligurés le serment d'être fidèle à la liberté et à la nation; encore arriva-t-il plus d'une fois que les jugements du tribunal, quand ils etaient favorables au prisonnier, furent révisés par la multitude : - et cette révision, e'était la mort. Arrivait-il que les victimes vinssent à manquer aux executeurs qui les attendaient au-dehors, c'étaient aussitôt, d'horribles clameurs : - Les prêtres et les conspirateurs qui sont encore là-dedans auront graissé la patte aux juges, disaient ces hommes dans leur langage ignoble; voilà pourquoi on ne les expédie pas. « Mais bientôt une nouvelle fournée de condamnés venait apaiser l'impatience sanguinaire de ceux qui par un jeu de mots barbares s'étaient qualifiés de pouvoir executif, Ou'on se ligure à quelles anguisses étaient livrés pendant ce temps ceux des prisonniers que leur tour d'inscription au registre n'avait pas encore appelés devant le sanglant tribunal! Ce sont de ces impressions que l'on n'éprouve pas deux fois dans une existence, et que peuvent seuls exprimer ceux qui les ont éprouvées. « Nous nous regardions sans proférer une parole, disait l'un de ceux qui eurent le bonheur rare d'y survivre; nous nous serrions les mains; nous nous embrassions... Immobiles, dans un morne silence, les yeux fixes, nous regardions le pavé de notre prison que la lune éclairat dans l'intervalle de l'ombre formée par les triples barreaux de nos fenttres... Mais bientôt les cris de nouvelles victimes nous redonnaient notre première agitation. Il est de toute impossibilité d'ex primer l'horreur du profond et sombre silence qui régnait pendant les exécutions; ce silence n'etait interrompu que par les cris percants de ceux qu'on immolait et par les coups de sabre qu'on leur donnait sur la tête. Aussitôt qu'ils étaient terrasses, il s'elevait un murniure, renforce par les cris de Vive la nation! nulle fois plus effrayant pour nous que l'horreur du silence... Notre occupation la plus importante était de savoir quelle serait la position que nous devrious preudre pour recevoir la mort le moius douloureusement quand nous entrerious dans le lieu du massacre. Nous envoyions de temps à autre quelques uns de nos camarades à la fenêtre de la tourelle pour calculer d'après leur rapport celle que nous ferions bien de prendre. Ils nous rapportaient que ceux qui étendaient leurs mains souffraient beaucoup plus long-temps, parce que les coups de sabre étaient amortis avant de porter sur la tête; qu'il v en avait même dont les mains et les bras tombaient avant le corps, et que ceux qui les plaçaient derrière le dos devaient souffrir beaucoup moins... I h bien, e'était sur ces horribles détails que nous délibérions !... Nous calculions les avantages de cette dernière position, et nous nous conseillions réciproquement de la prendre quand notre tour serait arrivė!!!»

Cependant les émissaires du comité de surveillance de la Commune étaient

DOM:

nal) e.s

(Tagg)

-47

anguer E

miles

hite

ur lass.

P Mit

e (855)

f. (1: 1:

15 19

approx1

UE EC.

dat.

Sex.

ne echi.

00.10

aret al

111111

4 H:

targe

自由

HALL WALL

HO! ON

Hi E

17 (11)

pa. 2

Mali

Like?

150

MI V

0.9

1010

MGE.

Mil.

venus l'instruire de ce qui se passait aux Carmes et à l'Abbaye; et l'on ne peut se défendre d'une profonde indignation en voyant ces hommes exérables, joignant l'hypocrisie à leur froide cruauté, désigner des commissaires pour aller, disaient-ils, veiller à la sûreté des prisonniers menacés et rappeler le peuple à la modération. Mais la relation d'un témoin oculaire nous permet d'apprécier la nature véritable de cette mission. L'abbé Sicard, échappé aux poignards sous lesquels, ainsi qu'on l'a vu, tous ses compagnons avaient péri, avait trouvé un refuge dans la salle même du comité des Quatre-Nations attenante aux bâtiments de l'Abbaye; on annonce un commissaire de la Commune. Il entre et adresse ces mots au comité : « La Commune vous fait dire que si vous avez besoin de secours, elle vous en enverra. — Non, répondirent les membres du comité, tout se passe bien chez nous. — Je viens des Carmes, repartit le commissaire; tout s'y passe bien également. « Et en ce moment même on y massacrait les deux cents prêtres emprisonnés dans l'église!

Dans cette affreuse après-midi on retrouve encore Danton à la Commune, où il est accouru au sortir du corps législatif. Il venait d'avoir, au comité de surveillance, une altercation feinte ou réelle avec Marat. Il monte précipitamment chez Pétion. - « Savez-vous de quoi ils se sont avisés dans cet enragé de comité? dit-il au maire en affectant une grande irritation; n'ont-ils pas lancé un mandat d'arrêt contre Roland? J'ai pris le mandat; tenez, le voilà : nous ne pouvons laisser agir ainsi. Diable! contre un membre du conseil! - Laissez-les faire, ce sera d'un bon effet, répond froidement Pétion. - D'un bon effet! reprend Danton, qui avait examiné attentivement quelle impression cette communication inattendue ferait sur le maire ; oh! je ne souffrirai pas cela. Je vais les mettre à la raison! » Une circonstance importante à rapprocher de cette scène, c'est qu'à l'heure même où elle se passait, un nombreux attroupement se portait à l'hôtel que Roland occupait comme ministre de l'intérieur. l'envahissait sous le ridicule prétexte de venir lui demander des armes pour aller à la frontière, et n'en sortait qu'après s'être assuré que le ministre ne s'y trouvait pas, et en proférant de grossières imprécations contre tous ces ministres qui n'étaient que des traîtres. Roland, nons l'avons vu précédemment. avait particulièrement encouru la haine des jacobins; mais elle ne s'arrêtait pas à lui seul, et tous les girondins s'y trouvaient enveloppés. Il fut même question, outre le mandat d'amener destiné par la Commune au ministre de l'intérieur, de décrets d'arrestation lancés également par le comité de surveillance contre huit députés des plus marquants du parti de la Gironde, que ce jour-là même Robespierre et Billaud-Varennes accusaient au sein du comité de conspirer en faveur du duc de Brunswick, que l'on voulait. disaient-ils, placer sur le trône de France. Danton recula apparemment 1792.

Page 1

devant cette audacieuse infraction de l'inviolabilité de l'Assemblée Naisahasée au une aussi absurd accusation, et fout se borna à un nandat de perquisition exécuté le 3 au matin chez Brissot, qui s'en plaignit anierement dans le Parisite Français. La Commune ne supporte qu'avec impaience ette autorite rivale à laquelle elle ne peut pardonner l'impuissant decret du 30 août; et nous voyons déjà bouillonner ces coleres mal dissimujées, qui bientity vont éclater en de terribles tempétes.

La nuit , loin d'interrompre les massacres , sembla leur donner un redoublement d'activité; on cut dit que les égorgeurs craignaient que le jour en se levant ne trouvât encore en vie un seul des prisonniers dévoués à l'extermination. Mais le nombre des victimes excéda l'aeharnement des bourreaux , et la journée du 3 tout entière dut être encore consacrée aux exécutions, ainsi qu'une partie des trois jours suivants. Le 2, vers le soir, l'Assemblée Nationale, informée des scènes de meurtre qui avaient eu lieu aux Carmes, et de celles qui continuaient encore à l'Abbave, avait aussitét désigné ciuq eommissaires qu'elle ehargea de ramener le peuple , s'il était possible, au sentiment de ses devoirs; mais leur voix ne fut pas écoutée, et leur personne même aurait couru des dangers s'ils ne s'étaient pas dérobés au plus vite du milieu de ces furieux. A deux heures et demie du matin. une députation de la Commune vint rendre comte à l'Assemblee des événements qui avaient eu lieu depuis douze heures. La tranquillité avec laquelle les commissaires s'expriment fait frissonner : il semble qu'il s'agisse de l'accident le plus ordinaire. Selon eux, la plupart des prisons étaient vides, et quatre cents prisonniers environ y avaient péri, Tallien dit que le curseil de la Commune avait envoyé une députation pour s'opposer au désordre; que le procureur de la Commune s'était présenté le premier , et qu'il avait inutilement employé, pour apaiser l'effervescence, tous les moyens que lui avaient suggéré son zèle et son humanité. Il ajonte que l'ordre a été donné au commandant-général Santerre d'envoyer des détachements ; mais que le service des barrières exige un si grand nombre d'hommes, qu'il ne reste point assez de monde pour imposer aux perturbateurs. Au surplus les coups n'élaient tombés que sur des scélérats reconnus, et si le peuple avait été rigoureux dans sa juste vengeance, son bras, du moins, ne s'était pas égaré.

Et l'Assemblée était descendue assez bas pour entendre sans se soulever d'indignation cet atroce langage, où l'irone la plus impudente se joint à la nius froide eruauté!

Le lendemain elle essaya encore sans plus de succès que le premier jour de mettre enfin un terme à des excès qui depuis vingt-quatre heures tenaient. Paris dans une stupeur profonde. Roland et Servan étaient venus annoter la prise de Verdun par les Prussiens, et le premier avait appelé avec émotion la courageus esolicitude des représentants de la nation sur les scens silli+ 10

0.078

40.4

p 15"

0.146

da 30

are E

180

10 13

Hei

5/4

me.

(de la

ins.

1000

rlei

408

W.

1.56.

plip. F

(6'1

4:36

16 161

 $\Psi_1 g_{T^*}$ 

Brill'

1365

. . .

MOR

LE.

litide.

anay

(5)

pil

1792.

geantes dont Paris était le théâtre. « Les ennemis n'ont jamais compté sur leurs armées pour subjuguer un grand peuple, avait-il dit, mais sur les désordres intérieurs. Serions-nous condamnés à voir leurs espérances se réaliser? » Le ministre avait ensuite demandé que le corps législatif fit une adresse au peuple pour le désabuser, et surtout qu'il mît la garde nationale sous les armes. Nalheureusement l'Assemblée n'avait aucune action sur la garde nationale; Santerre, qui la commandait, était dévoué à la Commune, et on a vu tout-à-l'heure sous quel misérable subterfuge la complète inaction de cette milice autrefois si zélée pour la répression du désordre avait été déguisée. Réduite aux armes de la persuasion pour contenir la fureur déchainée des uns et tirer les autres de leur coupable inertie , l'Assemblée Nationale ne voulut pas du moins qu'on eût à lui reprocher de les avoir négligées. Elle fit afficher dans Paris une proclamation où elle adjurait les citovens de se tenir en garde contre ceux qui égaraient leur patriotisme pour les pousser à des excès qui servaient les desseins des ennemis de la patrie. Elle rendit un décret où elle prescrivait à la municipalité, au conseil général de la Commune et au commandant général de la garde nationale de Paris de concourir par tous les moyens que la loi mettait en leur pouvoir au rétablissement de l'ordre et à la sûreté des propriétés et des personnes; où elle les appelait à sa barre pour y prêter le serment de faire exécuter la loi , et où elle invitait tous les bons citovens à se rallier plus que jamais à l'Assemblée Nationale et aux autorités constituées.

La Commune, de son côté, fidèle à cette hypocrisie de légalité qui ne trompait personne, mais dont elle voulait se faire au besoin ou une excuse ou une défense, mettait en délibération des proclamations destinées à rappeler au peuple la nécessité de laisser à la loi le soin de frapper les coupables, et nommait de nouveaux commissaires chargés, dit le procès-verbal, « de calmer l'effervescence et de ramener aux principes ceux qui pourraient être égarés, » Il est vrai que ces délibérations n'étaient prises que dans la soirée, et qu'alors la juste vengeance du peuple n'aurait plus laissé que fort peu à faire au glaive de la loi, lors même que le peuple eût été disposé à écouter un langage dérisoire qu'on ne lui fit même pas entendre. Cette journée du lundi, en effet, avait dignement continué ce qu'avait si bien commence celle de dimanche. Billaud-Varennes était venu dès le matin à l'Abbaye ; et là , s'adressant aux massacreurs : « Respecta-" bles citovens, leur avait-il dit, vous venez d'égorger des scélérats; vous

- » avez sauvé la patrie. La France entière vous doit une reconnaissance » éternelle ; la municipalité ne sait comment s'acquitter envers vous. Sans
- " doute le butin et la dépouille de ces scélérats (montrant les cadavres)
- » appartiennent à ceux qui nous en ont délivrés; mais sans croire pour cela
- vous récompenser. je suis chargé de vous offrir à chacun vingt-quatre

» livres, qui vont vous être payées sur-le-champ. » Interrompu par les applaudissements des égorgeurs, Billaud reprit : « Respectables citoyéns, » continuez votre ourrage, et la patrie vous devra de nouveaux hommages. » Stimulés par cette promesse, — et force fut au comité des Quatre-Nations de la réaliser à l'heure même, — les ourriers se remirent à l'œuvre avec une nouvelle ardeur. Nous sommes loin ici du désintéressement héroique de ceux qui la veille refusaient les témoignages de reconnaissance des prisoniers qu'ils ramenaient à leur famille; il est clair qu'une nouvelle tourbe s'est jointe aux hommes fanalisés qui ont donné le signal des massacres.

Ce jour-là ils ne se bornérent pas à l'Abbave. Dés la nuit précédente ils avaient commencé à la Force, où s'était installé un tribunal modelé sur celui que présidait Maillard; ils s'y prolongérent durant toute la journée du 3. Ce fut là que périt M. de Lachesnaye, à qui le malheureux Mandat, en quittant le château dans la nuit du 9 au 10 août, avait laissé le commandement des gardes nationales qui s'y trouvaient. C'est aussi à la Force que fut immolée la princesse de Lamballe, la seule femme qui soit tombée sous le sabre de ceux des exécuteurs qui avaient pris pour mission spéciale l'extermination des traîtres du 10 août. Mais l'amie de Marie-Antoinette, celle que depuis long-temps la populace associait à la haine qu'elle portait à la reine, avait mérité cette fatale distinction. Amenée devant le redoutable tribunal, on lui dit de jurer la liberté et l'égalité; on exige d'elle aussi qu'elle jure haine au roi, à la reine et à la royauté. - « Je ferai facilement les deux premiers serments, répondit-elle; je ne puis faire le dernier : il n'est pas dans mon cœur. » Ce fut le signal de sa mort. Ni sa jeunesse ni sa beauté ne purent toucher le cœur de ces tigres. A peine a-t-elle franchi le fatal guichet qu'un coup de sabre qui lui est violemment asséné derrière la tête fait iaillir son sang; elle continue cependant d'avancer entre la double haie des assassins , soutenue par deux hommes à droite et à gauche. Chaque pas est marqué par une nouvelle blessure accompagnée d'ignobles épithètes; et lorsque enfin, épuisée par la douleur et hors d'état de marcher davantage, elle s'affaisse sur elle-même privée de sentiment, on l'achève à coups de piques sur un monceau de cadavres. Mais la rage de ses bourreaux n'est pas encore assouvie; et, chose triste à dire, ce sont les femmes, ou plutôt les furies qu'une hideuse curiosité a poussées vers le théâtre de ces sanglantes exécutions, qui se montrent les plus acharnées. Le corps dépouillé de ses vétements resta exposé nu aux regards lubriques d'un cercle de cannibales: et pendant deux heures leur imagination brutale donna aux raffinements de la barbarie les formes d'une repoussante impudicité. Une voix fait alors entendre ce cri : Au Temple! - on veut porter sous les yeux de la reine les restes de celle pour laquelle d'infâmes libellistes l'avaient accusée d'avoir eu plus que de l'amitié. La motion est accueillie avec transport. La tête.

1702

100

séparée du tronc, est arborée au bout d'une pique, après que les belles tresses de sa chevelure blonde ont été nettoyées du sang qui les souillait et livrées au fer d'un perruquier du voisinage; une corde passée sous les aisselles sert à trainer le cadavre horriblement mutilé, et le cortége se dirige alors, grossissant à chaque pas et poussant des clameurs forcenées, vers la prison qui renferme la famille royale. Arrivée dans la cour du Temple, la multitude redouble ses hurlements, et mêle au nom de Marie-Antoinette de grossières invectives. La tête est placée devant la fenêtre de la reine; on veut que celle-ci y paraisse avec Louis XVI, et c'est à grand'peine que les commissaires de la municipalité chargés de la garde journalière des royaux prisonniers parviennent après plus d'une heure à obtenir de cette foule menaçante qu'elle s'éloigne et respecte un dépôt dont Paris, disent-ils, est responsable envers le reste de la France.

La plume se lasse de retracer tant d'horreurs: le crime aussi a sa monotonie. Nous ne suivrons les égorgeurs ni à la Conciergerie, où tombérent quatre-vingt-cinq victimes, en y comprenant huit Suisses qu'on y avait transférés de l'Abbaye; ni au Châtelet, où on fit main-basse sur plus de cent cinquante détenus, accusés pour la plupart d'avoir fabriqué de faux assiguats; ni au Cloître des Bernardins, qui servait alors de dépôt, comme naguère Bicêtre et aujourd'hui la nouvelle prison de la Roquette, pour les condamnés aux galères jusqu'au départ de la chaîne ; ni enfin à la Salpêtrière , sentine exclusivement consacrée aux femmes de mauvaise vie et aux condamnées correctionnelles. Quarante-cinq de ces malheureuses y furent massacrées; au Cloître des Bernardins on égorgea soixante-treize détenus qu'attendait le bagne. On a peine à comprendre sous quelle impulsion furieuse s'exécuterent ces derniers mussacres; on ne peut plus ici les colorer du prétexte politique qui avait inspiré ceux de l'Abbave, des Carmes, de la Force, et jusqu'à un certain point de la Conciergerie. Les égorgeurs furent-ils mus par ce fantôme de conspiration des prisons, qui, leur avait-on dit, avait des ramifications dans toutes? Mais les quarante-cinq femmes de la Salpetrière!...

A quoi bon, au surplus, vouloir sonder les motifs d'une multitude abandonnée à son aveugle instinct du mal? On lui avait demandé du sang, on lui avait désigné les prisons : le hasard, la soif du meurtre, une horrible émulation peut-être, firent le reste.

Cette remarque peut également s'appliquer à Bicètre. C'est aussi dans la matinée du 3 qu'une bande de plusieurs milliers d'hommes en haillons, armés de piques, de bâtons et de sabres, se porta sur cette maison, qui était alors pour les hommes ce que la Salpètrière était pour les femmes, l'égout de tout ce qu'une grande population renferme d'impur. Elle contenait au moment de l'irruption quatre cent onze détenus; le lendemain, le livre d'écrous

8\*

ttt e

1723

Acr

178.72

SFE

ulest

des.

1145

1/1/13

OBE

Jest

ette.d

110

143

5157

1275

hur

HELD

I NES!

1000

plate.

31,75

2/10

HOLE

190ch

[25 37

I PET

y IF

1799

portait vis-á-vis du nom de cent soixante-trois d'entre eux cette annotation laconique : Mort ?

Le 3 au soir une députation de la Commune venait dire à la barre de l'Assemblée Nationale que Paris était tranquille! C'était la tranquillité des tombeaux.

Au milieu de la stupeur profonde où les esprits étaient plongés, quand tout restait sourd à l'appel, aux exhortations, aux reproches de l'Assemblée Nationale, un seul ministre osa élever la voix contre des excès que les impuissants collègues de Danton, eux aussi, étaient hors d'état de réprimer; ce fut Roland. Sa lettre du 3 septembre au corps législatif n'eut pas un moindre retentissement que celle qu'il avait adressée à Logis XVI trois mois auparavant, « Je sais, v disait-il, que les révolutions ne se calculent point par les règles ordinaires; mais je sais aussi que le pouvoir qui les fait doit bientôt se ranger sous l'abri des lois si l'on ne veut qu'il opère une entière dissolution... Si la désorganisation devient une habitude; si des hommes zélés, mais sans connaissances et sans mesure, prétendent se mèler journellement de l'administration et en entraver la marche; si, à l'appui de quelque faveur populaire obtenue par une grande ardeur et soutenue par un plus grand parlage, ils répandent la défiance, sèment les dénonciations, excitent la fureur, dictent les proscriptions, le gouvernement n'est plus qu'une ombre, il n'est rien; et l'homme de bien, commis au timon des affaires, doit se retirer des qu'il ne peut plus le diriger : car il n'est point placé pour faire image, mais pour agir. La Commune provisoire a rendu de grands services;... mais elle s'abuse actuellement par l'exercice continué d'un pouvoir révolutionnaire, qui ne doit jamais être que momentané pour n'être pas destructeur, et elle nous prépare de grands maux si elle tarde encore à se renfermer dans ses justes limites... »

Après ces plaintes amères contre les usurpations de la Commône et l'avissement où étaient tombés les pouvoirs de l'État, Roland peint avec force l'horrible anarchie qui avait envahi toutes les antorités; puis arrivant aux scènes sanglantes qui avaient eu lieu la veille dans Paris, il continue : "Hier... hier fut un jour sur les événements duquel il faut peut-être laisser un voile. Je sais que le peuple, terrible dans sa vengeance, y porte encore une sorte de justice : il ne prend pas pour victime tout ce qui se présente à sa fureur; il la dirige sur ceux qu'il croit avoir été trop long-temps épargnés par le glaive de la loi, et que le péril des circonstances lui persuade devoir être immolés sans délai. Mais je sais aussi qu'il est facile à des scélérats, à des traitres, d'abuser de cette effervescence, et qu'il faut l'arrêter; je sais que nous devons à la France entière la déclaration que le pouvoir exécutif n'a pu ni prévoir ni empêcher ces excès ; je sais qu'il est du devoir des autorités constituées d'y mettre un terme, ou qu'elles doivent se regarder comme anéanties. "

Dans un autre passage de sa leltre, Rodand adresse à Paris une sorte de nenace indirecte qui plus tard hi sear reprochée comme un crine, et qui deviendra un des principaux prétextes de la proscription des Girondins. Le peuple, di-il-1, apreverva que le sont de la capitate lunt à son union avec les divers départements ; il sait que le Mjdi, plein de feu, d'ênergie et de courage, c'atiq prét à se séparer pour sauvrer son indépendance. Lorsque la révolution du 10 août nous a valu une Convention qui doit tot raller; il apercit que les sages et les timiles se réuniraient aisément pour établir cette Convention ailleurs, si Paris n'Offratt pas la réunion de la liberté la plus grande aux funiriers qui soutionent l'opinion il giuger, des les premier moment de calme et de réflexion, que les secours et l'appiu qu'il attend et con lance qu'établissent et justifient le maintien de l'ordre et l'observation des luis.

L'Assemblée accucifii celte lettre avec transport ; elle en ordonna l'impression, l'envoi dans les départements, la distribution dans les sections, elle y applaudit, enfin, selon la remarque fort juste de madame Roland, comme louent et applaudissent les gens faibles aux signes d'un crurage qu'ils ne suraient imiter, mais qui les touche et réveille en eux quelque espoir,

An moment où Roland signait cette honorable et courageuse protestation, la plume de Marat traeait I rapoiegie de ces horribes forfaits, dignos des conceptions épouvantables de son ême pêrire de tile et de le noue, et faisait un appel à l'imitation des départements. Voici evette circulaire famensuse, que Disistère doit précieusement recueillir, conune un des plus curieux documents de cette terrible époque :

« Frères et amis,

160

net

m2

145

det

100

« Un affreux complot tramé par la cour pour égorger tous les patricles de l'empire français, complot dans lequel un grand nombre de membres de l'Assemblée Nationale se trouvent compromis, ayant réduit, le 9 du mois demirer, la Commune de Paris à la cruelle névessité de se ressaisir de la pússaince du peuple pour sauver la nation, elle n'à rien négligé pour bien mètrer de la patrie : témoignage honorable que vient de lui donner l'Assemblée Nationale elle-même. L'edi-on peusèt des fors de nouveaux composité nouveaux composités de la destination de l'Assemblée Nationale colbiant qu'elle venait de déclarer que la Commune de Paris avuits sauvé la patrie, s'empressait de la destituer pour pris de son brûlant civisme. A cette nouvele, les clameurs publiques éleves de toutes parts ent fait sentir à l'Assemblée Nationale la nécessité urgente de s'unir au peuple, et de rendre à la Commune, par le rapport du décret de destitution, les pouvoirs dont il l'avant investire.

- Fiere de jouir de toute la plénitude de la confiance nationale, quiée séforcera toujours de mériter de pluse np lus ; placée au foyre de toutes les conspirations, et déterminée à s'immoler pour le salut public, elle ne se glorifiera d'avoir pleinement rempi ses devoirs que lorsqu'elle aura doiteu outre approbation, objet de tous ses vaveux, et dont elle ne sera certaine qu'après que tous les départements auront sanctionné ses mesures pour sautre la chose nuilibiure.
  - Professant les principes de la plus parfaite égalité, n'ambitionnat d'autre privilége que cebui de se présenter la première à la brèche, elle s'empressera de se remettre au niveau de la commune la moins nombreuse de l'Etat des l'instant que la patrie n'aura plus rien à redouter des nuées de satellités férores qui s'avancent contre la capitale.
- La Commune de Paris se hate d'informer ses frères de tous les dipensates qu'un partie des conspirateurs Férores deltemus dans les prises a eté mise à mort par le peuple : actes de justice qui lui ont para indispensable pour retenir par la terreur ces fégious de l'attliers eachés dans ses mus au moment où il affait marcher à l'ennemi; et sans doute le nation entière, après la longue suite de trahisme, qu'il root conduite sur les hords de l'abbre, s'empressers d'adopter ce moyen si nécessaire de salut public, et tous les Français s'écriernout comme les Parisiens : Nous marchons à l'ennemis, nous une laissons par derrière nous des brigands pour égorger nos enfants et nos femmes.
- » Fereres et anis, nous nous attendons qu'une partie d'entre vous va vote in ontre secours, et nous aider à repousser les légions innombrables de satellites des despotes conjurés à la perte des Français. Nous allons ensemble sauver la patrie, et nous vous devrons la gloire de l'avoir retirée de l'abone. Les administrateurs du comité de salut public, et les administrateurs
  - adjoints réunis:

    "Signé Pierre Duplaiu, Panis, Sergent, Lenfant, Jourdeuil, Marat l'Ami
    du peuple, Deforgues, Leclerc, Dufort, Cailly, constitués par la Commune
    et sécuts à la mairie.
    - » Paris, 3 septembre 1792. »

La circulaire du comité de surveillance, à laquelle on a dit depois que Marat, qui l'arait circite, apposs anns les consulter e nom de quedques uni de sec civilègues, ne trouva de 5s mpathie que dans le court d'un petit nombre de secierats et n'enfanta que quedques erimes isotés. A Reims, à Meuns, à Lyon, à Ronne, il y cut quedques assassinats commis sur des prêtres et des présonniers; mais, à l'hommeur de la France, ces abominables tentatives furent réprinces on punies par la di., et l'odicus, appet au meurire des arteurs des massacres de Paris souleva un sentiment universel de réprobation et d'horreur.

1792.

170

Le 4, la municipalité regardait les exécutions comme terminées; c'est ce 4 septembre, que prouve l'arrêté qu'elle prit ce jour-là pour la réouverture des barrières

et le rétablissement de la libre circulation. Le même jour le comité de surveillance expédiait des ordres pour l'enlevement des corps morts et le lavage des prisons. La veille ou l'avant-veille du 2 septembre, Manuel, en sa qualité de procureur-syndie de la Commune, avait été ehoisir aux earrières de Montrouge un emplacement convenable pour l'enfouissement des cadavres; et dans un état qui nous a été conservé des sommes payées par le trésorier de la Commune de Paris » pour dépenses occasionnées par la révolution du 10 août, » on trouve notés sept mandats, dont quelques uns du 3 et du 4 septembre, et montant ensemble à 2,823 livres, pour transport et inhumation des eadavres, fourniture de chaux "etc. L'un de ces mandats, de 1,463 livres, a pour objet « le salaire des personnes qui ont travaillé à conserver la salubrité de l'air, les 3, 4 et 5 septembre, et de ceux qui ont présidé à ces opérations dangereuses; « un autre, de 48 livres, est tiré au prolit de G... P... - pour prix du temps que lui et trois de ses camarades ont mis à l'expédition des prêtres de Saint-Firmin pendant deux jours; » enfin , un troisième de 1,120 livres 5 sous 6 deniers est au profit de Ch..., entrepreneur des earrières, « pour journées des ouvriers employés tant à dépouiller les cadavres qui ont été apportés dans le lieu appelé la Tombe-Issoire, au Petit-Montrouge, que pour les descendre par un puits de service dans la carrière existante sous cet emplacement; les transporter ensuite à bras dans la partie de cette carrière qui a été disposée à usage de eimetière pour le gouvernement; pour faire les fouilles nécessaires pour l'inhumation desdits eadayres, et les couvrir de lits de chaux pour préveuir les effets de la putréfaction, etc., etc. »

Tout n'était pas tellement fini, expendant, qu'il n'y etle morre quéques descrictions à la Forre et à l'Abbaye, où elles se prodongèrent jusquia 6. Les tribunaux populaires n'avaient pas discontinue d'y sièger : les livres décrous que ja ineutionués précèdenmient en font les Survectuis de l'Abbaye, pet exemple, on voit, à la date du 4, qu'un sieur Claude Guyet a été anneu par ordre du comité de surveillance; et en murge de l'acté d'écrou ou quart d'heure après par le peuple. « Gest ce jour-là aussi que l'Abbaye qui turioni de deux traits d'heures fillal souveit cités avec admiration. Le visux Cazotte, cervirain bizarre, qui s'etait resulu coupable de menées contre révolutionnaires, venait d'être condamné par ses juges et livré aux mains des exécuteurs, porsque sa fille, qui avait imploré et obtenu la grâce de para luger sa captivité, écartant avec une force que décupte le désespoir les lugers sa captivité, écartant avec une force que décupte le désespoir les

gardiens qui cherchent en vain à la retenir, se précipite au-devant du fer déjà levé. Elle s'attache à son père, elle l'enlace étroitement de ses bras, elle lui fait un rempart de tout son corps; et par ses larmes, par ses ardentes supplications, elle parvient à désarmer la fureur de ces hommes sanguinaires, étonnés de sentir au fond du cœur les émotions nouvelles pour eux de l'attendrissement et de la pitié. Une heure plus tard, mademoiselle de Sontenil devait renouveler ce prodige. Son père, l'ex-gouverneur des invalides, condamné comme Cazotte à périr des mains du peuple, est comme lui arraché à la mort par le dévouement de sa fille.

Après un grand désastre, la propension naturelle de l'esprit humain est d'en exagérer encore les résultats. Comme si la grandeur du crime était attachée au nombre des victimes, il n'est pas un historien qui, pour les massacres de septembre, n'en ait grossi le chiffre. Les recherches consciencieuses d'un écrivain récent \*, faites en partie sur les registres mêmes des diverses prisons, permettent enfin de substituer une donnée certaine à des appréciations inexactes. Si nous ajoutons, aux nombres cités tout-à-l'heure pour le Châtelet, la Conciergerie, les Bernardins, la Salpétrière et Bicêtre, les cent vingt-trois prisonniers égorgés à l'Abbave , les deux cents des Carmes et les cent vingt de la Force, nous aurons un total au moins fort approximatif de près de mille victimes tombées en deux jours sous les coups d'une horde d'assassins en partie soudoyés par la municipalité, et cela au milieu d'une immense population muette d'épouvante, et sous les yeux de quarante mille gardes nationaux enchaînés par la complicité passive de leur chef! Un fait qu'il ne faut pas omettre, c'est que sur ces mille victimes des massacres de septembre, moins de la moitié, compromises par leurs opinions connues ou par la part qu'elles avaient prise à l'événement du 10 août, peuvent seules être rangées dans la catégorie des prisonniers politiques; le reste, ainsi qu'on l'a vu, ne se compose que de malfaiteurs et de prisonniers ordinaires.

Telles furent ces journées de déplorable mémoire, qui seront marquées dans nos annales d'un stigmate éternel. La conscience publique, que ne peuvent égarer long-temps les sophismes d'une faction, comprit bientôt tout ce qu'il y avait d'odieux dans un aussi lâche forfait, et flétrit tous ceux qui y avaient en part, d'une de ces épithètes qui s'attachent au front comme l'ineffaçable empreinte du fer brûlant appliqué par le bourreau. Le nom de septembriseur devint la qualification la plus infamante que pût fournir la langue révolutionnaire; et tel qui se serait honoré du titre de terroriste et de régicide aurait reculé devant la honte que ce nom de septembriseur portait avec lui. C'est que le fanatisme politique peut bien avotrer les excès, même les plus sanglants, des luttes qu'il enfante; mais qu'il y a en nous

<sup>\*</sup> Barth. Maurice , Histoire des prisons de la Seine. 1840.

quelque chose qui se révoltera toujours contre la lâcheté de l'assassinat. Et pourtant on a osé dire que les massacres de septembre avaient sauvé la Révolution et la France! Et des écrivains - que dis-ie? presque tous les historiens, serviles reproducteurs d'une banalité recue sans examen. n'ont pas craint de répéter ce monstrueux blasphème! La France et la Révolution sauvées par les massacres de septembre! Pour l'honneur de la venté, autant que pour l'honneur de la nation, on ne saurait démentir trop haut cette erreur dangereuse. Non, ee n'est pas le erime sans écho d'une populace égarée qui a assuré le triomphe de la Révolution, cette manifestation immense de la volonté d'un grand peuple; non, ce n'est pas un forfait abominable qui a sauvé la France! Ce qui a sauvé la France, c'est l'enthousiasme que le nom de la liberté avait éveille au cœur de la nation tout entière; c'est l'irrésistible élan de vingt-einq millions d'âmes vers un avenir dont 89 leur avait montré le but; c'est le sentiment puissant de l'honneur national engage dans la lutte; e'est enfin la haine profonde du joug étranger, La cause de la France et de la Révolution va être gagnée le jour ou le canon de Valmy, dominé par les cris mille fois répétés de Vive la nation! relettera les Prussiens en dehors de nos frontières et dégagera notre territoire un moment envahi. Si cette cause sacrée avait pu succomber, les fureurs de la démagogie, loin de la sauver, l'auraient perdue en la déshonorant.

Ouelones noms désignés d'avance au poignard des septembriseurs manquaient cependant à la liste des victimes : c'étaient ceux des prisonniers d'Orléans. Orléans, on s'en souvient, était le siège d'une haute cour désignée par l'Assemblée Législative pour connaître des crimes qualifiés de lese-nation, et ses prisons avaient recu depuis plusieurs mois un grand nombre d'aceusés. Deux pétitions, rédigées sous l'inspiration de la Commune, postérieurement au 10 août, pour demander que ees prisonniers fussent transférés à Paris , avaient été repoussées par l'Assemblée Nationale ; et dans la soirée même du 2 sentembre : ne prévoyant que tron quel sort on leur réservait, elle avait décidé qu'on les conduirait d'Orléans au château de Saumur, plus facile à défendre contre l'irruption des assassins. Mais ceux-ci l'avajent prévenue. Déjà la Commune avait fait partir pour Orléans un corps de près de deux mille hommes, conduit par le Polonais Lazowski, un des béros du 10 août, et chargé de ramener les prisonniers à Paris; au mépris de l'autorité du corps législatif, cette destination fut maintenue malgré le décret du 2 septembre. Dans la matinée du 9, le convoi arriva à 9 septembre. Versailles. Les prisonniers, au nombre de cinquante-trois, avaient élé placés sur des chariots découverts. Depuis la veille un attroupement de plusieurs milliers d'hommes étrangers à la ville effravait les habitants de ses chants et de ses cris ; cet attroupement , armé de sahres et de piques comme cenx qui pendant cinq jours avaient inondé de sang les prisons de Paris, se porta

cet

die

(e) F

207

g/d

dit

101

à la rencontre du convoi avec d'affreuses clameurs. En vain le maire de Versailles, accouru au premier avis du danger qui menaçait les prisonniers, se jette au-devant des coups qu'on leur destine, et cherche à les sauver au péril de sa propre vie : on le saisit, on l'entraîne, et un nouveau massare s'accomplit sous les yeux de l'escorte immobile, ou peut-être complice. Le vieux due de Cossé-Brissac, ci-devant commandant de la garde du roi, et l'ex-ministre Delessart, tombé sous les attaques des Girondins, furent surtout l'objet d'un effroyable acharnement; et Versailles vit avec horreur promener dans ses rues les lambeaux de leurs cadavres déchirés. Après cette première expédition la horde des égorgeurs se porta à la maison commune et là, renouvelant cette parodie des formes de la justice dont l'Abbaye et la Force avaient donné l'exemple, elle y fit encore périr quatorze prisonniers.

A Paris, les affreux événements des 2 et 3 septembre n'avaient pas ralenti l'activité sanguinaire de la Commune. Dès le 5, de nouvelles arrestations ordonnées par le comité de surveillance commençaient déjà à combler les vides qu'avait faits le sabre des égorgeurs; et huit jours s'étaient à peine écoulés que cinq cents nouveaux prisonniers remplaçaient ceux qui venaient de subir ce qu'on ne craignait pas d'appeler la justice du peuple. On faisait encore une fois courir les bruits les plus alarmants; il n'était plus question que de pillage, de meurtre et d'incendie. Les affidés des auteurs du 2 septembre ne cessaient pas de répêter leurs absurdes calomnies contre les Girondins de l'Assemblée; et pour préparer les esprits aux crimes que révait encore l'atroce imagination de Marat et de ses acolytes, ils disaient qu'une partie des membres de la législature, traîtres à leurs serments et à la nation, allaient être atteints bientôt par la vengeance populaire. Courbé sous la redoutable dictature enfantée par le 10 août, Paris attendait dans une terreur muette ces nouveaux forfaits dont on le menacait; et on ne sait ce qui doit étonner le plus, ou de l'audace inouïe de ces quelques hommes hier confondus dans les derniers rangs du peuple, aujourd'hui bravant la première autorité de l'État, et disposant à leur gré de la liberté, de la fortune et de la vie de leurs concitoyens, ou de cette lâche abnégation d'une population tout entière, qui se laisse charger au nom de la liberté de chaînes cent fois plus pesantes que celles qu'elle vient de briser. Cependant la voix vigilante du ministre de l'intérieur, l'intègre et inflexible Roland, ne cesse pas un moment de poursuivre les excés de la Commune, et ses empiétements, et ses actes arbitraires; et l'Assemblée Nationale, sortant par accès de sa torpeur, cherche aussi à contenir par d'impuissants décrets une tyrannie dont elle ressent plus de honte encore que de crainte. A côté de cette autorité monstrueuse, qui ne s'appuie que sur la désorganisation et le désordre, règne une effrayante anarchie. Paris n'offre plus pour les habitants ni abri ni sécurité contre les brigands qui l'ont envahi; on est arrêté

en plein jour dans les rues et dans les promenades, et dépouillé au nom de la patrie de ce que l'on porte sur soi de propre à tenter la cupidité. Joignant le vol et la spoliation à tous ses autres crimes, le comité de surveillance s'était emparé, non seulement des effets et des valeurs de toute nature appartenant aux victimes des massacres des prisons, mais encore de tout ce que renfermaient les riches hôtels des émigrés et les demeures de ceux qu'il avait fait arrêter comme suspects lors des visites domiciliaires; et il s'était approprié ainsi des valeurs immenses, destinées, disait-il, à subvenir à la défense de la patrie, mais dont en réalité il ne rendit aucun compte. Un vol plus audacieux que tous les antres vols qui chaque jour se renouvelaient dans Paris eut lieu dans la nuit du 16 au 17 : ce fut celui du Garde- 17 sentembre.

1792.

Meuble. Des richesses incalculables y étaient renfermées; les diamants de la couronne et une foule d'objets précieux en furent enlevés. Le ministre de l'intérieur, prévenu dans la soirée du coup qui se préparait, écrivit inutilement lettres sur lettres à Santerre pour obtenir qu'une garde suffisante fut placée près du dépôt menace; ses réquisitions resterent sans réponse, et l'on remarqua même que pendant toute la nuit le service intérieur de cette partie de la ville fut à peu près abandonné. Quand vers le matin la force publique intervint, le vol était consommé. Personne ne donta que le comité de surveillance de la Commune ne l'eût ordonné; vraic ou fausse, cette imputation, dont tout confirme la vraisemblance, ne peut rien ajouter à l'exécration que ce comité infâme a mille fois méritée. L'opinion publique manifesta enfin une telle indignation contre cette accumulation d'horreurs, que le conseil général de la Commune craignit d'en partager plus long-temps la responsabilité. Dans une réunion générale tenue le 18 au soir, le comité de surveillance fut cassé, et il fut déclaré qu'à l'avenir nul membre étranger au conseil municipal ne pourrait en faire partie. On se souvient qu'à la veille du 2 septembre Panis et Sergent y avaient fait adjoindre six nouveaux conmissaires, au nombre desquels était Marat.

18.

Telle fut la triste situation de Paris dans les trois dernières semaines de l'Assemblée Législative. Une seule chose y faisait diversion au sentiment des dangers intérieurs, et à la terreur qu'inspirait la Commune : c'était l'invasion prussienne et l'activité des préparatifs militaires. Pendant qu'une armée de travailleurs se rendait chaque jour an camp sous Paris, les églises s'étaient changées en vastes ateliers où les femmes de chaque section confectionnaient des tentes pour le campement; et des milliers de bras transformaient en piques les grilles de nos édifices. Les enrôlements plus ou moins volontaires ne discontinuaient pas; du 3 au 20 septembre il sortit chaque jour de Paris de quinze à dix-huit cents hommes armés et équipés pour se rendre sur la frontière.

L'armée coalisée y poursuivait ses progrès; et un moment, en effet, on

18

101

85

16th

lu z

781

[fti 1337

hir

0.5

(N 16

900

160

une M 216

gl.

32 "

18

15

put craindre que les obstacles qu'on lui pouvait opposer ne fussent insuffisants pour couvrir Paris , dont elle n'était éloignée que de quelques marches. Nous savons que Longwy avait été occupée le 23 par les Prussiens; le duc de Brunswick y passa six jours entiers dans l'inaction. Il n'en partit que le 29. Le 30, l'armée était campée sous Verdun. Deux sommations et quelques heures de bombardement suffirent pour déterminer les habitants et la majeure partie de la garnison à capituler, sans même avoir tenté de se défendre. Beaurepaire, qui en avait le commandement, ne put supporter l'idée du déshonneur dont une telle lacheté couvrirait la garnison; il se fit sauter la cervelle en sortant du conseil de guerre où la reddition avait été décidée malgré son opposition. Le 2 septembre, la ville ouvrit ses portes.

Dumouriez avait quitté la veille le camp de Sedan, où depuis quatre jours il travaillait avec sa prodigieuse activité aux dispositions de son plan d'opérations défensives. Tous ses officiers, convaincus de l'impossibilité de soutenir, avec des forces tellement inférieures, le choc de l'armée assaillante, étaient d'avis que le seul parti qu'il y eût à prendre dans cette extrémité était de gagner immédiatement Châlons et de mettre la Marne devant soi, pour en défendre le passage jusqu'à ce que les renforts qui allaient arriver de tous les points missent à même de reprendre l'offensive. Dumouriez avait conçu un plan plus hardi, et que l'événement justifia. Se retirer sur Châlons, avait-il dit, c'était abandonner la Lorraine, les Évêchés et les Ardennes, qu'on ne reprendrait pas; c'était d'ailleurs attirer les Prussiens sur ses talons, et dans ce cas la retraite dégénérerait bientôt en déroute. En se retirant derrière la Marne, il fallait nécessairement brûler Châlons, et sacrifier Reims et Soissons; toute communication se trouvait inévitablement rompue avec le corps d'armée du Nord d'un côté, et celui de Kellermann de l'autre, et les Prussiens devenaient maîtres d'un pays fertile qui leur fournirait des vivres en abondance. Toutes les routes de la capitale leur seraient alors ouvertes, et c'était s'abuser que de croire pouvoir défendre le passage de la Marne, guéable au-dessus et au-dessous de Châlons. Entre cette dernière place et Paris il n'y avait pas un seul point où l'on pût prendre position; et l'on serait mené tambour battant jusqu'à Montmartre, à moins que l'armée ne fût déjà détruite, avant d'y arriver, par la nombreuse cavalerie prussienne. Saisissant alors une carte, et désignant du doigt la forêt de l'Argonne : « Voilà, s'écria Dumouriez, les Thermopyles de la France; si j'ai le bonheur d'y arriver avant les Prussiens, tout est sauvé! »

Le nord-est de la France, depuis l'Escaut jusqu'a la Moselle, fut jadis occupé par d'immenses forêts, que la suite des siècles et l'accroissement de la population ont en partie fait disparaltre; il en reste encore, cependant, de nombreux vestiges, qui, sous le nom générique d'Ardeunes, couvrent cette portion de nos frontières du côté des Pays-Bas et du Luxem-

Ð

đ

SI

000

2 ON

hig.

apple .

bir.

IN THE

19.

115'5

enn a

AN YOU

mie-

連羅

1 10

TUNE"

Blys

t and

WI TY

Chit

rokue.

f (48)

11976

SFT

170%

elam

DE LE

性物

25.41

BATE

ina.

P [25

16 115

dif

0.97

611 93

is and

198

to. 10

LUAP

bourg. La forêt d'Argonne, ramification des Ardennes proprement dites, est une lisière de bois qui s'étend du nord au sud à gauche de la Meuse, dans une longueur de treize lieues environ entre Sedan et Sainte-Menehould, sur une largeur movenne de deux à trois lieues. Aujourd'hui elle forme la limite commune du département des Ardennes et de celui de la Meuse : autrefois elle séparait ce qu'on nommait les Eveches de la Champagne-Pouilleuse, désert crayeux privé d'eau, d'arbres et de pâturages. Le sol de l'Argonne est singulièrement inégal et accidenté : ce sont des hauteurs , des ravins, des ruisseaux, des étangs et des marais, qui la rendent impénétrable à une armée, sauf sur cinq points de son étendue où des clairières ouvrent autant de routes pour passer de la Champagne dans les Évêchés. Ces cinq débouchés portent les noms de Chêne-Populeux, de Croix-aux-Bois, de Grand-Pré, de la Chalade et des Islettes, et se succèdent dans cet ordre en partant du nord. Telle était la forêt qu'il fallait occuper, et les cinq passages qu'il fallait garder et disputer à l'ennemi, et cela en quelque sorte sous ses yeux; car les Prussiens campés sous Verdun, et le général Clairfayt, qui occupait Stenay avec ses Autrichiens, n'étaient l'un et l'autre qu'à six lieues, cenx-là des Islettes, celui-ci du Grand-Pré.

Dumouriez n'hésita pas un instant, néanmoins; et le plan qu'il concut pour masquer son mouvement était digne du général le plus consommé. Soit que de Sedan il prit la forêt à revers, par Vouziers et Sainte-Menehould, soit qu'il en longeât le front du côté de la Mense, il ne pouvait espérer de cacher sa marche au corps d'observation de Clairfavt; et celui-ci. averti ainsi de notre projet, et de moitié plus rapproché que nous des principaux délilés, ne manquerait certainement pas de nous y devancer, ou tout au moins de nous en disputer l'approche. Dumouriez prévint ce danger par une ruse habile. Calculant que puisque Clairfayt ne s'était pas avancé sur lui, et qu'il restait sur la gauche de la Meuse avec une médiocre avantgarde en avant de Stenay, il n'était là que comme corps d'observation pour couvrir le siège, et qu'à la première démonstration offensive il repasserait le fleuve pour le mettre entre ses troupes et pous, il feignit une attaque sur Stenay. Ses prévisions se trouvérent justes, et le succès les couronna pleinement. A la première apparition de notre avant-garde, Clairfayt repassa en effet la Meuse et regagna le camp de Brouenne, qui lui offrait une position excellente; et à la faveur de cette diversion, qui masquait sa marche, Dumouriez occupa sans obstacle les gorges de l'Argonne (4 septembre). d'où il écrivit immédiatement au ministre de la guerre cette lettre d'un laconisme véritablement antique : « Verdun est pris; l'attends les Prussiens. Le camp de Grand-Pré et celui des Islettes sont nos Thermopyles ; mais je serai plus heureux que Léonidas. »

La lenteur et l'indécision de Luckner auraient pu, dans des circonstances

anssi critiques, compromettre le salut de la France : aussi le conseil exécutif avait-il songé tout d'abord à fui retirer son commandement de l'armée du Centre, Mais Kellermann, qui commandait sous ses ordres, avant manifesté l'intention de se retirer en même temps que le vieux maréchal, en imagina, pour lout concilier et ne pas se priver des services d'un excellent officier. de donner à Luckner le titre de généralissime et de le rappeler à Châlons, d'où il serait, disait-on, à même d'aider de ses couseils les généraux des differentes armées. C'était une retraite masquée sous un grade honorifique. Kellermann se trouvait ainsi commander en chef les 20,000 homnes du camp de Metz. Ce changement eut lien le 29 août. Ce fut lui qui recut la depêche par laquelle Dumouriez pressait le maréchal de se mettre en mouvement sur les flancs de l'armee prossienne par Saint-Mihiel et Bar-le-Duc. Kellermann disposa son mouvement sans le moindre retard, et écrivit à Dumouriez qu'il comptait operer sa jonction à Sainte-Menchould du 14 au 15, avce dix-huit mille hommes. Ce renfort important, et les seize nille hommes que Beurnouville lui amenait du département du Nord , lui donnaient donc le rassurant espoir de pouvoir opposer bientôt à l'armée d'invasion soixante mille hommes au moins de troupes déjà exercées, sans compter les corps de volontaires qui se formaient à Châlons, et sur lesquels il faisait peu de foul-Il ne fallait qu'attendre la double jonetion dans les postes qu'il avait pris-Une négligence faillit tout compromettre, et lui faire perdre en un jour le fruit de sa belle conception et de ses heureuses combinaisons. Il avait fait garder le défilé de la Croix-aux-Bois, dont l'accès était tres difficile, par un régiment de dragons, deux hataillons et quelques pieces de campagne. Se reposant sur le rapport du commandant de ce poste, vieux militaire qu'il jugeait digue de toute contiauce, il crut pouvoir le rappeler au camp de Grand-Pré avec son régiment, ses pièces et ses deux bataillons, mons une centaine d'hommes jugés suffisants pour garder un passage présente comme inexpugnable. Dumouriez donna cet ordre sans vérilier par luimême l'exactitude des renseignements qu'on bui transmettait; ce fut une faute grave, et qu'il se reprocha amérement. Ce rappet avait lieu le 12; des le 13 le poste était occupé par Clairfayt, que ses espions avaient averti. Dumonriez y envoya en toute hâte le général Chazot, avec des forces suffisantes pour reprendre le passage. Chazot délogea en effet les Impériaux après un combat tres vil'; mais Clairfayt ayant à son tour ramené du renfort, nos troupes furent expulsées une seconde fois, et Chazot fut contraint de se jeter dans Vonziers. Pour comble de malheur, le général Dubouquet, qui avait la garde de la trouée du Chêne-Populeux, apprenant que la Croix-aux-Bois était forcée, et se voyant lui-même vigoureusement attaqué par le corps des émigrés, prolita de la nuit pour se retirer sur Châlons. Les princes entrérent ainsi sans difficulté par le débouché du Chèse le consei era nt de l'ame , ayant mois chal, wo mas

chal. so ma excellent da opeler a Cale les poorns: trade honero sono honos

ni qui senti soriter re mo el et Berbè tand, el est sould de tia crar malir her

ii domanta invason en repter les rit read per lei e qu'il val i dre cu un je une. Il sus-

s differe. F de campa es mitant eler as ca visalins. B passar yea verber fil elest; ells:

I X REE

mark-dill

Populeux, et se portèrent sur Vouziers, dont la communication avec le corps de balaille était interceptée. La position de Dumouriez dans son camp de Grand-Près et rouva ainsi des plos critiques. Réduit ajuine mille hommes par la séparation des corps de Chazot et de Dubouquet, ayant devant bui au moins quarante mille Prussiens, et dans ses derrières les vinget-ien mille hommes du crops de Clairfayt, il pouvait, si echi-ci est profite viement de son avantage, se trouver pris entre deux feux sans retraite possible, et réduit à la fatale alternative de mettre bas les armes ou de faire tuer inutièment ess hommes jusqu'au dernièer.

L'ennemi, par bonheur, ne sut point tirer parti de son excellente position; et Dumouriez, de son côté, ne perdit ni la présence d'esprit ni l'apparence de calme nécessaire pour inspirer de la sécurité au soldat. Il envoya ses ordres et ses instructions à toutes les troupes détachées, par des aides-decamp et des officiers surs. Il fit dire au général Dillon de tenir avec plus de vigueur que jamais aux Islettes et à la Chalade; il pressa Beurnonville, qui se trouvait à Réthel, et Kellermann, qui était à Ligny, d'activer leur marche sur Sainte-Menehould; il manda au général Sparre, qui commandait à Châlous, et au général d'Harville, qui se trouvait à Reims, de réunir au plus vite les corps de volontaires déjà formés, et d'en faire deux réserves, l'une en avant de Châlons , l'autre à Pont-Favergues , sur la Suippe. L'iniportant était de quitter la dangereuse position de Grand-Pré. Il fit sur-lechamp filer son pare d'artillerie vers les hauteurs d'Autry, de l'autre côte de l'Aisne, en se gardant bien de faire aucun préparatif apparent de départ, aucun déplacement qui pût donner l'éveil. Mais, dés que la nuit fut venue, l'avant-garde commenca le mouvement de retraite, favorisé par un temps affreux, qui ne permettait pas de distinguer des postes ennemis ce qui se passait dans notre camp. A minuit le reste des troupes suivit l'artillerie, et le lendemain à huit heures elles se trouvaient en bataille sur les hauteurs d'Autry. Cependant une panique faillit compromettre encore une fois le salut de l'armée. Chazot, qui avait reçu l'ordre de quitter Vouziers à minuit et de combiner son mouvement avec celui du corps principal, ne s'était mis en marche qu'à la pointe du jour; en déhouchant à Vaux, sa division rencontra la cavalerie légère ennemie, qui s'était mise à la poursuite de l'arrière-garde de Dumouriez. A cette apparition subite, les soldats de Chazot se crurent coupés, et se précipitérent en désordre à travers la colonne de l'armée, à laquelle ils communiquérent leur épouvante. Les Prussiens, qui virent cette confusion , se jetérent sur cette troupe débandée, qui s'enfuit à toutes jambes, crovant avoir sur le corps l'armée prussienne tout entière. Plus de deux mille hommes s'écartèrent avec la vitesse que donne la peur jusqu'à trente et quarante lieues dans toutes les directions, par Réthet, Reims, Châlous et Vitry, entralnant avec eux les corps de volontaires qu'ils

133

rencontraient sur leur route, et publiant partout que l'armée était perdue et que tous les chefs avaient passé à l'ennemi. Par bonheur l'arrière-garde n'avait pas partagé cette incroyable panique, et les hussards furent promptement repoussés. Le lendemain (17) Dumouriez écrivait à l'Assemblée Nationale : « J'ai été obligé d'abandonner le camp de Grand-Pré; la retraite était faite, lorsqu'une terreur panique s'est mise dans l'armée. Dix mille hommes ont fui devant quinze cents hussards prussiens. La perte ne monte pas à plus de cinquante hommes et quelques bagages. Tout est réparé, et je reponds de tout. " Ce jour-là il avait gagné son camp de Sainte-Menehould, devant lequel l'avant-garde ennemie, qui n'avançait qu'en tâtonnant, ne parut que le 18. On lui ramena une trentaine de fuyards : il leur fit raser les sourcils et les cheveux , leur ôta leurs uniformes , et les renvoya comme des lâches. Cet exemple de juste sévérité fut d'un excellent effet sur le moral de l'armée.

Sa position derrière les retranchements du camp de Sainte-Menehould était cependant assez pénible, par suite du mauvais temps continuel, de la pénurie de provisions et de la dysenterie dont on commençait à ressentir les effets. Mais ces inconvénients étaient les mêmes pour les Prussiens, et ils en souffraient encore davantage. La panique du 16 avait été grossie: Kellermann et Beurnonville l'apprirent en même temps, et leur jouction en fut retardée de deux jours : persuadés l'un et l'autre que l'armée était en pleine déroute , le premier s'était replié sur Vitry, et le second sur Châlons. Instruits enfin du véritable état des choses, ils se remirent en marche sur Sainte-Me-19 septembre, nehould, et la jonction si impatiemment attendue s'opéra enfin le 19.

20.

Les mouvements de l'armée ennemie faisaient prévoir une action prochaine. Les Prussiens, entrés le 16 à Grand-Pré, en avaient débouché le 17 par Vouziers et Autry. Le 19 ils arrivèrent en bon ordre devant le camp de Sainte-Menchould, et se déployèrent sur des hauteurs qui bordent l'Auve. Le roi de Prusse, persuade que l'intention de Dumouriez et de Kellermann était de se replier sur Châlons, fit occuper la route le lendemain de bonne heure, et ordonna de presser l'attaque. Une brume épaisse avait convert les premiers mouvements de cette jonrnée; à onze heures, quand le brouillard tomba, l'ennemi aperçut Kellermann qui avait pris position sur une ligne d'éminences à la gauche du camp, et dont la formidable artillerie était groupée sur un plateau que domine le moulin de Valmy. Les Prussiens se formèrent immédiatement en ligne de bataille; une vive canonnade s'engagea bientôt de part et d'autre. Elle se prolongea jusqu'au soir sans résultat décisif. Deux fois le duc de Brunswick tenta de faire enlever à la baïonnette la position qu'occupait Kellermann; deux fois ses vieilles cohortes, dés longtemps aguerries et confiantes dans la supériorité que leur devait donner une longue habitude de la discipline et des manœuvres, reculèrent devant la

contenance intripide des jeunes soldats de Kellermann, qui attendaient Farme au bras, en faisant retentir Tair des cris de Vive la nation: l'attaque des colomnes prussiennes. Le duc fit alors cesser le feu et ordonna la retraite. Kellermann établit ses bivouues sur les hauteurs mémes de Valmy; et pendant la noit il se replia sur le samp de Diumourier, où le jour le trouva.

-3

- DE

nta

92 1

108

, ba

a both

mf 41

1600. 1600.

Sous un point de vuc purement militaire l'affaire de Valmy n'a qu'une importance médiocre. Il n'y eut pas d'engagement proprement dit; tout se borna à une canonnade plus effrayante que meurtrière, puisque le nombre des morts ne dénassa pas trois à quatre cents pour chacun des deux partis. Mais elle cut un immense résultat moral. Elle dissipa les idées fausses que les émigrés avaient données aux Prussions sur nos armées, dont ils ne parlaient jamais qu'en termes de souverain mépris; et elle fit gagner en assurance à nos soldats ce que l'ennemi perdait en aveugle confiance. En même temps elle fortifia l'opinion publique et contribua puissamment à rassurer Paris contre la crainte qu'on y avait de l'invasion prussienne. Enfin, et c'est ici le point capital, elle décida, ainsi qu'on le verra bientôt, la retraite des troupes coalisées et l'évaeuation de notre territoire. Pour nous, eette affaire de Valmy est remarquable encore à un autre titre : c'est là que, sous le nom de M. de Chartres, fit ses premières armes, à la tête du 14e ct du 17e régiment de dragons , le fils alué du due d'Orléans , - ce jeune prince qu'un avenir alors bien éloigné réservait à de si hautes destinées, et qui devait rétablir l'honneur d'un nom que son père venait d'abdiquer.

Le lendemain de cette journée mémorable, une députation de douze mem: 21 septembre. bes venait annoiser au sein du cops legislatif que le Convention était constituée, et l'Assemblée Nationale, apres avoir déclaré par forjame de on président que as session était choes, se rendait en corps près de la nouvelle assemblée, dont les annules, si févendes en contrastées et en émotions puissantes, offrent à la plume de l'historien tous les prodiges que peut inspiere le fanaisme de la liberté et tous les crimes qu'en peut enfanter le détire.

FIN DU LIVRE TROISIÈME.

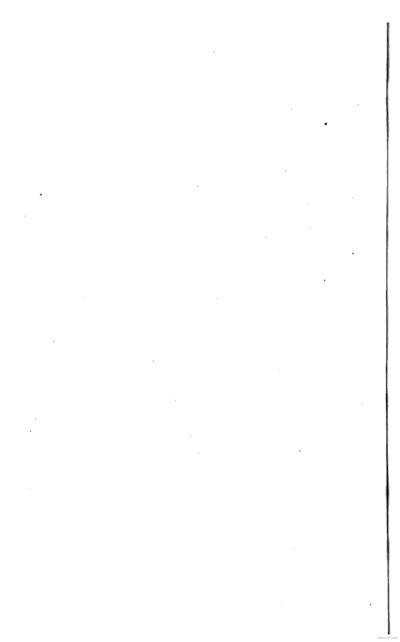

## LIVRE QUATRIÈME.

-->>> DHG - <<---

## CONVENTION. - PREMIÈRE PÉRIODE.

De l'ouverture de la Convention au 10 thermidor.

(21 septembre 1792. - 28 juillet 1794.)

Esprit général des élections. — Députation de Paris. — Partis qui se dessinent dans la Convention des les premières séances. Réaction de la majorité contre le sanglant despotisme de la Commune de Paris. - La royauté abouts. - Discussions que soulève la proposition d'une garde conventionnelle. - Robespierre accusé par Louvet d'aspirer à la dictature. - Cette accusation échoue. - Le territoire français évacué par les Prussiens. - Les armées françaises prennent l'initiative au-deliors. Custine sur le Rhin. Montesquiou en Savoie. Anselme dans le comté de Nice. Dumouriez en Belgique. -Jemmapes. - Procès de Louis XVI. - Son jugement et son exécution. - Effet que cet événement produit en Europe. - Pitt. Déclaration de guerre à l'Angleterre et à la Hollande. - Seconde coalition européenne contre la France. - Premiers désastres de nos armes sur la Meuse. Bataille de Nerwinden. - Échecs de Custine à l'armée du Rhin. - La Beigique évacuée. - Défection de Dumouriez. - Effet terrible de ces nouvelles à Paris. - Établissement du Comité de saiut pubilc. - La lutte entre les Girondins et la Montagne devient chaque jour plus acharnée. - Marat décrété d'accusation , acquitté et porté en triomphe par la muititude. - Agitation dans les départements. - Insurrection royalista dans la Vendée. - Continuation de la jutte entre la Montagne et la Gironde. - Étabilssement d'une Commission de douze membres au sein de la Convention, pour examiner jes actes de la Commune et rechercher les complots tramés contre la représentation nationale, - Insurrection ou 31 Mai. Vingt et un députés girondins décrétés d'arrestation. La Montagne règne sans partage à la Convention. - Les députés proscrits cherchent un asile dans les départements. - Insurrections dans l'Eure, dans le Caivados, à Bordeaux, à Marseille et à Lyon. - Insurrection royaliste dans les Cévennes. - Louis XVII proclamé en Vendée. - Situation critique de la Convention. - Mesures énergiques du gouvernement révolutionnaire. - Marat poignardé par Charjotte Corday. - L'insurrection des départements du Nord dissipée. - Soumission de Bordeaux. - Les Cévennes comprimées. - Toulon se livre aux Anglais. - Nouveaux succès des royalistes dans la Vendée.

Cathelinesn. - Redonblement d'énergie révolutionnaire dans le Comité de salui public. -La Convention décrète que jusqu'au moment où les ennemis auront été ebassés du territoire, tous les Français sont en réquisition permanente pour le service des armées. - Les des suspeets. - Mesures financières. Création du grand-livre de la dette publique. -Maximum. - Gnuvernement révolutionnaire. - Opérations militoirea dans le Nord et str le Bhin. Hoche a le commandement de l'armée de la Moselle et Picherro celui de l'armée du Rhin. - Saint-Just et Lebas en Alsace, - Jonction des armées du filain et de la Moselle - Les Autrichiens refoulés au-delà du Bhin. - Bevers sur les Pyrénées. - S'ége et prise de Lyon par les troupes républicaines, - Toujon repris, - Suecès divers dans la Vendée, -REGINA DE LA TERR UR. - Jugement et exécution de la reine. - Exécution des vingt et un girondina. La guillotine en permanence. - Exécutions révolutionnaires dans les départements. Carrier à Nantes , Joseph Lebon à Arras. - Fureurs et extravagances des envoyé de la Montagne , nu des Mébertistes. - Le culte eatholique aboli , et remplacé par le culte de la Raison. - Chute de la faction hébert-ste. Ses chefs menés à l'échafauil. - Nouvements dans les départements. - Accroissement de la Terreur. - Danton et ses partisans mis en jugement comme moderés, et condamnés. - Beurise des opérations mititaires, - L'or de l'Apgleierre donne une nouvelle activité à la cualition. - Les Pays-Basenvahis de nouvelu par Jourdan et Pichegru. - Batairie navale sur les côtes de France. Sublime dévouement du Vengene, - La chouannerie si créde à la guerre de la Vendée. - Triumvirat an sein du Comité de salut public. Robespierre, Saint Just et Couthon. - La Convention décrète l'Étre-Suprême sur la motion de Robespierre. - Loi de prairial pour accelérer et étendre l'action du tribunal révolutionnaire. La Terreur portée à son plus haut point. - Lutte entre la Comité et Bobespierre. - Bayos urpoy ou 9 regrandon. - Bobespierre succombe, est mis hors la loi, tente de se suicider, et est conduit tout sanglant à l'échafaud,

1792. Les sombres eireonstances au milieu desquelles se réunissait la Convention lui imposaient une grande tâche et des devoirs difficiles. Un pays en proje à l'anarchie et une société qui semblait en pleine dissolution; toos les liens de la subordination hiérarchique rompus, tous les ressorts de l'administration brisés; le brigandage érigé en système, le meurtre et le vol en movens de gouvernement : tel était l'effravant tableau que présentait alors la France, Pendant qu'au-dehors nous avions à défendre notre territoire envalui contre l'Europe coalisée, à l'intérieur il fallait éteindre ou comprimer les ferments de guerre civile qu'une révolution qui déplaçait violemment toutes les existences apportait avec elle. La Convention n'avait pas seulement à juger le roi déchu : elle avait à sauver l'indépendance nationale et à fonder un gouvernement. Il lui fallait rétablir les finances, calmer les haines des partis, remettre l'ordre et la régularité où elle ne trouvait que désordre et confusion; il lui fallait faire sortir une société régénérée de ce chaos informe où s'agitaient pêle-mêle les débris de la société bouleversée ; il lui fallait , en un mot , organiser la Révolution.... Voilà à quelle tache immense était appelée la Convention : nous verrons quelle partie de cette tâche elle a pu accomplir, à quelle partie elle a failli.

1792

digital or care of pilot or care or ca

a Pears sected de dipe de rend de rend

ere and first first first first

Tout ce qu'il y avait encore en France d'esprits calmes et modérés attendait de la nouvelle Assemblée la fin de cette situation intolérable eréée par le 10 noût ; et les éléments qui la composaient devaient autoriser cet espoir. Les élections avaient eu lieu sous l'impression des horribles événements de sentembre ; et malgré les efforts que les clubs avaient faits dans tous les départements pour diriger exclusivement les voix des électeurs sur les incobins les plus exaltés, les choix s'étaient en grande partie concentrés sur des hommes qui promettaient d'allier une sage modération au dévoyement le plus absolu à la Révolution et à ses principes. Sur sent cent quarante-neuf membres qui formaient la Convention, soixantequinze avaient appartenu à la Constituante, et près de deux cents à la Législative; les deux autres tiers se composaient d'hommes nouveaux. étrangers aux luttes des deux précédentes législatures, et qui semblaient conséquemment devoir l'être aussi aux passions qui les avaient déchirées Parmi les constituants que la loi de non-réélection avait exclus de la Législative et qui furent envoyés à la Convention, on distinguait Sieyès et Pétion ; Maximulien Robespierre était dans la mêmo classe. Tous les hommes qui dans la dernière assemblée avaient formé le parti girondin, Vergniaud, Guadet, Gensonné, Brissot, et les autres soldats de cette brillante phalange, revenaient sièger dans celle-ci plus forts de ce nouveau baptême de la réclection , forts surtout de l'opinion publique qui soutenait en eux les éloquents et courageux adversaires de la faction anarchique qui régnait par la multitude, de cette faction dont les sanglants exces avaient depuis que rante jours frappe la France de stupeur et d'épouvante. A Paris seulement. où les élections s'étaient faites sous l'influence immédiate de la Commune. les choix s'étaient portés sur les hommes les plus violents et sur les noms les plus compromis dans les massacres de sentembre. En tête de cette députation trislement célebre qui devint dans la Convention le noyau du parti sanguinaire dont la domination s'établit par la terreur, nous voyons Danton et Robespierre, ces deux chefs do la faction demagogique que l'ambition devait bientôt rendre rivaux ; puis l'atroce Marat, et près de lui ses dignes émules , Billaud-Varennes et l'ex-comédien Collot-d'Herbois; puis quelques uns des membres de la Commune insurrectionnelle du 10 soût Panis, Sergent, Manuel, et d'autres encore que leurs violences mêmes n'ont ou arracher à l'obscurité à laquelle leur nullité les condamne ; puis le peintre David et le boucher Legendre ; puis après tous ceux-là un homme qui cache un nom illustre sous la vidicule épithète de l'hilippe-Egalité, et qui va bientAt expier sur l'échafaud les torts d'une conduite sans dignité et d'une position fausse au milieu des partis , dont il fut tour à tour l'instrument . l'éponvantail et la victime.

La première opération de la nouvelle Assemblée, le choix des mem-

bres de son bureau, montra quel esprit y dominait. La presque totalité des suffrages porta Pétion à la présidence, et l'urne désigna pour secrétaires Condorcet, Brissot, Rabaud Saint-Étienne, Lasource, Vergniaud et Camus.

On comprend combien était vif pour l'immense majorité des esprits le besoin de sortir de l'effrovable état d'anarchie dans lequel on vivait depuis quarante jours; on comprend combien les àmes en étaient péniblement oppressées, à la hâte avec laquelle la Convention aborde, à peine réunie, les questions de réorganisation sociale. Une voix que l'on se serait peu attendu

21 septembre.

à voir prendre une telle initiative, la voix de Danton, aborda la première un sujet dont tous étaient préoccupés. Obligé d'opter entre sa qualité de membre du pouvoir exécutif et celle de député, il venait de résigner ses fonctions ministérielles ; il ajoute aussitôt ; « On attend de vous une déclaration impor-» tante pour la liberté et pour la tranquillité publique. Jusqu'ici on a agité

- » le peuple, parce qu'il fallait lui donner l'éveil contre les tyrans. Maintenant
- » il faut que les lois soient aussi terribles contre ceux qui y porteraient at-
- » teinte que le peuple l'a été en foudroyant la tyrannie... On a paru croire, » d'excellents citoyens ont pu présumer que des amis ardents de la liberté
- » pouvaient nuire à l'ordre social en exagérant leurs principes : eh bien!
- » abjurons ici toute exagération ; déclarons que toutes les propriétés terri-
- » toriales, individuelles et industrielles seront éternellement maintenues.
- » Souvenons-nous ensuite que nous avons tout à revoir, tout à recréer; que
- » la déclaration des droits elle-même n'est pas sans tache, et qu'elle doit
- » passer à la révision d'un peuple vraiment libre. » Sous cette profession de foi on voit percer une pensée de justification, sans doute; mais l'Assemblée, sans s'arrêter aux motifs secrets de l'ordonnateur des journées de septembre, n'en saisit pas moins avec empressement l'occasion qui lui est offerte,

et elle déclare successivement :

Qu'il n'y aurait de constitution définitive qu'après l'acceptation du peuple; Oue la sureté des personnes et des propriétés était sous la sauvegarde de la nation:

Que toutes les lois non abrogées et tous les pouvoirs non révoqués ou suspendus étaient conservés;

Oue les contributions actuellement existantes seraient perçues comme par le passé.

Ensin, trois jours apres, sur la motion de Kersaint, la Convention charge une commission de lui présenter un projet de loi contre les provocations au meurtre et à l'assassinat.

Il était une autre question, la seule peut-être sur laquelle toutes les fractions de la représentation nationale en présence dans la Convention étaient absolument d'accord, une question où toutes les opinions se coqpue lotalo

001 MP

range f

prils k fe

vail dess

fement a

FEDDS. B

eu alimi

PERMIT

denes

s freeze

tion spin

加加

Walning.

erned &

aru ine

e 1 10

: 的图

他是

aintens

M: Nerry

niele B

inimi Silmi

1.40

以德

10 (12)

10038

num!

MITE!

(0 dis

15001

tidle !

(CHECK

1581

1792.

fondaient : c'était celle de la royauté. Les Girondins, comme les hommes du 10 août, comme la masse des députés nouveaux qui venaient prendre pour la première fois un rôle dans le drame révolutionnaire, tous regardaient la royauté comme une institution finie pour la France, tous étaient républicains. Ce fut Manuel, le ci-devant procureur-syndic de la Commune, qui fit le premier une proposition universellement prévue, en demandant qu'avant toute autre chose l'Assemblée s'occupât de cette question de la royauté, « parce que, dit-il, il était impossible que l'on commençât une constitution en présence d'un roi, » Collot-d'Herbois ajoute que la délibération ne peut être remise au lendemain, qu'elle ne peut être remise au soir, qu'elle ne peut être différée d'un seul instant, sans trahir le vœu de la nation; et l'évêque Grégoire, appuyant à son tour la motion en termes dont la violence fait un pénible contraste avec le caractère de paix dont il est revêtu, demande que l'abolition de la royauté soit consacrée à l'instant même par une loi solennelle. L'Assemblée entière se lève et décrète par acclamation la proposition de Grégoire. Cependant Bazire voudrait qu'une question d'une aussi haute gravité ne fût pas décidée dans un moment d'enthousiasme; il lui semble plus conforme à la dignité de l'Assemblée, ainsi qu'à l'importance de la décision à prendre, de la faire précéder d'une délibération solennelle. - « Une délibération ! s'écrie l'évêque Gré-» goire; ch! qu'est-il besoin de discuter quand tout le monde est d'accord? " Les rois ne sont-ils pas dans l'ordre moral ce que les monstres sont dans » l'ordre physique? les cours ne sont-elles pas l'atelier des crimes et la ta-» nière des tyrans? l'histoire des rois n'est-elle pas le martyrologe des na-» tions? Des que nous sommes tous également pénétrés de ces vérités, " qu'est-il besoin de discuter....? " La motion est alors mise aux voix , et adoptée à l'unanimité dans les termes suivants : La Convention Nationale DÉCRÈTE QUE LA ROYAUTÉ EST ABOLIE EN FRANCE, Les acclamations de joie se prolongent pendant plusieurs minutes, et les cris de Vive la nation! font long-temps retentir la salle.

Les plaintes d'une députation des citoyens d'Orléans contre les officiers municipaux furent, le jour suivant, l'occasion d'une autre mesure d'abolition : la pensée de la Convention, dans ces premiers jours de son existence, était d'achever l'œuvre de démolition et de déblaiement commencée par l'Assemblée Constituante et continuée par la Législative; elle voulait effacer jusqu'aux derniers vestiges de la France monarchique, et tout réédifier sur le sol mis à nu. Il fut décrété en principe que tous les corps administratifs et municipaux, que tous les tribunaux et les juges de paix seraient renouvelés; et sur une motion de Tallien, soutenue par Danton, il fut ajouté à cette première disposition qu'à l'avenir les juges pourraient être choisis in-distinctement parmi tous les citoyens. Ainsi il ne devait plus être nécessaire

22 septembre.

de connaître les lois pour les appliquer; ou plutôt on proclamait que dans les mains des hommes qui s'étaient fait un état de juger les autres hommes, les lois civiles n'étaient qu'une intarissable source d'abus, et que les lumières de la simple raison devaient suffire pour prononcer sur les différends que sciteront toujours les intérêts. C'est à grand'peine que quelques esprits judicieux, s'efforçant de mettre leurs collegues en garde contre les exagérations de l'enthousiasme et les dangers de l'entraînement, obtiennent qu'au moins, tout en reconnaissant le principe, l'Assemblée renvoie à un comité

25 septembre.

l'examen des moyens d'exécution. Le lendemain, les membres du conseil exécutif vinrent exposer devant l'Assemblée l'état des diverses parties de l'administration. Roland parla le premier; et dans un rapport fréquemment interrompu par les vives approbations d'une grande partie de l'Assemblée, il montra l'esprit public applaudissant à l'abolition de la royaute et à l'établissement de la république, en même temps qu'il appela de toutes ses forces la fin d'une agitation nécessaire alors qu'il s'était agi d'abattre le despotisme, mais qui devait finir avec lui. Roland réclame ensuite, au nom de l'ordre et du respect que le peuple doit aux représentants de la force publique, des moyens d'action plus efficaces pour le ponvoir exécutif; puis jetant en avant une proposition qui va bientôt soulever d'oragenses discussions, il dit que la Convention Nationale pouvant être entourée de mouvements populaires contre lesquels elle resterait impuissante, il faut qu'elle appelle aupres d'elle une force armée imposante. Les ministres de la marine, des affaires étrangères et des contributions publiques, Monge, Lebrun et Cambon, furent ensuite entendus sur leurs départements respectifs. Il résulte du rapport de ce dernier que du 1er janvier 1792 au 22 septembre la recette de la trésorerie nationale avait été de 915 millions , et la dépense de 865 millions. Il restait donc dans les caisses de l'État cinquante millions environ, dont douze millions en numéraire. La somme totale des assignats fabriqués jusqu'alors et versés dans la caisse de l'extraordinaire instituée pour rembourser la dette exigible d'une part, et d'autre part pour recevoir les assignats donnés en paiement par les acquéreurs de biens nationaux, cette somme totale était de 2 milliards 633 millions, sur lesquels la caisse de l'extraordinaire avait émis près de 2 milliards 605 millions. Le ministre appelle ensuite l'attention de l'Assemblée sur les besoins du trésor public qui allaient bientôt devenir urgents. Les dépenses étaient considérables, et les impôts, retenus par les départements pour être employés en achats de grains, avaient cessé d'arriver au trésor public. La Convention aurait donc à s'occuper d'une nouvelle création d'assignats. Cette nouvelle émission, décrètée un mois plus tard (24 octobre), fut provisoirement fixée à 400 millions.

L'idée d'une garde particulière pour la représentation nationale, d'une

ರಕ

iros

138

40.

17.6

12.0

.792.

24 septembre.

25.

garde fournie par les quatre-vingt-trois départements, germait depuis longtemps dans l'esprit des Girondins : désà il avait eté question de ce proiet dans les derniers temps de la précédente législature. Il y avait au fond de cette pensée un certain degré de jalousie des départements contre la toute-puissance de la capitale; mais ce qui l'avait surtout inspirée, c'était le désir d'échapper au despotisme brutal de la multitude dont la Commune dirigeait à son grè les mouvements. Nous venous d'entendre le ministre de l'intérieur prononcer de nouveau le mot de garde conventionnelle ; Buzot reprit cette proposition, la formula d'une maniere plus precise, et fit décrèter à une immense majorité qu'il serait rendu compte à l'Assemblée, 1º de l'état actuel de la République et de celui de la ville de Paris; 2º des movens de donner à la Convention nationale une force publique à sa disposition, prise dans les quatre-vingt-trois départements. Une commission spéciale de six membres fut désignée dans ce double but; cette commission fut aussi chargée de présenter, ainsi qu'il a dejà été dit, un projet de loi contre les provocateurs

au meurtre et à l'assassinat. Cette première vietoire, qui semblait devoir être l'ère d'une réaction générale contre les instigateurs du 2 septembre et la tyrannie de la Commune insurrectionnelle, excita une vive fermentation au sein de la faction qu'elle atteignait. Le soir même, Fabre d'Eglantine, Billaud-Varennes et Collotd'Herbois s'eleverent avec violence aux Jacobins contre Buzot et sa proposition; le lendemain, à la Convention, un des membres de la députation de Paris demanda, des l'ouverture de la seance, le rapport du decret de la veille. Le combat se trouva aiusi engagé de nouveau. Plusieurs députés réclamaient à la fois la parole; Merlin , l'impétueux Merlin l'obtint le premier. · l'ai demandé la parole sur l'ordre du jour, dit-il; le véritable ordre du · jour, c'est de faire eesser les déliances qui peuvent perdre la chose pu-

- » blique en nous divisant. Buzot a dit hier qu'il fallait que l'Assemblée fût · environnée d'une garde tirée des quatre-vingt-trois départements de la
- · République; et moi, je dis : il faut qu'en allant combattre les ennemis de » la liberté, nos concitoyens soient certains de ne pas verser leur sang pour
- · des dietateurs ou des triumvirs. Je demande à Lasource, qui m'a dit hier · qu'il existait dans l'Assemblée un parti dictatorial, à me désigner ceux
- · qui le composent, et je déclare que je suis prêt à poignarder le premier
- » qui voudrait s'arroger un pouvoir de dictateur. »
- Ainsi brusquement interpellé. Lasource explique le sens qu'il attachait aux paroles que vient de rappeler Merlin. Il n'entendait point parler d'un dictateur unique, mais d'un pouvoir dictatorial auquel il vovait tendre
- quelques hommes habiles dans l'art de l'intrigue et avides de domination. · Puisqu'une indiscrétion dont je m'applaudis a révélé des paroles pronon-
  - · cées dans un épanchement d'intimité, continue-t-il, je ne craindrai pas de

» les redire à cette tribune. Qui, j'ai dit et je dis encore que la loi proposée » contre les provocateurs au meurtre et à l'assassinat ne peut effraver que » ceux qui méditent des crimes et veulent éviter dans l'ombre les vengean-» ces de la loi... J'ai dit et je dis encore, quant au projet d'une garde pour » la Convention, qu'on ne peut ôter à tous les départements de la Républi-» que le droit de veiller de concert sur leurs représentants... Ce n'est point » contre le peuple de Paris que la Convention Nationale a besoin d'une garde » commune à tous les départements ; c'est contre les assassins dont les en-" nemis de la patrie aiguisent les poignards et dirigent les coups... Oui, je » crains le despotisme de Paris, et je ne veux pas que ceux qui disposent de " l'opinion des hommes qu'ils égarent dominent la Convention et la France. » Je ne veux pas que Paris, dirigé par des intrigants, devienne dans l'em-» pire français ce que fut Rome dans l'empire romain... Qui, j'en yeux à « ces hommes qui n'ont cessé de provoquer les poignards contre ceux des » membres de l'Assemblée Législative qui ont le plus fermement défendu la » cause de la liberté .. Sont-ils les amis du peuple, ceux qui dirigeaient les » poignards contre ses plus constants amis?... Je ne désigne ici personne, » parce que jusqu'à présent j'ai mieux vu les choses que les individus. Mais » j'ai soulevé le rideau; et lorsque les hommes que je dénonce m'auront » fourni assez de traits de lumière pour les voir et les montrer à la France, » je viendrai les démasquer à cette tribune et i'achèverai de déchirer le

Cette attaque hardie contre des hommes que chacun désignait, quoique leurs noms n'eussent pas été prononcés, produit une fermentation extraordinaire. Tous les veux sont dirigés vers la nombreuse députation de Paris, qui des bancs élevés où elle siège semble dominer le reste de l'assemblée. L'un des membres de cette députation, Osselin, paraît à la tribune. Il déplore ces funestes dissensions qui se manifestent déjà au sein de la Convention; pour les faire cesser, il n'est qu'un moyen : c'est que tous les membres de la députation de Paris s'expliquent franchement, comme il le fait luimême, et repoussent de toutes leurs forces cette odieuse accusation de dictature. Rebecqui, un des députés de Marseille, emporté par la fougue méridionale, s'écrie de sa place : « Oui, il existe dans cette assemblée un parti qui conspire au profit d'un seul la ruine de la liberté, c'est le parti Robespierre. Voilà l'homme que je vous dénonce! » Robespierre se lève pour répondre à cette véhémente apostrophe; Danton le prévient. « C'est un beau » jour pour la nation, dit-il, c'est un beau jour pour la République française » que celui qui amène entre nous une explication fraternelle. S'il y a des

coupables, s'il existe un homme pervers qui veuille dominer despotique
 ment les représentants du peuple, sa tête tombera aussitôt qu'il sera dé masqué. On parle de dictature, de triumvirat. Cette imputation ne doit

loi promi effrarer m ICS TREESE e garde aw e la Rettis

e nest pe n d'une avi s dont lear ps... 00. disposal:

et la Franc ne dans 🏝 . j'en rej ntre cent a ent defeals

lirigeage t ici perses divide b nce mare als Fran

de déches

nait, our alionerin tion de Pas le l'amen

tribune. Er de la Carri 15 les mente e il le lais usation de s

la footbe mblee on pr e parti Bié leve pra: . Cestario lique frace

e. 54512 er de pro i qu'il sont tation as il » pas-être une imputation vague et indéterminée. Celui qui l'a faite doit la » signer : je le ferais, moi, cette imputation dût-elle faire tomber la tête de » mon meilleur ami. Ce n'est pas la députation de Paris collectivement qu'il » faut inculper. Je ne chercherai pas non plus à justifier chacun de ses » membres; je ne suis responsable pour personne. Je ne vous parlerai donc » que de moi.

» Je suis prêt, poursuit Danton, à vous retracer le tableau de ma vie " publique, soit avant, soit pendant mon ministère. S'il y a quelqu'un qui » puisse m'accuser à cet égard, qu'il se lève et qu'il parle. Il existe, il est » vrai, dans la députation de Paris un homme que l'on pourrait nommer le " Royou des républicains : c'est Marat. Assez et trop long-temps l'on m'a » aceusé d'être l'instigateur des écrits de cet homme. J'invoque le témoi-» gnage du citoyen qui nous préside : il a lu une lettre menaçante que » m'adressa Marat; il a été témoin d'une altercation qui eut lieu entre Ma-» rat et moi à la mairie. Mais ces exagérations, je les attribue aux persé-» cutions qu'il a éprouvées ; je erois que les souterrains dans lesquels il a » vécu ont uleéré son âme. Au surplus, doit-on accuser, pour quelques in-» dividus exagérés, une députation tout entière? Laissons donc là les accu-» sations individuelles, et faisons tourner cette discussion au profit de l'in-

» térêt public. » Ici Danton, quittant le terrain de la défense où son audace est mal à

l'aise, veut rendre attaque pour attaque aux Girondins; à l'aecusation de dictature il répond par l'accusation de fédéralisme. « Sans nul doute, " continue-t-il, il faut une loi vigoureuse contre ceux qui voudraient dé-" truire la liberté publique. En bien! portons-la, cette loi; portons une loi » qui prononce la peine de mort contre quiconque se déclarerait en fayeur » de la dictature ou du triumvirat. Mais cette loi n'est pas la seule que né-» cessite le besoin d'anéantir cet esprit de parti qui nous perdrait. On pré-» tend qu'il est parmi nous des hommes qui veulent morceler la France ; » portons aussi la peine de mort contre eeux qui pourraient rêver cet absurde » projet. La France doit être un tout indivisible; elle doit avoir unité de re-» présentation. Je demande donc la peine de mort contre quiconque voudrait » détruire cette unité. » - Rien ne prouve mieux , répond Buzot , que l'Assemblée, dans ses délibérations, doit se garder de toute espèce d'enthousiasme, que les propositions qui vous sont faites. Vous demandez la peine de mort contre quieonque aspirerait au triumvirat ou à la dictature! Mais votre peine est illusoire, car on s'empare de la dictature, on ne la demande pas. Ce n'est pas contre la dictature qu'il faut porter une peine, c'est contre les moyens qui y conduisent. Vos lois resteraient impuissantes contre celui qui serait arrivé au but auquel aurait aspiré son ambition. Vous voulez sanctionner par une loi l'unité de la République : qui donc songe à y porter

10

H.

atteinte? et la proposition que j'ai faite d'entourer la Convention d'une garde tirée des quatre-vingt-trois départements n'est-elle pas la meilleure garantie du maintien de cette unité?...

Chacun a remarqué le silence de Danton sur Robespierre, quand il a pu prononcer le nom de Marat; Robespierre lui même arrive enfin à la tribune. On attend ses explications, on attend sa justification; mais Robespierre se perd dans des phrases sans fin sur son incorruptible civisme, sur le dévouement de toute sa vie à la chose publique, sur l'impassibilité qu'il a constamment opposée aux avances corruptrices auxquelles d'autres n'ont pas toujours su résister. L'Assemblée tout entière s'impatiente, et bientôt éclate en murmures; ceux même qui siègent à ses côtés partagent et laissent paraître cette impatience. - Finis cette longue querelle, lui crie Osselin, et donne-nous en quatre mots une explication franche. - Robespierre, lui cric un autre, ne nous entretiens pas de ce que tu as fait à l'Assemblée Constituante, et dis-nous simplement si tu as aspiré à la dictature et au triumvirat..... Robespierre lance aux interrupteurs un regard farouche, et reprend froidement la suite de son interminable discours. Il parle ainsi une heure entière, et quitte enfin la tribune sans ayoir articulé une seule réfutation précise de l'imputation dont on l'avait charge.

Barbaroux de Marseille s'y élance après lui. - La dénonciation qui a été portée, je la signerai, s'écrie-t-il. Et il rappelle alors les tentatives faites sept semaines auparavant près de lui et des autres fédérés marseillais par un homme tout dévoué à Robespierre dont il est maintenant le collègue, Panis. Le lecteur peut se souvenir de ce fait, que j'ai mentionné à l'époque où il eut lieu. - « On vous dit que le projet de dictature n'existe pas ! con-» tinue Barbaroux; et je vois dans Paris une Commune désorganisatrice » qui envoie des commissaires dans toutes les parties de la République pour commander aux autres communes; qui délivre des mandats d'arrêt contre « des députés du corps législatif , et contre un ministre , homme public qui » appartient non pas à la ville de Paris, mais à la République entière. Le » projet de dictature n'existe pas! et cette même Commune de Paris écrità » toutes les communes de la République de se coaliser avec elle, d'approu-» ver tout ce qu'elle a fait , de reconnaître en elle la réunion des pouvoirs. On » ne yeut pas la dictature! pourquoi donc s'opposer à ce que la Convention de-» crète que des citoyens de tous les départements se réuniront pour sa sû-» reté et pour celle de Paris ?.... Mais cette opposition sera vaine ; les pa-· triotes vous feront un rempart de leur corps. Huit cents Marseillais sont » en marche pour venir concourir à la défense de cette ville et à la vôtre.... » Hâtez-vous donc de consacrer par votre décret ce principe que la Con-» vention n'appartient pas seulement à Paris, mais à la France entière....

zei

di.

. 32

otiy

í e

10

ette

tig

leg/

FOLE

èè

2.56

[ru

016

s 500

253

āgt

pti

900

or I

qprin

核

149

830

12

(a

1792.

» Quant à Robespierre, je déclare que je l'aimais, que je l'estimais. Qu'il » reconnaisse sa faute, et je renonce à mon accusation ; mais qu'il ne parle » pas de calomnies. S'il a servi la liberté par ses discours, nous l'avons dé-

» fendue de nos personnes. Vienne le moment du péril, alors vous nous ju-

 gerez ; alors nous verrons si les faiseurs de placards sauront mourir avec " nous! " Barbaroux retourne à sa place au milieu des vifs applaudissements

provoqués surtout par ses dernières paroles. Marat demande la parole : Cambon l'obtient avant lui. - J'ai vu , dit-il , afficher dans Paris des placards où l'on disait qu'il n'y avait pas d'autre moyen de salut public que le triumvirat ; ces placards étaient signés de Marat ... J'ai vu la Commune dénoncer des membres du corps législatif, et persécuter les représentants du peuple, dont la nation avait prononcé l'inviolabilité; je l'ai vue fouiller les dépôts, s'immiscer dans la comptabilité des caisses publiques et v mettre les scellés. J'ai vu ces mêmes hommes s'obstiner dans leur refus d'obéir à la loi; car il en existe une qui porte que la Commune de Paris sera renouvelée, et clie ne l'est pas encore. J'ai vu cette même Commune aller dans tous les édifices nationaux s'emparer des effets les plus précieux, sans même dresser aucun procès-verbal de ces enlèvements; et lorsqu'un décret a ordonné que ces effets seraient apportés à la trésorerie nationale. j'ai vu encore ce décret rester sans exécution. - » Voità des faits, continue » Cambon. Répondez, vous qui niez le projet d'établir à Paris une autorité dictatoriale. Doit-on s'étonner si des âmes fortes et dévouées à la liberté » se mettent en garde contre ce nouveau genre d'oppression? Je vous le dis : - le Midi veut l'unité républicaine.... - Nous la voulons tous! s'écrie l'as- semblée entière, qui s'est levée d'un mouvement spontané. — Animés . d'un patriotisme ardent comme leur climat, reprend l'orateur, les habi-« tants du Midi veulent la liberté tout entière , et ils repousseront quiconque » ne parlera sans cesse que de lui , sous prétexte de combattre le gou-» vernement fédératif. Ils ont fait la terrible expérience de ce que c'est que

» de se soumettre, même par l'opinion, à un seul individu. Si l'on veut » prouver, non par des phrases, mais par des faits, que l'on ne veut pas la » dictature, qu'on exécute les lois. »

Les applaudissements recommencent et se prolongent. De toutes les parties de la salle des voix accusatrices s'élèvent contre la Commune de Paris : les ressentiments long-temps comprimés par la terreur éclatent en expressions violentes. Panis revient sur le fait articulé par Barbaroux ; et en niant maladroitement un propos vrai, mais qu'il était aisé de pallier, il lui donne une nouvelle importance. Interpellé par Brissot sur le mandat d'arrêt lancé contre lui au moment même où les égorgeurs allaient se porter aux prisons. Panis se rejette sur les circonstances terribles où l'on se trouvait alors. --

Nous vous avons saurés, s'écrie-t-il d'un ton pathétique, et vous nos abreuves de calomies! Voils donne le sort de ceux qui se sserifient su triomphe de la liberté! Panis sjoute que si la Commune a crovojé dans les départements des commissaires chargés d'enlever des effets, et march réter des individus, c'est qu'il fallait s'emparer des traîtres qu's'enfoysient et du numéraire sui s'exportait.

Après des efforts long-temps inutiles pour obtenir la parole. Marat se montre cufin à la tribune. Sa vue excite un mouvement universel d'indignation et d'horreur. - A bas de la tribune! à bas de la tribune! crie-t-on de toutes parts. Bien des députés des départements s'étaient long-temps refusés à croire à l'existence matérielle d'un parcil monstre; long-temps le nom de Marat n'avait été pour eux qu'une sorte de personnification de tout ce que le délire des fureurs populaires pouvait enfanter d'horreurs et de crimes. Mais il existe, il est devant eux : cet être humain aux yeux hagards, au teint huileux et livide, à la chevelure en désordre, couvert de sales vêtements où se révèle le dégoûtant cynisme de son âme, c'est Marat. On le regarde avec une sorte de curiosité inquiête mêlée d'aversion et de répugnance; on éprouve à son aspect ce frisson involontaire que cause la vue d'un reptile malfaisant. Marat promène sur son auditoire frémissant un regard plein d'impudence; un sourire méprisant contracte ses traits ignobles : - . J'ai dans cette assemblée un grand nombre d'ennemis person-» nels , dit-il enfin. — Tous ! tous ! exclame l'Assemblée presque entière dans un transport d'indignation. — J'ai dans cette assemblée un grand nombre » d'ennemis, reprend Marat, qui reste impassible sous les expressions de » mépris dont on le couvre ; je les rappelle à la pudeur, et à ne pas opposer » de vaines clameurs, des huées et des menaces à un homme qui s'est dé-· voué pour la patrie et pour leur propre salut. Qu'ils m'écoutent un instant » en silence; je n'abuserai pas de leur patience. Je rends grâces à la main » cachée qui a jeté au milieu de nous un vaiu fantôme pour intimider les âmes » faibles, pour diviser les citovens et icter de la défaveur sur la députation « de Paris. On a osé l'accuser d'aspirer au tribunat. Cette inculpation ne » peut avoir aucune couleur, si ce n'est parce que j'en suis membre. Els » hien! ie dois à la justice de déclarer que mes collègues, nommément Ro-» bespierre, Danton, ainsi que tous les autres, on: constamment improuvé « l'idée soit d'un tribunat, soit d'un triumvirat, soit d'une dictature. Si « quelqu'un est coupable d'avoir jeté dans le public ces idées, c'est moi. » l'appelle sur ma tête la vengeance de la nation ; mais avant de faire » tomber l'opprobre ou le glaive, daignez m'entendre, » Vaincus par cette ténacité, les murmures s'apuisent en partie; peu à peu l'Assemblée écoule même avec une sorte de curiosité cette justification ou plutôt cette apologie d'atrocités que leur auteur seul pouvait défendre. Marat continue :

Au milieu des machinations, des trahisons dont la patric était sans cesse environnée; à la vue des complots atroces d'une cure préfite; à la vue de se complet atroces d'une cure préfite; à la vue de se moire sancte s'autre reulermée dans le sein même de l'Assemblée. Del constitute, refite, à la vue des supptés du despoisme qui ségeraite dans l'Assemblée Législative, me ferez-vous un crime d'avoir proposé le seul moyèn que je crusse propre à uous refeinir au bord de l'abline ent'ou-vert l'arseque le autofrée constitiées ne servaient plus qu'a chechaire le liberté, qu'à égorger les patriotes sous le nom de la loi, me ferez-vous un crime d'avoir spelée sur la teté des traîtres la hache vengresse du ne reine d'avoir spelée sur la teté des traîtres la hache vengresse du peuple. Non; si vous me l'imputée à crime, le peuple vous démentirait. Déléssant à ma voix, le peuple aontique le noir proposité de la les soul pour sauver la patrie; et devenu dictateur lui-même, il a su se débarrasser des traîtres.

¥n.

nd?

85.0

の語

: 26

gg B

 J'ai frémi moi-même des mouvements impétueux et désordonnés du » peuple lorsque je les ai vus se prolonger; et pour que ees mouvements ne » fussent pas éternellement vains, et qu'il ne se trouvât pas dans la néces-» sité de les recommencer, j'ai demandé qu'il nommat un bon citoyen, » sage, juste et ferme, connu par son ardent amour de la liberté, pour les » diriger et les faire servir au salut public. Si le peuple avait pu sentir la » sagesse de cette mesure, et s'il l'eût adoptée dans toute sa plénitude le » jour même où la Bastille fut conquise , il aurait abattu à ma voix cinq cents têtes de machinateurs; tout aujourd'hui serait tranquille, les traîtres au-» raient frémi , la liberté et la justice seraient établies aujourd'hui dans nos » murs. J'ai donc plusieurs fois proposé de donner une autorité momen-» tanée à un homme sage et fort, sous la dénomination de tribun du peu-» ple, de dictateur, peu importe le titre. Mais une preuve que je voulais l'enchalner à la patrie, c'est que je demandais qu'on lui mit un boulet aux » pieds, et qu'il n'eût d'autorité que pour abattre les têtes crimmelles. » Telle a été mon opinion. Je no l'ai point propagée dans les cercles , je l'ai. imprimée daus mes écrits, j'v ai mis mon nom, et je n'en rougis point. » Si vous n'êtes pas encore à la hauteur de m'entendre, tant pis pour » vous : les troubles ne sont pas finis. Déjà cent mille patriotes ont été égorgés, parce qu'on n'a pas assez tôt écouté ma voix. Cent mille autres » seront égorgés encore, ou sont menacés de l'être ; et si le peuple faiblit , » l'anarchie n'aura point de fin. J'ai ieté dans le public ces opinions ; si « elles sont dangereuses , c'était aux hommes éclairés à me réfuter preu-» ves en main. Moi-même j'aurais été le premier à adopter leurs idées , et à donner une preuve que je veux la paix , l'ordre , le règne des lois lors-» qu'elles seront justes.

 M'accusera-t-on de vues ambiticuses? poursuit Marat : je ne descendrai pas jusqu'à une justification; voyez-moi et jugez-moi. Si j'avais

» voulu mettre un prix à mon silence, si javais voulu quelque place, j'au» rais pu tout obtenir; mais quel a été mon sort? Je me suis jeté dans
» les souterrains, je me suis condamné à la misère, à tous les dangers.
» Le glaive de vingt mille assassins était suspendu sur moi, et je prêchais

» la vérité la tête sur le billot.

" Je ne vous demande en ce moment que d'ouvrir les yeux. Ne voyez—

» vous pas un complot formé pour jeter la discorde et distraire l'Assemblée

» des grands objets qui doivent l'occuper? Que ceux qui ont fait revivre

» autourd'bui le fautôme de la dictature se réunissent à moi : qu'ils s'unis
» qui ourd'bui le fautôme de la dictature se réunissent à moi : qu'ils s'unis-

aujourd'hui le fantôme de la dictature se réunissent à moi; qu'ils s'unissent à tous les bons patriotes, et qu'ils pressent l'Assemblée de marcher
vers les grandes mesures qui doivent assurer le bonheur du peuple, pour

vers les grandes mesures qui doivent assurer le ponneur du peuple, pour
lequel je m'immolerais tous les jours de ma vie. Je demande que, faisant
cesser ces discussions sans but, l'Assemblée s'occupe de corriger la déclaration des droits, afin que le salut du peuple ne soit plusen suspens.

Marat descend de la tribune et regagne sa place, où l'accompagnent quelques timides applaudissements aussitôt étouffés par les énergiques interpellations de l'Assemblée presque entière. Interprète des sentiments de la grande majorité de ses collègues, Vergniaud veut répondre à l'impudent folliculaire que la Convention vient d'être condamnée à entendre par le titre de représentant du peuple dont on l'a revêtu. Il s'indigne d'être obligé de remplacer à la tribune un homme chargé de décrets non-purgés, un homme qui a constamment élevésa tête audacieuse au-dessus des lois, un homme tout dégouttant de calomnie, de fiel et de sang. Il rappelle la circulaire écrite le 3 septembre à tous les départements par le comité de surveillance de la Commune, circulaire où l'Assemblée Nationale est présentée comme complice, dans la personne d'un grand nombre de ses membres, des projets liberticides de la cour. Un autre député, Boileau, donne ensuite lecture d'un placard récent où Marat fait un appel direct à une nouvelle insurrection. « A voir la trempe de la plupart des députés, y était-il dit en parlant des élections qui devaient former la Convention, je désespère du salut public. Si dans les huit premières séances toutes les bases de la Constitution ne sont pas posées, n'attendez plus rien de cette Assemblée : vous êtes anéantis pour toujours! Cinquante ans d'anarchie vous attendent, et vous n'en sortirez que par un dictateur, vrai patriote et homme d'État... » L'Assemblée, saisie de nouveau d'un mouvement de colère, n'en veut pas entendre davantage et interpelle violemment l'auteur de cet écrit. Marat, toujours froid au milieu de l'orage, se dispose à monter une seconde fois à la tribune : - A la barre! à la barre! crient une foule de voix ; d'autres prononcent le nom de l'Abbave. Enfin il peut se faire entendre. Ces décrets d'accusation que l'on a rappelés, ces titres de proscription invoqués contre lui, il les avoue, il s'en fait gloire : ce fut le prix de son patriotisme ardent et de son infatigable persévérance

102.ja

jele de

daten

pritte

ie me

565E

शिक्ष

ik sur

marge.

成.声

1, 18

erhir

sters.

DE LES

1 MODE

ments it

DOM

ar lett

少世

i han

mpelal

P1/36

GIBOR.

心神

li Mi

01.Ves

pr ill

jegel

REE

allow

(1970)

(0)26

UD THE

nie.

120.5

3 183

Edit

e in the

de

PAR

à poursuivre, à démasquer les traîtres cachés dans les rangs de l'Assemblée Constituante et dans ceux de la Législative. Cet écrit que l'on vient de citer, il ne le désavouera pas non plus; mais il fera remarquer qu'il date déjà de plus d'une semaine, et qu'il a été tracé sous l'impression de nominations récentes qui envoyaient à la Convention les hommes qu'il avait dénoncés comme ennemis du bien public. La preuve incontestable qu'il veut marcher avec ses collègues, avec les amis de la patrie, se trouve dans le premier numéro d'un journal qu'il a commencé le jour même sous le titre du Républicain. Marat demande, et on lui accorde l'autorisation d'en lire quelques fragments. Ce nouveau manifeste, où les fureurs de l'Ami du Peuple semblent en effet quelque peu ralenties, calme à demi les rangs soulevés de l'Assemblée; on commence à croire que l'exaltation furibonde de cet homme peut tenir au vice d'un tempérament atrabilaire autant qu'aux emportements d'un esprit haineux ; le mépris, et même la pitié — oui, la pitié! - tempèrent en s'y mèlant l'horreur que sa vue inspire. Marat, qui se méprend sur la cause de cette espèce de trève, y puise un redoublement d'impudence. - « Rougissez de vos emportements, ose-t-il dire : rou-" gissez d'une fureur indigne d'hommes libres! - Mais je ne crains rien sous le soleil, continue-t-il en appliquant à son front un pistolet qu'il a » tiré de sa poche; si un décret d'accusation eût été lancé contre moi, je » me brûlais la cervelle au pied de cette tribune.... Voilà donc le fruit » de trois années de cachots et de tourments essuvés pour sauver ma patrie! " Voilà le fruit de mes veilles, de mes travaux, de ma misère, de mes » souffrances, des dangers que j'ai courus! Eh bien! ajoute Marat avec une » exaltation croissante, je resterai parmi vous pour braver vos fureurs! » Cette scène étrange produit d'abord un sentiment de stupeur; un silence universel a succédé aux murmures bruyants qui tout-à-l'heure remplissaient la salle. Mais bientôt cette impression passagère fait place à l'indignation; on crie aux membres du bureau d'arracher de la tribune ce fou furieux qui la souille, et un long tumulte règne dans l'Assemblée. — Je demande, s'écrie Tallien, quand le bruit permet à sa voix de se faire entendre, je demande que l'ordre du jour fasse trève à ces scandaleuses discussions! Décrétons le salut de l'empire, et laissons là les individus. Fatiguée elle-même d'un débat sans issue, l'Assemblée prononce en effet l'ordre du jour, et la séance se termine par cette déclaration destinée à faire évanouir le fantôme du fédéralisme : La république française est une et indivisible.

On peut dire que cette longue séance inaugure la Convention. On y voit se dessiner les deux partis dont les querelles envenimées vont changer le sanctuaire des lois en une sanglante arêne; on y voit poindre ces funestes déchirements qui pendant vingt-deux mois vont inonder de sang et couvrir d'échafauds Paris et la France entière. Mais ce qui surtout y domine, c'est

1792.

une réaction violente contre les hommes de septembre et contre l'affreuse tyrannie de cette Commune qui depuis le 10 août a concentré en elle tous les pouvoirs, et qui n'a pas graint de fouler audacieusement aux pieds l'autorité de la représentation nationale. Entratnés par le sentiment de la justice de leur eause, incités par la conscience intime de leur immense supériorité dans les luttes de la tribune, certains d'être soutenus au-dehors par l'opinion de tout ce qui répugnait à l'ignoble domination de la populace, c'est-à-dire par la grande majorité de la nation, pleins d'ailleurs d'un mépris profond pour la plupart de leurs adversaires, en qui tout leur répugne, le langage et les habitudes non moins que l'exagération des principes démocratiques, les Girondins ont commencé l'attaque. Malheureusement la position qu'ils ont prise, ou plutôt que leur ont faite la nature des choses et leurs antérédents, cette position est fansse, et leurs attaques ont dù s'en ressentir. Aussi les avons-nous vues et les verrons-nous encore échouer, moins contre l'audace dont les Jacobins se font un bouclier, que par la faiblesse même des armes employées contre eux. Combien plus forte cût été la position des Girondins , si , au lieu de s'attaquer à des fantômes de dietature et de triumvirat, ils eussent pu, fidèles au principe dont leur origine devait les rendre les constants défenseurs, arborer franchement le drapeau de la partie saine et modérée de la nation contre la bannière de la démagogie, c'est-à-dire le drapeau de la vraie liberté, appuyée sur l'ordre et la loi, contre celui de la licence , escortée de son affreux cortége , l'assassinat , lè pillage , l'émeute déguenillée, en un mot de tous les genres d'excès sous leurs formes les plus hidenses! Mais l'hydre populaire qu'il leur eût fallu combattre, n'étaitce pas eux qui l'avaient déchaînée? et que pouvaient-ils répondre lorsque leurs antagonistes, forts de cette ancienne complicité sous laquelle les Girondins se débattent vainement, leur disaient : Mais ce concours de la multitude que vous repoussez maintenant, c'est vous qui les premiers l'avez appelé! ce redoutable déploiement des forces du peuple, c'est vous qui l'avez provoqué! cette arme que vous voulez aujourd'hui nous enlever, e'est vous qui l'avez mise entre nos mains. Les Girondins ne pouvaient rien répondre , car ces récriminations étaient vraies : l'histoire ne peut oublier que le 2 juin, précurseur du 10 août, fut leur ouvrage, Il n'est que trop vrai que pour maîtriser l'autorité royale hostile à la Révolution les Girondins, eux aussi, ont appelé à leur aide, ont excité, ont ameuté ces bandes populaires, dont d'autres plus habiles à en parler le langage et à en manier les passions so sont depuis emparés. Faut-il leur en faire un reproche, au surplus? Ces redoutables auxiliaires qu'ils ont évoqués, pouvaient-ils ne pas les appeler en aide à la Révolution menacée, alors que la bourgeoisie armée, par qui la Révolution eût dû triompher, désertait presque partout on pe servait qu'avec mollesse cette cause sacrée qui était surfout la sienne? Dans cei inextricable conflit de causes et d'effets qui se croisont, se heurtent, se produient et se combattent, su milieu de ce déchalmenta de toutes les passions inséparable des grands catact/sames politiques, comme les versits et la faute sont l'accompagnement obligé de la templée, devant ce courant élourdissant de rapidité qui entraine si vite loin du point de tépart ceux qui les premiers s'y sont bandonnés, que flaire? Maudire sans reserve ces grandes convulsions du corps social, parce qu'elles portent avec elles tant de déchirements et de douteur? Non, sans doute; mais courbre la tête devant les trates nécessités des révolutions, même les plus légliunes dans leur cause et les plus fectodes de inheritats déclinités pour l'immairle, dépièrer ces désastreux effets des passions humaines qui soullent et désionement de les ruines, plus aintes y homilier devant les vois synérieuses sang et les ruines, sans détourner nos regards du phare homineux qui mamme le laut.

Dijá dans cet orageux débat aqued on vient d'assister, on peut remarquer aussi le caractére different des deux partis entre lesquels la tutte s'engage. Chez les Gionalins et chez kurs adversaires la haine est égale, peut-étre; des deux cétés os se jetue et l'uns errevoire des accusations qui en sont parcillement empreintes : mais celles des Jacobins ne se produisent jamais que des des des la colonis ne se produisent jamais que sont ? L'històire aura plus tard à apprecier et à juger ce et froyable 33-tiene de terreur des Jacobins, qui ne procede que par l'extermination et ne s'appuiq que sur l'échatient qui assi elle doit signaire des à présent cette différence radicale entre les deux partis qui asprent à d'intger les destines de la République aussiante, parce quelle se reproduit dans toutes les phasses de la flutte acharnée à l'aquelle la destruction des Girondins pourra seule mettre flu. N'auces, ceux-ci dévort payer de leur the l'impardionable tort de ta défaite y valques, ceux-ci dévort payer de leur the l'impartionable tort de ta défaite y valques, ceux-ci dévort payer de leur the l'impartionable tort de ta défaite y valques, ceux-ci dévort payer de leur the l'impartionable tort de ta défaite y valques, ceux-ci dévort payer de leur the l'impartionable tort de ta défaite y valques, ceux-ci dévort payer de leur the l'impartique de l'amartie et à figurit n'il de tout ce sang vessé, n'il de ces vengagences impliyables.

a gentre in de tout ce sang verse, in de ces vengeances impinovanes. Tous ceux des députés qui par leuro opinions se artatechaient aux Jacobins s'étaient placés, des la première s'annee, aux bancs extrêmes du coté gauche; et la, échelonnes de gradin en gradin, ils formaient une sorte d'amphithéâtre au sommet doquel siègeaient les vingt-quatre députés de Paris, centre de raillement du reste de la troupe. Cette disposition purmennt accidentielle lui avait fait donner le nom de Montagne, sous lequel la deputation de Paris et les autres députes jacobins continuerent d'étre désignés à la Convention. Adversaires nés de coux-ci, les Gi-notai savaient leur, place marquée aux bancs opposés : lis es rangerent donc à l'extrême droite, autour de Vergniand, de Gensonne, de Guadet, de Barbanoux, de Brissot de des autres hommes éminents à divers titures qui formaient le noyau du de des autres hommes éminents à divers titures qui formaient le noyau du

11.

ing.

180

0.95

seed.

. [195

1.00

10

FIRE

di

1957

30

0.70

noly I

18-31

12,75

275

60

Towns Co.

10

1792

parti girondin. Plus nombreuse que la Montagne, la Gironde ne se composait pourtant guére que d'une centaine de membres. La masse des députés, ce qu'on pourrait nommer le gros de l'armée conventionnelle, c'estia-dire les hommes qui ne s'étaient encore ralliés exclusivement ni à l'une ni à l'autre bannière, et qui dans chaque question votaient selon l'impulsion de leur conscience et les lumières de leur esprit; cette masse compacte, forte de près de six cents votants, se pressait sur les bancs du centre et sur les deux flancs, portant, selon les questions, la majorité à la Montagne ou à la Gironde, plus fréquemment, dans les premiers mois, à la Gironde qu'à la Montagne. Par opposition à celle-ci, on l'avait nommée la Plaine; les hommes qui la composaient aimaient à se donner à eux-mêmes le nom d'Impartiaux. Telles étaient, au début de la Convention, la force respective et la disposition des trois fractions principales qu'elle renfermait dans son sein.

Pendant quelques jours, un autre sujet, les démêlés de la Commune et du comité de surveillance, vint faire diversion à leurs querelles. Le conseilgénéral de la Commune, nous l'avons vu, reculant devant l'horrible solidarité qui rejaillissait sur lui dans les actes de son comité de surveillance depuis les derniers jours d'août, non seulement y avait désayoué toute participation, mais, par un arrêté antérieur de deux jours à la clôture de l'Assemblée Législative, avait cassé le comité. L'exécration qui chaque jour éclatait avec plus de force contre les excès de toute nature qui en avaient signalé l'existence fit sentir au conseil-général le besoin de renouveler sa protestation d'une manière encore plus solennelle, « Nous vous dénoncons nous-mêmes le comité de surveillance, était-il venu dire à la Convention par l'organe d'une députation spéciale. Ce comité a beaucoup agi à l'insu du conseil-général, en paraissant agir en son nom. Nous avons révoqué une partie de ses membres, nous vous abandonnons le reste. » Les membres du ci-devant comité s'émurent à cette démarche éclatante, qui les isolait dans leurs crimes. Ils vinrent deux jours après, à l'instigation de Marat, non pas se défendre des imputations accumulées sur eux, mais récriminer contre leurs accusateurs. Ils avaient saisi le fil de nombreux complots, direntils : et les grands conspirateurs dont ils étaient prêts à dévoiler les trames s'étaient ligués pour les écarter. Marat alors produit une lettre de l'ex-intendant de la liste civile, Laporte, d'où il infère qu'une somme de quinze cent mille francs a été employée pour corrompre, sous la législature précédente, une commission chargée de liquider les comptes de la maison militaire du roi. Cette accusation inattendue produit une vive rumeur au sein de l'Assemblée: plusieurs des membres de la commission inculpée, qui siégeaient à la Convention, se défendent avec chaleur et demandent que Marat produise la liste des personnes entre lesquelles les quinze cent mille francs auraient

25 septembre.

美微

dsi

le.in

gisu

EST-

10 M

iner.

自知

06.11 est)

1-2/2

à in

cities .

mar!

0000

**验验** 

THISE

Ut W

ditore

apit pr

क्ष विशेष

gue de

MULTIPE .

OHFESIA

2.3

mit B

De la

10 51

e Not

KITE!

. 500

Strat

13-36

10219

(right

HEE E

1150

HUIL

Bridge

211716

été distribués. — La liste, répond Marat, je ne suis pas encore en mesure de la donner; mais toutes les précautions ont été prises pour qu'aucun des prévenus ne puisse échapper à l'empire de la loi. Cette déclaration soulève une rumeur plus vive encore; on a reconnu dans cette accusation ainsi jetée sans preuves une des pratiques ordinaires de l'homme qui l'avait mise en avant. Une commission de vingt-quatre membres est aussitôt désignée pour se rendre immédiatement à la mairie, examiner en détail tous les papiers recueillis par le comité de surveillance, mettre les scellés sur les cartons qui les renferment, et transporter le tout dans l'enceinte de la Convention Nationale.

2 octobre.

1792.

La Convention n'attendit pas les résultats de cette première mesure pour en prendre une autre non moins importante. Les prisons de Paris, presque vidées le 3 septembre, regorgeaient de nouveau de prisonniers; plus de dixsept cents arrestations avaient été ordonnées dans le courant de septembre. non seulement par cet affreux comité de surveillance, mais par la municipalité, par les sections, et par le commandant-général de la garde nationale : car dans ces jours d'anarchie, l'action d'une autorité régulière ne se faisant plus sentir nulle part, chacun en saisissait quelques lambeaux qu'il exercait sans responsabilité ni contrôle. La Convention autorisa donc son comité de sûreté générale à se faire rendre compte de ces arrestations, à en examiner les motifs et à en faire un rapport général, sur lequel l'Assemblée prendrait telle détermination qu'elle jugerait convenable. Ces mesures, qui tendaient à ramener vers un régime légal, arrachaient à Marat et à ses complices des rugissements de colère; ils criaient que la République marchait à sa perte, que tout allait retomber dans la main des traitres : ils ne répondaient plus de rien, disaient-ils.

4 octobre.

Valazé, au nom de la commission des vingt-quatre, vint, deux jours après, faire un rapport sur les premiers résultats de ses recherches. La masse des papiers à examiner était effrayante; la commission ne pouvait se promettre d'être en état de faire un rapport complet avant trois ou quatre mois. Mais un portefeuille particulièrement signalé comme renfermant les papiers les plus importants, ne contenait absolument rien qui fût relatif à la dénonciation particulière faite par les membres du comité de surveillance; trois jours et trois nuits consécutifs consacrés à l'examen sommaire des pièces avaient convaincu la commission que la dénonciation n'était qu'une infame calomnie. On avait trouvé en outre des papiers qui prouvaient la complète innocence de plusieurs des personnes massacrées en septembre, et qui n'avaient été arrêtées que par erreur de nom. Enfin il était resté démontré que d'importantes soustractions avaient eu lieu dans les valeurs déposées depuis le 10 août entre les mains du comité de surveillance; un' somme de onze cent mille francs en or, ainsi qu'une très grande qu.

1792\*

d'argenterie et d'objets précieux, avaient disparu sans que les membres du comité pussent ou voulussent en indiquer l'emploi. Impatiente de sortir de cette atmosphère de brigandage, où l'on ne respirait que le meurtre et le vol, et convaincue d'ailleurs qu'il lui serait impossible de remonter à la source de tous ces crimes dans lesquels avaient trempé des hommes qu'il lui fallait voir maintenant sièger au milieu d'elle, la Convention se borna, après avoir décrété la formation d'une nouvelle commission qui fut chargée de recueillir les déclarations de ceux qui avaient déposé à la Commune des sommes ou des effets, à ordonner le versement à la trésorerie des seules valeurs dont il eût été possible de constater officiellement la remise entre les mains du comité de surveillance. Tels furent, avec un remarquable rapport de Roland sur l'état de Paris depuis le 10 août , les seuls résultats d'une enquête qui jeta seulement un nouveau jour sur quelques uns des innombrables méfaits de la Commune insurrectionnelle, sans fournir les moyens d'en explorer l'obscur dédale. Voici comment le ministre de l'intérieur terminait le rapport que je viens de mentionner : la situation de Paris, tel que l'avait laissé l'insurrection du 10 août, y est bien résumée : « Département sage, mais peu puissant; Commune active et despote; peuple excellent, mais dont une partie saine est intimidée ou contrainte, tandis que l'autre est travaillée par les flatteurs et enflammée par la calomnie; confusion des pouvoirs, abus et mépris des autorités, force publique faible ou nulle par un mauvais commandement : voilà Paris! »

Sur ces entrefaites, on avait reçu des frontières des nouvelles de diverse nature. On sait que Dumouriez , au moment où il conçut son plan aussi hardi que judicieux de porter sur l'Argonne toutes les forces qu'il pouvait opposer à l'armée prussienne, avait appelé du département du Nord le général Beurnonville, qui n'avait laissé pour défendre notre frontière de ce côté que les garnisons des places fortes qui la couvrent, et environ 9,000 hommes répartis entre les deux camps de Maulde et de Maubeuge. Informés de cette circonstance, les Autrichiens en observation dans les Pays-Bas crurent pouvoir en tirer parti. Le 8 septembre, le comte de la Tour se jeta inopinément avec 6.000 hommes sur un petit corps de troupes qui évacuait le camp de Maulde, qu'il ne suffisait plus à défendre, et le mit en déroute; puis, poussant en avant, il s'empara de Saint-Amand et d'Orchies, entre Lille et Valenciennes. Le commandant-général des Pays-Bas autrichiens, le duc de Saxe-Teschen, méditait un coup plus hardi, la prise de Lille. Le 25 il était devant cette place avec vingt-cinq mille hommes et un nombreux matériel. Le duc aurait pu difficilement se flatter, néanmoins, avec ces moyens insuffisants, de se rendre maltre d'une ville dont l'art de Vauban a fait une des plus fortes places de France : mais il crovait , abusé par les rapports des émigrés, trouver de nombreux partisans partout où il se présenterait; et Delig

dest

THE S

9102

1 (22

15130

16 ME

198

nie F

12318

OI O

SO(B

STER

5. H2

20.00

TOTAL.

asi su

300 E

Die H

1109

11:00

Man M

ira (E)

10 722

1

PUTE

thei

ALC: N

Visit

SHIP

1 16

188

513

DEFE

1 day

413

1013

176

l'exemple de Longwy et de Verdun lui faisait espérer que la peur du bombardement porterait les bourgeois à ouvrir leurs portes pour échapper aux désastres d'un siège. Cette fois les prévisions des Coalisés se trouvèrent fausses, et le courage des habitants déjoua leurs calculs. Legénéral Ruault, qui commandait la place, n'avait sous ses ordres que 10,000 hommes de troupes à peine exercées; sommé, le 29, de rendre la citadelle et d'ouvrir la ville aux Autrichiens, il n'en répondit pas moins avec fermeté qu'il étaitrésolu à s'ensevelir sous les ruines de la place plutôt que de mettre bas les armes. Les batteries autrichiennes ouvrirent aussitôt leur feu, qui se prolongea presque sans interruption jusqu'au 6. Les dégâts furent affreux et les pertes immenses; mais loin de fléchir à la vue des maisons en flammes, le courage des habitants s'en exaltait davantage. Rebuté de cette résistance imprévue, ayant d'ailleurs presque épuisé ses moyens d'attaque et sachant que des renforts arrivaient chaque jour au brave commandant de la place, le duc leva subitement le siège dans la journée du 8 et se replia sur Tournay, après avoir perdu plus de mille hommes, outre un nombre égal de blessés, dans cette tentative qui ne lui laissa que la honte d'une entreprise mal conque et de barbaries inutiles.

1792

6 octobre.

Le jour même de la retraite des Autrichiens, six commissaires de la Convention arrivaient à Lille. Dans une proclamation qui eut par toute la France un immense retentissement, ils exaltèrent le courage et le patriotisme des défenseurs de la ville, que faisaient encore mieux ressortir les honteuses capitulations des deux places qui s'étaient rendues sans défense aux troupes prussiennes. « Citoyens, leur disaient-ils, vous vous êtes élevés à la hauteur de la révolution mémorable du 10 août.... vous êtes dignes d'etre républicains, » La Convention, de son côté, en apprenant la belle résistance du principal boulevard de notre frontière du nord, décréta par acclamation que les citoyens de Lille et sa garnison avaient bien mérité de la patrie.

Les nouvelles du Midi annonçaient d'autrés succès non moins importants, quoique moins chérement achetés. Le roi de Sardaigne, dominé par l'influence de l'Autriche, avait manifesté des intentions hostiles sans pourtant se prononcer encore d'une manière positive : il attendait le succès de l'invasion prussienne dans le nord. Mais l'Assemblée Législative, pénétrant aisément la politique ambigue du cabinet de Turin, et ne voulant pas lui laisser le bénétice de cette position d'expectative, avait ordonné au commandant de notre armée des Alpes, le général Montesquiou, de prendre l'offensive. Montesquiou réussit dans sa mission au-delà de toute attente. Chambéry, et par suite le reste de la Savoie, furent occupés sans coup férir du 22 au 25 septembre ; et le 29, un des lieutenants du général en chef, le général Anselme, passait le Var devant des forces très supérieures qu'il sut tromper par une ruse habile, et s'emparait du comté de Nice que les Piémontais

venaient d'abandonner en toute hâte et où ils laissaient un matériel considérable. Montesquiou, pour employer le langage du temps, était violemment soupçonné d'incivisme, car il avait adhéré à la pétition de Lafayette; et ses ennemis lui contestaient la capacité militaire. Dans le temps même où il occupait en personne une province qui reculait notre frontière jusqu'à la limite naturelle que les Alpes nous ont marquée sur ce point, la Convention Nationale prononçait sa destitution (23 septembre), qui cependant fut révoquée lorsqu'on apprit le double succès de ses armes.

Pendant ce temps l'armée prussienne commençait sa retraite. La position respective de Dumouriez et du duc de Brunswick, si inquiétante il y a un mois à peine, était bien changée depuis la journée de Valmy. Parfaitement retranché dans son camp de Sainte-Menehould, à la tête de plus de soixante mille hommes presque tous aguerris, défendu par une artillerie nombreuse, et appuyé par sept ou huit corps de volontaires qui se formaient et s'accroissaient rapidement sur une longue ligne en avant de Paris, à Soissons, à Reims, à Epernay, à Châlons, à Vitry et à Troyes, le général français pouvait maintenant à son gré temporiser ou agir : il avait ressaisi l'initiative des mouvements de la campagne. Les Prussiens, au contraire, enveloppés par ces rassemblements et concentrés dans un pays détestable, où tout leur manquait à la fois, l'eau, les fourrages et les vivres, se trouvaient dans une position véritablement critique, qu'aggravait encore l'invasion de la dysenterie, qui faisait parmi eux d'effroyables ravages. Surveillés et menacés dans tous les partis qu'ils pourraient prendre, il n'en était aucun qui ne leur offrit désormais de grands dangers. Tenteraient-ils un mouvement décisif sur Paris? Dumouriez, maintenant supérieur en forces, les suivrait de près, épiant tous les avantages qui pourraient se présenter et toujours prêt à l'attaque, pendant que sur leurs flancs ils seraient inquiétés par d'innombrables corps de tirailleurs, et qu'ils auraient en tête une population tout entière levée et en armes. Risqueraient-ils une bataille générale dans leurs positions actuelles? le général français, fortifié dans un camp presque inexpugnable, pouvait soutenir vigoureusement l'attaque; et lors même qu'il y aurait été forcé, il pouvait toujours se retirer sur Vitry dont il gardait les communications, se couvrir de la Marne pour rallier son armée qu'il y augmenterait de tous les renforts qui affluaient de l'intérieur, et forcer encore les troupes ennemies de se consumer dans un pays stérile dont leur victoire même ne leur aurait pas ouvert les issues. S'ils éprouvaient un échec, au contraire, soit dans leur marche sur Paris, soit dans une affaire générale, tout alors était perdu pour eux, perdu totalement et sans ressource. Décimés par les privations, par le canon et par la maladie, ils n'auraient plus qu'à se rendre ou à périr : les paysans seuls eussent alors suffi pour achever de les détruire.

1792.

Vin

CEST CEST

nig!

TY TO

109

Per

d: 5%

e stie

18 20

1215

Total.

ir: in

5.112

· TF

28 41

gi 💯

effect

1000

18 10

11,30

TE 38

eunio.

13.T.

12/15

15. 20

gei.F

470

祖祖

LIPE:

1000

8 50

11/13

1971

問題

205 350

Un troisième parti leur restait à prendre, le seul que pût avouer la prudence, le seul que permissent l'état des choses et la saison avancée : c'était de rétrogader et de se replier sur Verdun, soit pour se cantonner dans un pays plus riche en ressources, où l'armée envahissante aurait la facilité de se maintenir et d'où il lui serait possible de recommencer une nouvelle campagne dans de meilleures conditions, soit pour évacuer entièrement le territoire français et renoncer à une entreprise dont la forfanterie et l'aveuglement des émigrés avaient donné à Frédéric-Guillaume une idée entièrement fausse. C'est à ce dernier parti que les coalisés s'arrêtèrent, non sans un rude combat entre la prudence du vieux duc de Brunswick, qui avait sainement apprécié la position, et l'orgueil cruellement froissé du roi de Prusse qui voulait tout risquer plutôt que de subir ce qu'il regardait comme une honte. La honte eût été de persister sans chance de succès dans une entreprise conçue sur des données fausses, et qui par suite avait été mal engagée. La retraite fut donc enfin résolue après huit jours d'hésitations et d'ordres contradictoires. Toutefois, il est aujourd'hui bien avéré que cette retraite, à laquelle les émigrés s'opposèrent vainement de toutes leurs forces, fut appuyée sur une négociation secrète. Sous prétexte de traiter de l'échange des prisonniers, il y eut de part et d'autre envoi d'agents confidentiels. Le duc de Brunswick, au nom du roi de Prusse, mettait pour condition à l'évacuation du territoire la mise en liberté de Louis XVI; à ce prix même il consentait à se retirer de la coalition. Dumouriez fit immédiatement part de ces premières ouvertures au conseil exécutif; le conseil répondit officiellement que la République française ne pouvait entendre à aucune proposition avant que les troupes prussiennes n'eussent entièrement évacué le territoire français. Le courrier, qui portait au camp de Sainte-Menehould cette réponse, digne des vieux Romains, était aussi chargé d'une lettre confidentielle de Danton à Dumouriez : bien qu'il se fût démis de son titre de ministre, incompatible avec son nouveau caractère de législateur, Danton en avait cependant conservé les fonctions, où il ne fut remplacé que le 9 octobre par Garat, et l'avénement de la Convention n'avait rien diminué à l'ascendant qu'il exerçait sur le reste du conseil. Dans cette lettre, le tout-puissant ministre posait comme base fondamentale que le premier intérêt de la République et le premier devoir du conseil exécutif étaient l'affranchissement du territoire; qu'ainsi il était d'une sage politique de chercher à éloigner l'armée prussienne sans s'obstiner à prétendre la détruire, alors surtout qu'il s'agissait d'une puissance qui n'était pas l'ennemie naturelle de la France, et qui se montrait disposée à entamer une négociation pacifique. Ces vues, entièrement conformes à celles de Dumouriez lui-même, hâtérent la conclusion de la convention secrète dont les bases étaient déjà posées : ces

bases étaient l'évacuation du territoire en vingt jours, la remise successive de

12. Verdun et de Longwy, et, de la part du général français, l'engagement de ne point inquiérer la retraite jusqu'à la Meuse. Les événements de Paris maintenant comous avaient fait sulfisamment comprendre au roi de Pruse l'instituté d'insister aur ses premieres stipulations retoltres à la nise enfiseré de Louis XVI. Truis commissaires de la Couvention, Sillery, Carra et Prieux, suivient de pors au camp l'arrivé du messegu du cosseil et de la lettre du ministre de la justice; Sillery et Carra étaient en outre musi des instructions confidentielles de Bunton. Le jour même de leur arrivée. 26 30 ne le 27, lis ratilièrent la convention sercrée; 16 30, la retraite des Prussiens commença. Elle dura jusqu'au 23 octobre, jour ou les denicers colonnes de Tarmés d'invission prapsaérent la frontiére qu'elles avient franchie deux mois auparavant, croyant marcher à une compute ssuré, ne remportant de leur nutuite sexplátion que l'expérience chèrement achée de ce que peut chez elle une nation qui défend ses foyers et combat pour son indépendance.

A peine sortis de la position défensive où nous étions réduits si peu de temps auparavant, nous commencions déjà à prendre à notre tour l'offensive sur toute l'étendue de nos frontières orientales. Nous venons de voir le comté de Nice occupé par Anselme et la Savoie par Montesquiou; Dumouriez, retenu par ses engagements secrets dans la poursuite des Prussiens, est revenu à son projet favori, l'invasion des Pays-Bas, où il se promet une brillante revanche; et dejà le territoire de l'Empire est entamé par une pointe que le général Custine vient de pousser dans le Palatinat. Quarante-cinq mille l'ommes garnissaient l'Alsace et couvraient le Rhin sous le commandement de Biron ; le général Custine commandait sous ses ordres au camp de Landau, sur la frontière palatine. Spire, sur le Rhin, à huit lieues de Landau, renfermait de grands magasins autrichiens gardés par 3,000 hommes seulement ; Custine vit la possibilité de s'en emparer. Cette pensée fut aussitôt réalisée que conçue. Parti de Landau le 29 septembre avec 18,000 hommes, le lendemain il forçait les trois mille Impériaux de mettre bas les armes, et quatre jours plus tard Worms ouvrait ses portes. Ce rapide succès, bientôt connu à Paris où les relations ne manquèrent pas d'en grandir encore l'importance, y répandit la joie la plus vive. Les populations du Palatinat, disait-on, exaltées par les proclamations de Custine, ouvraient les bras aux Français qui leur apportaient la liberté. Custine reçut immédiatement le titre de général en chef de l'armée de la Moselle avec un pouvoir indépendant de celui du général Biron, et celui-ci dul lui fournir des renforts qui le missent à même d'étendre ses opérations agressives. Déjà Mayence sollicitait son arrivée, et l'on prévoyait le moment prochain où Coblentz allait être châtiée de l'asile qu'elle avait ouvert aux ennemis de la Révolution.

12 octobre.

Laissant à Kellermann et au général Valence le soin d'escorter plutôt que de poursuivre les derrières de l'armée prussienne, et après avoir détaché 20,000 hommes conduits par Beurnonville pour courir au secours de Lille, dont les Autrichiens avaient levé le siège avant leur arrivée, Dumouriez partit pour Paris, où il était le 11. Le lendemain il se rendit à la Convention. Il y fut recu avec de vives acclamations, et y parla avec les plus grands éloges de sa brave armée. Il dit qu'il était venu passer quatre jours près du conseil exécutif pour arranger avec les ministres les détails de la campagne d'hiver qu'il allait entreprendre dans les Pays-Bas. « Je me montrerai digne de commander aux enfants de la liberté, dit-il en finissant, et de soutenir les lois que le peuple souverain va se donner à lui-même par votre organe. » Ensuite un de ses officiers fit hommage d'un drapeau blanc que l'on avait pris aux émigrés. On demandait que ce drapeau fût joint aux trophées conquis sur l'ennemi, dont la salle était décorée. Vergniaud se lève : « Vous » avez suspendu aux voûtes de cette enceinte les drapeaux conquis sur le » despotisme, dit-il, et ces trophées étaient dignes de décorer le lieu de vos « séauces. Mais ce signe de rébellion, autour duquel combattaient des bri-» gands et des assassins que vous envoyez à l'échafaud, doit comme eux « être détruit par la main du boarreau, » La motion de Vergniaud est couverte d'applaudissements, et l'Assemblée décrète que le signe de la révolte sera livré à l'exécuteur de la haute justice pour être brûlé.

Tous les ministres parurent recevoir Dumouriez avec une parfaite cordialité; Roland, Servan et Clavière, qui auraient pu se souvenir du 13 juin, ne
virent plus en lui que le général victorieux qui venait de sauver la République. Les Jacobins, où il se rendit le 14, lui témoignérent le même empressement. Danton, qui occupait le fauteuil, lui fit les honneurs de la séance;
on y échangea des accolades et des allocutions républicaines. Les quelques
jours que Dumouriez passa à Paris furent partagés entre les fêtes qu'on
s'empressait de lui offrir et l'élaboration d'un plau général d'opérations,
non seulement pour sa campagne des Pays-Bas, qu'il promettait d'avoir
terminée en un mois, mais aussi pour les différents corps distribués sur la
ligne frontière depuis le Var jusqu'aux Ardennes, et dont plusieurs devaient coopérer à son expédition en Belgique.

Les esprits, détournés quelque temps par le retentissement de nos succès militaires des disputes soulevées des les premières séances au sein de la Convention, ne pouvaient manquer d'y revenir bientôt : trop de sujets les y ramenaient, trop de haines impatiemment contenues n'attendaient que l'occasion de déborder. Buzot avait fait le 8 octobre, au nom du comité des six, son rapport sur le projet d'une garde pour la Convention : il est inutité d'ajouter que ce rapport, entièrement approbatif du projet, en avait fortement pressé la réalisation. Il avait proposé de décréter que chaque dé-

neneer

its de la

i de Pre

TOP 2

17.68

oneds.

cetre ma

eur ar:

1室51

es dette

de pe

Here

Dest ME

contr.

015 Si 18

100

10154

espin.l

ile dah

Bas, or

re (5) 35

e Para

t le Riss

yis 95 11

Rhin. 13

is suite:

ripater. (c.

:9 :1<sup>1</sup>

Interes.

1 500 100

mice

IN THE

tions dell

perte la

je la 1/9

Will a

abiti E

money P

rt and si

partement enverrait autant de fois quatre hommes et deux hommes à cheval qu'il aurait de députés à la Convention; que ces gardes seraient casernés et soldés; qu'ils seraient choisis par les conseils-généraux des departements parmi les citoyens d'un eivisme connu, et que leur commandant serait nommé par la Convention Nationale. Plus d'un passage du rapport était destiné à rappeler à Paris, trop enclin à l'oublier, qu'il n'était pas toute la France. « Paris a renversé le despotisme, y était-il dit; Paris a fait la Révolution, Paris a bien servi la liberté, la patrie; mais le despotisme serait ressuscité, la Révolution serait anéantie, la liberté soupirerait en vain, la patrie enfin ne serait qu'un mot, si le peuple des départements n'avait applaudi au renversement du despotisme, s'il n'avait juré de souteni la Révolution, multiplié ses sacrifices pour la liberté, envoyé de nombreuses légions, prodigué son or et son sang pour la défense de la patrie. »

Il était d'autant plus difficile aux adversaires du projet de répondre par de bonnes raisons à ceux qui l'avaient proposé et qui le soutenaient, que ceux-ci s'appuyaient pour le défendre d'arguments puissants empruntés à la logique révolutionnaire. « Paris est sans nul doute la plus belle ville de France, disaient-ils; c'est la plus riche, la plus vaste, la plus peuplée; c'est le centre des arts et le fover des lumières : d'accord. Mais il ne suit pas de là que Paris soit la première ville de la République; car dans une République il n'y a ni première ni dernière ville : toutes sont égales. Vous avez détruit l'aristocratie des hommes; ce n'est pas pour établir l'aristocratic des villes. » Ces raisons sont loin d'être bonnes, assurément; mais ce n'était pas aux défenseurs de l'égalité absolue à les réfuter, et c'était à ceux-là, pourtant, c'était à la démagogie parisienne qu'elles s'adressaient. Il est aisé de comprendre quelle rumeur un tel projet dut y exciter : du jour où il se réalisait, c'en était fait d'elle; c'en était fait de cette Commune usurpatrice qui ne régnait que par l'agitation et l'émeute. Aussi rien ne fut oublié, et la tâche était facile, pour exeiter les passions contre un projet qui, disait-on, n'avait pour mobile qu'une injurieuse défiance contre le patriotisme du peuple de Paris. Au milieu d'une séance de la Convention, une députation des quarante-huit sections demande à être admise; au langage de cette députation, il est aisé de voir qu'elle n'a pas oublié celui que toléra long-temps la faiblesse des deux précédentes assemblées. « Mandataires du » souverain, dit-elle, vous voyez devant vous les députés des sections de » Paris. Ils viennent vous faire entendre des vérités éternelles, vous rap-» peler les principes que la nature et la raison ont gravés dans le cœur de » tous les hommes libres. Point de mots : des choses. On yous a proposé " de vous mettre au niveau des tyrans en vous environnant d'une garde » isolée... » Ici un violent murmure interrompt l'orateur. — Je demande que le décret soit porté à l'instant, s'écrie un membre de la droite. - Je

19 octobre.

demande que les commissaires soient entendus jusqu'à la fin, dit Lasource; il est important que toute la République sache quel langage les sections de Paris viennent vous tenir à la harre.

Paris viennent vous tenir à la barre. Le calme se rétablit enfin ; l'orateur de la députation reprend : « On vous

- » a proposé de vous mettre au niveau des tyrans en vous environnant d'une » garde isolée, différente de celle qui compose essentiellement la force pu-
- » blique. Les sections de Paris, après avoir pesé la valeur des principes sur
- » lesquels réside la souveraineté du peuple, vous déclarent par notre or-
- » gane qu'elles trouvent ce projet odieux en soi et d'une exécution dan-
- » gereuse..... Quoi! on vous propose des décrets constitutionnels avant
- " l'existence de la constitution! Attendez que la loi existe; quand le peuple
- » l'aura sanctionnée, il vous apprendra, par son exemple, à baisser le front
- » devant elle. Mais, dit-on, Paris semble vouloir s'isoler. Calomnie insul-
- " tante, prétexte vain! Paris a fait la Révolution, Paris a donné la liberté " au reste de la France, Paris saura la maintenir.
- » Législateurs, les hommes sont là qui vous contemplent et attendent
- » votre décision. »

KEN

Schie

69

Banks

1887

4212

010

rita?

eats 11

NO.

30/F28

ine.

salte a

eth.2

Distale

le silet

0004

I HE

dats 10

de la

1 [15]

est: M

(88

respit.

cla:i

Come

HE IF I

四門

itre is it

n length me toes

11200

chibit

1005

: COST 8

profile

De De

dettabl

10. -1

Le côté gauche observe avec une attention inquiète l'attitude de l'Assemblée pendant la lecture de cette pétition impérieuse; le côté droit a peine a contenir l'indignation qui l'agite. Le président (c'était Guadet) répond avec une dignité calme que les droits de la République étaient confiés à la Convention Nationale, qu'elle saurait les défendre, et qu'elle ne recevrait jamais d'ordres que du peuple français; puis l'Assemblée passe à l'ordre du jour. Le conseil-général de la Commune, au mépris de cette décision, fit imprimer la pétition séditieuse, et en ordonna l'envoi à toutes les communes de la République.

La Convention offre en ce moment le triste spectacle d'une majorité qui veut sincèrement le bien, et qui se consume en efforts impuissants contre une profonde désorganisation et contre l'esprit d'anarchie qu'enfretient autour d'elle une minorité violente. C'est un combat de toutes les heures, de tous les instants, où s'usent l'énergie et la constance de ceux dont la cause se confond avec la cause de l'ordre et des lois, tandis que les instigateurs du désordre y puisent chaque jour une nouvelle audace. Se sentent-ils forts, ceux-ci lèvent arrogamment la tête, et leur bouche profère la menace et l'outrage; ont-ils le sentiment de leur faiblesse, leur résistance se change en inertie, et leurs manœuvres souterraines se couvrent du manteau d'une soumission hypocrite. La plupart des décisions de l'Assemblée sont neutra-lisées par cette opposition incessante, tantôt sourde, tantôt violente, qui prend tous les masques et se reproduit sous toutes les formes; les décrets rendus sous l'influence de la droite ne sont le plus souvent qu'une lettre morte, qui ajoute à la haine de ses adversaires sans rien ajouter à sa force.

C'est ainsi que Gensonné, croyant entraver par là les projets d'ambition que les Girondins supposaient à leurs adversaires, fit décréter qu'aucun des membres de l'Assemblée ne pourrait accepter ni remplir de fonctions publiques que six ans après l'établissement de la nouvelle Constitution. La gauche, loin de combattre le décret, l'appuya de ses votes, s'applaudissant en secret d'une mesure qui ne pouvait enchaîner que ceux qui en avaient pris l'initiative.

27 octobre

Le jour où fut rendu cet inutile décret, Buzot, au nom de l'ancienne commission des six, maintenant portée à neuf membres, fit son rapport depuis long-temps attendu sur les moyens de réprimer les provocateurs au meurtre et à l'assassinat. Sans dissimuler la difficulté de concilier une telle loi avec la rigueur des principes et la liberté illimitée de la presse, le rapporteur pense que toute considération secondaire doit fléchir devant l'impérieuse nécessité de rendre enfin un peu de calme et de sécurité à la société épouvantée de tant d'excès impunis et sans cesse renaissants. Dans le passage suivant, le rapporteur développe avec bonheur une de ces vérités éternelles que tous les grands mouvements politiques ramènent inévitablement à la méditation des hommes appelés à présider aux destinées des peuples : « Nous sortons à peine, ou plutôt nous sommes environnés de ces révolutions qui donnent à l'espèce humaine tout son ressort, mais qui développent en même temps toutes les passions dont une société corrompue a nourri les semences. Ainsi, d'une part, l'élévation du caractère, l'énergie du sentiment, l'activité de l'esprit, la grandeur de l'enthousiasme, trouvent des aliments et tracent une carrière aux hommes généreux; tandis que la basse cupidité, la cruelle envie, l'ambition désordonnée, la défiance sanguinaire, la rage de détruire et la fureur de dominer, transportent, égarent, de l'autre part, ces individus malheureux dont les vices du gouvernement avaient opéré l'avilissement et préparé les crimes.

» Dans le choc des intérêts, dans le changement de tous les rapports, ces individus pullulent et se réunissent sur le théâtre des grandes villes; c'est la qu'ils aident aux révolutions.

" C'est aussi là qu'ils les renversent : car ils ont besoin de mouvements; et quand ils n'en ont plus de salutaires à produire , ils en occasionnent de funestes..."

Le comité proposait de punir de douze années de fers quiconque, par des placards ou des affiches, par des écrits publies ou colportés, par des discours tenus dans des lieux ou assemblées publiques, aurait provoqué ou conseillé à dessein le meurtre, l'assassinat ou la sédition, si le meurtre on l'assassinat ne s'en était pas suivi; et il portait la peine de mort contre les mêmes provocations suivies d'exécution.

Ce projet avait les inconvénients difficilement séparables de toute loi ré-

bitim n

agent a

etims a

i mini

plaules

ed 1916

Taren.

OD (159)

at maga

le tim

IDM

を経

s etend

lement th

latin l

nt eo ala

S SHEETE

nent. [16

ahment

ire. la se

autre as

it eperal

iports, 8

10:15

NIFERE

in and

IR. 102

les diens

colocit.

1250

n/map

wie br

pressive des abus de la presse ou de la parole sous un régime de liberté, le vague dans la spécification des crimes que le législateur veut atteindre, l'arbitraire dans son application, Bailleul, un de ces députés nouveaux qui apportaient à la Convention, avec l'enthousiasme que des âmes ieunes et pleines encore des généreuses émotions de la jeunesse devaient éprouver pour la liberté que la France avait conquise, les vues droites et pures d'esprits étrangers encore à toute autre passion qu'à celle du bien public. Bailleul fit ressortir quelques uns de ces inconvénients d'un projet qu'il approuvait, et proposa lui-même des modifications qui soulevèrent un débat assez. vif. - La liberté de la presse ou la mort! s'écria Danton d'une voix tonnante. - Pour conserver la liberté, délivrons-la donc des excès qui la souillent, répliqua Bailleul. Ceux qui dans les places publiques ou dans des placards incendiaires sément les défiances et la discorde sont de mauvais citovens indignes de tout ménagement. Cependant Lepelletier de Saint-Fargeau, qui dans la Constituante avait fait partie d'un comité où la question soulevée maintenant avait été long-temps agitée, présente de nouvelles observations sur l'extrême difficulté d'une législation qui réprimât dans ses abus, sans l'entraver dans son exercice légitime, une liberté qui est le palladium de toutes les autres; et le débat s'égarant à travers des questions incidentes, ainsi qu'il n'arrivait que trop souvent dans ces discussions vagabondes, la question principale finit par être en quelque sorte perdue de vue, et la séance s'acheva sans qu'elle eût recu de solution.

Elle avait d'ailleurs été traversée par d'autres incidents d'une nature irritante qui sans doute contribuèrent à en détourner l'attention. Dans l'état d'exaspération des deux côtés extrêmes de l'Assemblée, il était peu de questions individuelles qui ne prissent aussitôt l'importance de questions de parti et qui n'en soulevassent les ardentes récriminations. Roland était venu lire son rapport sur la situation de Paris, dont il a été question précédemment : dans une lettre que citait le rapport, Robespierre se trouvait nommé comme l'homme par excellence d'une faction pour qui les journées de septembre étaient restées incomplètes, et qui pensait qu'il fallait une nouvelle saignée. Robespierre s'élance à la tribune; et au milieu des murmures d'impatience, des cris, des interpellations de la droite, il s'élève contre cette légèreté avec laquelle, selon lui, on accueille les accusations les plus graves contre les patriotes, et demande que l'impression du rapport et l'envoi aux départements soient ajournés jusqu'à ce que ceux que l'on inculpait eussent fait entendre leur défense. - « Etoufferez-vous ma voix, s'écrie-t-il en se tournant vers la majorité, lorsqu'ici il n'est pas un homme qui osat m'accuser en face, en articulant des faits positifs contre moi; lorsqu'il n'en est pas un qui osat venir à cette tribune ouvrir avec moi une discussion calme et sérieuse! » — Je demande la parole pour accuser 1792.

tées

1300

20752

perter o

e lata

REE

d. Ber

edes

65 dil

.isu

865 B1

S 150

(120 std

de rei

St 2.

198391

No.

.kir

1.64

4.000

na izi et

1988

gar frie

perk

presid

(50E)

capat <sup>2</sup>

HOLE S

90°

T POS

152.1

MIG

plip

la robi

the th

150

g jsF

1792.

dances désorganisatrices et le tempérament sanguinaire de la démagogie no lui eussent pas inspiré une profonde répulsion. Il fut donc un des habitués les plus assidus des réunions dont madame Roland était le centre; et sa plume facile, souvent mordante et caustique, quelquefois éloquente d'indignation, devint dans la Sentinelle, seuille que fonda Roland à l'époque de son premier ministère, l'adversaire le plus redoutable de ces journaux démocratiques où les Marat, les Hébert et leurs émules épanchaient tour à tour leur liel et leur venin dans un style aussi bas que leurs principes étaient révoltants. Mais dans la carrière où il s'était jeté, comme dans celle qu'il avait abandonnée, Louvet était toujours l'homme d'imagination; et plus d'une fois son esprit s'était montré enclin à donner un corps à des fantômes et à rompre des lances contre ses propres créations. C'est ainsi que dans sa querelle avec Robespierre, cette imagination active contre laquelle ses amis cherchaient vainement à le mettre en garde avait vu une vaste conspiration tramée des long-temps entre de nombreux complices, et dirigée par l'ambitieux tribun, là où la froide appréciation des choses ne devait très probablement montrer que l'effet simultané des passions sur des âmes exaltées par la cupidité ou enflammées du fanatisme révolutionnaire. Cette erreur de Louvet et de quelques uns de ses frères d'armes eût été de peu de conséquence, si, en ménageant à celui qu'ils voulaient abattre un triomphe facile contre des accusations en partie imaginaires, ou tout au moins fort exagérées, elle ne l'eût fortifié par cela même contre des imputations plus fondées et plus graves. Depuis long-temps Louvet se tenait prêt à l'attaque, attendant impatiemment l'occasion que Robespierre luimême venait de lui fournir. La parole lui fut enfin accordée après Danton . et il commença ainsi :

 Une grande conspiration publique avait un instant menacé de peser sur toute » la France, et avait trop long-temps pesé sur la vitle de Paris. Vous arri-

vâtes; nous crûmes que votre présence réprimerait toutes ces menaces

» criminelles et déjouerait toutes ces trames. L'état dans lequel nous sommes depuis que vous êtes ici annonce qu'elles ne furent qu'un instaut inter-

· rompues, et qu'on les poursuit avec une ardeur nouvelle. Quand vous » arrivates, l'autorité nationale, représentée par l'Assemblée Législative,

 était indignement méconnue, avilie, foulce aux pieds; aujourd'hui on « s'attache de même à décrier cette Assemblée, on emploje les mêmes

· moyens pour l'avilir.... Il est temps de savoir s'il existe une faction ou · dans sept à huit membres de cette Assemblée, ou dans les sept cent

» trente autres qui la combattent. Il faut que dans cette lutte insolente vous » sortiez vainqueurs ou avilis. Il faut que vous rendiez compte à la France

» des raisons qui vous font conserver dans votre sein cet homme sur lequel » l'opinion publique se développe avec horreur. Il faut ou que par un dé-

erret solennel vous reconnaissiez son innocence, ou que vous nous purgiz
 de sa présence; il faut que vous preniez des mesures et contre cette Commune désorganisatrice qui prolonge une autorité usurpée, et contre la agitateurs qui sément le trouble par leurs écrits et par leurs placards. En

vain prodigueriez-vous des mesures particles, si vous n'atteignez pas le
 mal dans les hommes mêmes qui en sont les auteurs.

Suivant alors Robespierre dans toutes les phases de son existence politique, il le montre aux Jacobins « voulant toujours parler, parler sans cesse, exclusivement parler : . s'attachant à semer incessamment de nouvelles divisions: recherchant surtout les applaudissements de quelques centaines d'affidés qui devaient servir de novau à l'opinion du dehors, et se faisant proclamer par eux le seul homme vertueux en France, le seul à qui pût être confié le salut de la patrie : parlant enfin sans cesse de son mérite de son incorruptibilité, de son désintéressement, et des perfections, et des vertus sans nombre dont il était pourvu. Il le montre ensuite, après le 10 mars, déclamant contre les ministres patriotes sortis des rangs de la Gironde, avec plus de force cent fois qu'il n'en avait mis à attaquer les ennemis de la Révolution; suivant avec une constance infatigable son plan d'avilissement de la représentation nationale, afin de détruire le dernier obstacle qui les empéchat, lui et ses complices, de se substitucr à la royauté renversée par le mouvement populaire du 10 août, dont ils s'attribuent tout l'honneur. Louvet s'indigne de cette dernière prétention, qui semble vouloir déshériter le peuple d'une gloire si bien achetée. » La révolution du 10 août est l'ouvrage de » tous, s'écrie-t-il. Elle appartient aux faubourgs qui se sont levés tout en-» tiers ; elle appartient à ces braves fédérés qu'il n'a pas tenu à Robespierre qu'on ne reçût pas dans Paris; elle appartient à ces eourageux députés » qui , là même , au bruit des décharges de l'artiflerie , votérent le décret » de suspension de Louis XVI, renouvelèrent le ministère, et portèrent » beaucoup d'autres décrets tous préparés à l'avance : elle appartient aux » généreux guerriers de Brest, à l'intrépidité des enfants de la fière Mar-» seille. Mais la journée du 2 septembre..... Conjurés barbares, elle est à » yous, elle n'est qu'à vous! Eux-mêmes, d'ailleurs, s'en glorifient; eux-» mêmes, avec un mépris féroce, ne nous désignent que comme les patrioles « du 10 août, se réservant le titre de patriotes du 2 sentembre... »

Répondant à evux qui reproclairent à l'Assemblée Législative de n'avir pas empéché les reimes de cette récratible journée, Louvet en rejéte nemer la faute et sur Robespièrre et sur ses complices. - À travers tous les crims « que je rous démonte, dit-il, l'impréssante ou l'Assemblée Nationale était abars réduite se trouvre le plas grand des crimes que les conjuérs aiest « commis. Sen autorité était méconne, aville, par un insolent démaggée qui venait à sa barre lui ordonner des décrets, qui ne retournait un obseil-général que pour la dénoncer, qui revenait jusque dans la commission
 des vingt-et-un la menacer de faire sonner le tocsin...

1792.

A ee souvenir qui réveille toutes leurs humiliations et tous les ontrages qu'il leur a fallu dévorer, les membres de la précédente assemblée laissent éclater leur vive indignation. Cambon, étendant les bras vers la Montagne avec un geste de menace, s'écrie d'une voix altérée par la fureur : Misérables! voità l'arrêt de mort des dictateurs. Robespierre veut parler ; de violents murmures eouvrent sa voix. Louvet reprend. Il rappelle l'accusation de trahison lancée par l'homme qu'il dénonce à l'indignation de la France contre une partie de la représentation nationale la veille même des massaeres, et colportée par ses satellites parmi les égorgeurs; il rappelle cette lettre de la Commune où les crimes qui venaient de souiller Paris étaient offerts en exemple à toutes les autres communes de la République; il rappelle enfin ces placards qui dans le même temps eouvraient les murs de Paris, ces placards qui surpassaient en férocité tout ce qu'aurait pu concevoir l'imagination la plus horriblement dépravée, et qui désignaient clairement les patriotes les plus purs au poignard des assassins ; ces placards où tous les ministres étaient signalés comme des traltres, un seul excenté, un seul et toujours le même : - Et puisses-tu , Danton , s'écrie l'impétueux orateur, puisses-tu te justifier de cette exception devant la postérité! --En vain désayoueriez-vous aujourd'hui cet enfant perdu de l'assassinat.

 En vain désavoueriez-vous aujourd'hui cet enfant perdu de l'assassinat,
 continuet-il; s'il n'appartenait plus àvotre faction, comment le monstre serai-il sorti vivant du sépulere où il s'était bui-même condamne? Si vous ne l'inspiriez pas, si vous ne le protégiez pas, qui donc lui donnerait

cette espèce de consistance qu'il a tout-à-coup acquise, lui dont l'existence était jusqu'alors un problème?... Et cet homme, dont le nom ne souillera pas ma bouche, cet homme que je n'ai pas besoin d'accuser, car il s'est accusé lui-même en ne craignant pas de vous dire qu'il fallait

a sex access in-timento en ne cranginant pas de voix dre qu'i rainat
 – faire encore tomber deux cent soixante mille têtes, cet homme que Ro – bespierre seul pouvait faire nommer dans une assemblée électorate où
 vil dominait par l'intrigue et par l'effroi, cet homme est encore au milieu

il dominait par l'intrigue et par l'effroi, cet homme est encore au milieu
 de vous! La France s'en indigne et l'Europe s'étonne de votre longue
 faiblesse....

 Ainsi celle faction désorganisatrice, escortée par la terreur et précédée par les placards d'un homme de sang, celte faction allait vers son bul.
 Les conjurés marchaient sur les débris des autorités qu'ils avaient détruites. . Qui les arrêta, cependant? ce furent quelques patriotes couraegux. Oui les combatit ? len force d'inertie que Pétion leur opposa ; la force greux.

- d'activité du ministre Roland, qui mit à les dénoncer devant la France
- plus d'intrépidité qu'il ne lui en avait fallu pour dénoncer un roi parjure.
- Ce fut encore le mauvais succès de cette lettre du comité de surveillance.

11. " 11\*

an Chagin

11

ceteia

t no-

planeki

starn

TSES

depen

ré com

919

per. (1

SKIN

14690

drift

essent t l'han

والمرز

Home

NO TELL

est jui

elkir

H 1675

NTH S

ber B

de s

that is

Speri

1018

interest

MEN'S

Will.

3000

al ES

170

1792.

dont les sanguinaires invitations furent repoussées avec horreur par les lumières et le bon sens de toutes les communes; ce fut ce cri d'indimentain, qui, échappé à la fois de toutes les parties de la République, vint retentir au centre avec force et étonner les conjurés; ce furent les premières espérances que donna Dumouriez; ce fut surtout ce génie protecteur de la France qui paraît avoir veillé sur elle pendant trois années de révolutions successives, qui dans les plus furieux orages préserva la ville de Paris, le centre et le foyer des commotions violentes; qui la préservera encore, si vous montrez la fermeté qu'exigent les circon-

» stances. » Arrivé au terme de sa catilinaire, Louvet la résume ainsi d'une voix forte et les yeux fixés sur l'homme qu'il signale à la France comme le destructeur futur de la liberté : « Robespierre , je t'accuse d'avoir long-temps calonnie » les plus purs patriotes; je t'accuse de les avoir calomniés dans un temps » où tes calomnies étaient de véritables proscriptions. Je t'accuse d'avoir, » autant qu'il était en toi, méconnu, avili, persécuté les représentants de » la nation, d'avoir fait méconnaître et avilir leur autorité; je t'accuse de \* t'être continuellement produit comme un objet d'idolâtrie, d'avoir soussert » que devant toi on te désignat comme le seul homme vertueux en France » qui pût sauver le peuple, et de l'avoir fait entendre toi-même; je t'accuse « d'avoir tyrannisé par tous les moyens d'intrigues et d'effroi l'assemblée » électorale du département de Paris; je t'accuse enfin d'avoir évidemment » marché au suprême pouvoir, ce qui est démontré et par les faits que j'ai " indiqués, et par toute ta conduite, qui, pour t'accuser, parlera plus haut » que moi. »

Telle fut cette accusation dont quelques uns des amis de Louvet se promettaient un grand résultat, et qui cependant était loin de répondre à l'espèce d'apparat dont elle fut entourée. Robespierre y est frappé du ridicule qui s'attache à l'excès de la vanité; on y voit la conduite d'un esprit faux, envieux et méchant; on y reconnaît le démagogue flattant les passions de la multitude pour en faire l'instrument des siennes : mais ce qu'on y cherche en vain, ce sont les preuves, ce sont même les indices suivis d'un complot prémédité d'usurpation. Et cependant, telle était en ce moment l'indignation de l'immense majorité de l'Assemblée, les sanglants excès des six semaines d'anarchie qui avaient suivi le 10 août, et surtout les souvenirs habilement rappelés de l'avilissement des derniers jours de l'Assemblée Législative, avaient soulevé de telles colères contre les instigateurs de ces excès et les auteurs de ces humiliations, que si l'on eût voté immédiatement sur la proposition de l'accusateur, qui demandait que la conduite de Robespierre et celle de Marat fussent renvoyées à l'examen du comité de sûreté générale, il n'est pas douteux que cette mise en accusation des deux membres de la diputation de Paris n'eot été prononcée à la presque unanimité. Robespierre sentit le danger et l'esquira par un biais adroit. L'Assemblée, dit-il, ne le condammerait sivement pas sans l'entendre, et ce n'était pas trop présumer de son esprit de justice que de réclamer d'étle un délai qui fui permit de préparer sa défense sur tant de chest d'accusión. Le délair éclamé ful accordé, et la réponse renvoyée au lundi suivant. Ce délai, c'était

co (s

10) 59

29t F

sints:

ne racie

decas

nio cin

16 22 18

ray (p)

titities

(grad

193E सर्वे

anim

: girs

1180

minst

fails (F)

CL NO.

nerts#

releti

rst it

, passes

OF THE

jun:19

ni fris

5 (25 2)

(0)(0)

stily is

食のが

Henry S

Bolest

被炒

I Dell

la victoire. Le soir, la salle des Jacobins retentit de plaintes violentes contre Louvet et la Convention. Robespierre y vint lire une longue homélie sur la calomnie, où l'on trouve ce portrait des Girondins, qui offre un curieux exemple de la manière dont les partis s'apprécient et se jugent entre eux : « Sorte de parti mitoven entre l'aristocratie rebelle et les francs républicains, ils ont la prétention d'être les honnêtes gens, les gens comme il faut de la République; nous n'en sommes, nous, que les sans-culottes et la canaille. Sont-ils moins puissants que leurs prédécesseurs? Its le sont beaucoup plus. Ils nous accusent de marcher à la dictature, nous qui n'avons ni armées, ni trésors, ni places, ni parti; nous qui sommes intraitables comme la vérité, inflexibles, uniformes, j'ai presque dit insupportables comme les principes. Mais voyez en quelles mains sont passés tout le pouvoir et toutes les richesses. Le trésor public , toute l'autorité du gouvernement, la disposition de toutes les places qu'il dispense, leur ont été dévolus : voità leur liste civile. Ils exercent la puissance royale sous un autre nom. Ils dominent au conseil exécutif, ils dominent au sein de la Convention ; le bureau , le fauteuil , les comités , la tribune même semblent être devenus leur patrimoine. »

Robesnierre jeune, que l'influence de Maximilien a fait nommer aussi député de Paris, et qui cherche à se serrer contre son frère pour trouver place sur le même piédestal, Robespierre jeune se plaint de ne pas être compris dans cette persécution dont la vertu est l'objet : « Le frère de Robespierre devrait être calomnié, dit-il naïvement, et il ne l'est pas... Sans doute vous trouvez la cause de Robespierre bien belle, continue-t-il d'un ton résigné; mais pouvez-vous répondre de ce qui arrivera d'ici à lundi? Vous n'avez que la patience à opposer à vos ennemis; que l'innocent succombe, la liberté ne périra point. Elle ne tient point à un seul homme..... Cent voix l'interronipent; on crie que les patriotes veilleront sur Robespierre, qu'ils lui feront une garde et un rempart de leurs corps. Fabre d'Eglantine, Merlin, d'autres encore, s'exhalent en plaintes amères contre le scandale toujours croissant dont la Convention donne le spectacle, contre l'oppression dont on s'y fait un système à l'égard des patriotes. Puis Chabot revendique avec chaleur pour les bommes du 10 août l'honneur des journées de septembre ; et un fédéré ne craint pas d'assurer qu'il agissait à ces journées avec plusieurs de ses camarades, et qu'en quittant Paris il n'a que le 1792. 30 octobre. regret de s'éloigner dans un moment où il croit que de grandes divisions vont éclater.

Le lendemain, à la Convention, Barbaroux vint reprendre et compléter l'accusation que Louvet y avait fait entendre la veille. Interrompu quand il prononça le nom de Robespierre, abrité maintenant derrière le renvoi qu'il avait obtenu. Barbaroux se rejeta sur l'anarchie qui régnait partout, et contre laquelle on n'avait rien fait encore. Il montra les provocateurs au meurtre, les administrateurs infidèles, les instigateurs de l'émeute et des massacres, toujours impunis et triomphants. - « N'est-ce donc plus ici la volonté nationale qui commande, s'écria-t-il, et les représentants de vingteing millions d'hommes doivent-ils courber la tête devant trente factieux? La France ne recouvrera-t-elle donc jamais la paix intérieure, et seronsnous iei les spectateurs tranquilles de la licence des factions? » Pour faire sentir à l'Assemblée l'urgence de mesures efficaces, il lui rappelle à quelle impuissance elle est réduite. « Si dans le moment le tocsin sonnait, dit-il à » ses collègues, vous êtes à votre poste; mais quel moven auriez-vous pour » ramener l'ordre et prévenir les attentats? Le pouvoir exécutif? il est sans » force, et peut-être encore exposé à des mandats d'amener. Le départe-» ment? on ne reconnaît plus son autorité. La Commune? elle est composée en majeure partie d'hommes que vous devez poursuivre. Le commandant-« général? on l'aecuse d'avoir des liaisons avec les triumvirs. La force pu-

general? on l'accuse d'avoir des liaisons avec les triumvirs. La force publique? il n'en existe point. Les bons citoyens? ils n'osent se lever. Les méchants? oui, ceux-là vous enfourent, et c est Catilina qui les commande.-Barbaroux proposait quatre décrets à une adoption immédiate.

Par le premier, la Convention déclarait que si la représentation nationale était avilie dans la ville où elle siégeait, elle transporterait ailleurs le lieu de ses séances.

Le deuxième appelait les bataillons fedérés, les différents corps de troupes de ligne et les corps de volontaires qui se trouvaient à Paris ou dans le voisinage, à faire le service de la Convention concurremment avec la garde nationale.

Par le troisième déeret, la Convention Nationale se constituait en cour de iustice pour le lugement des conspirateurs.

Par le quatrième, la Convention cassait la municipalité et le conseil-général de la Commune de Paris, et déclarait que les sections cessaient d'être permanentes.

L'énergie de ces mesures pouvait sans doute remédier en partie au mai qui dévorait la société, et qui déjà avait gagné jusqu'à l'Assemblée Nationale; mais, sans doute, cette énergie même effiraya la masse impuritait et modérée de la Convention, dont l'appui avait donné jusqu'alors la majorité aux Giondins. Ces hommes répugnaient à combattre une faction violente du Cirondins. Ces hommes répugnaient à combattre une faction violente pio

90

de:

di

90 i

80

70

lo

\$E

åι

cig

201

de

si

(co

par

ce

las.

20

bi

Į0

par ce qu'on aurait pu regarder comme des moyens de violence, et à emplover ainsi contre les ennemis du repos public précisément ce que l'on réprouvait en eux; ils crurent que la temporisation suffirait pour le triomphe de l'ordre, et que ce serait faire assez contre les perturbateurs et les anarchistes que de les réduire à l'impuissance par une surveillance vigilante. On se contenta d'ordonner que dix membres du conseil-général de la Commune se rendraient à la barre de l'Assemblée pour s'y expliquer sur l'envoi aux départements de la pétition des sections de Paris que la Convention avait repoussée. Une députation de la Commune s'empressa de venir désayouer toute pensée de désobéissance aux décrets de la représentation nationale. C'était Chaumette, un des plus fougueux démagogues de la Commune insurrectionnelle, qui porlait la parole. La Commune n'était plus celle du 10 août, dit-il; et le petit nombre d'hommes qui composajent encore le conseil étaient bien résolus à faire cesser cette lutte exécrable de quelques anarchistes. Tous avaient pris pour cri de ralliement : Périsse le conseil de la Commune, plutôt que la tranquillité publique soit troublée! » Touchée de ces paroles de soumission. l'Assemblée répond, par l'organe de son président, que si les hommes purs qui composaient le conseil-général de la Commune avaient pu commettre une erreur, cette erreur serail réparéc par ee qui venait d'être dit; et les honneurs de la séance sont accordés à la

1792.

31 octobre.

Cependant, un certain nombre de députés de la droite, désespérés de cette inertie temporisatrice de la majorité, avaient songé à renouveler contre la Commune un moyen employé avec succès contre la royauté avant la catastrophe du 10 août. Des lettres pressantes écrites dans les départements avaient déterminé l'envoi de plusieurs corps de volontaires ; et l'on suppléait ainsi, en le devançant, au décret toujours ajourné de la garde conventionnelle, de même que le dernier anniversaire de la fédération avait servi de prétexte au rassemblement de forces insurrectionnelles que Louis XVI avait en vain voulu prévenir en frappant de son veto le décret du camp sous Paris. Ces arrivées de volontaires s'augmentaient de jour en jour, et bientôt il fut aisé à ceux qu'ils menaçaient d'en deviner le but. Une nouvelle dépulation des sections vint au sein de la Convention exprimer les inquiétudes que Paris en ressentait. « Quel est le motif de ce rassemblement armé autour de l'Assemblée Nationale? dit-elle; pourquoi ne pas s'en reposer sur les citoyens de Paris? Quoi! les représentants du peuple français ne sont-ils pas assez gardés par la confiance du peuple? Préférez-vous les baïonnettes à son amour? Entourez-vous d'estime et vous serez en sûreté... » La députation se plaignait ensuite des retards que le ministre mettait à remplacer les armes dont la population parisienne s'était dessaisie en faveur des volontaires partis pour la défense des frontières. « Craint-on, disait-elle en finissant, qu'en

députation.

- Longie

sept

BHI

en (

du i

right

cipe

lout

faul

900

d'ur

207

km

toh

acci

let

prox

Mai

rect

Rob

ter:

G: 1

· Q

·h

10

la

0

10

1792.

donnant des canons et des fusils aux hommes du 10 août ils n'en fassent mauvais usage? Le temps presse, l'orage se forme ; écoutez le vœu du peuple de Paris. " On se plaignait en outre des dispositions manifestées par les nouveaux fédérés ; un nombreux attroupement dont ils formaient la partie principale avait, disait-on, parcouru les rues et les boulevards au sortir d'un banquet tumultueux, et demandé la tête de Marat, de Danton et de Robespierre. Pour être juste il faut dire qu'au même moment d'autres attroupements demandaient à grands cris, aux portes du corps législatif, la tête de Louvet et de Barbaroux. Le ministre de la guerre, interpellé par la Commune sur ces rassemblements de forces dont l'emploi était ignoré, répondit qu'il ne les avait pas appelées , qu'il ne connaissait aucune cause qui rendit leur séjour nécessaire à Paris, et que le premier ordre qu'elles recevraient de lui serait celui de leur départ. Cet ordre, en effet, ne se fit pas attendre, et le jour même onze bataillons recurent l'injonction de quitter la capitale et de marcher à la frontière. Le porteseuille de la guerre n'était plus entre les mains de Servan. Forcé par sa santé délabrée de quitter un poste auquel ses forces ne suffisaient plus, Servan l'avait résigné dans les premiers jours d'octobre, et sur la proposition de Roland on y avait appelé un homme qu'il avait eu près de lui lors de son premier ministère, et qui s'était alors fait remarquer par un zèle infatigable, par une modestie, par un désintéressement, par une simplicité de mœurs, par une aptitude, par tous les dehors d'un dévouement qui lui avaient gagné la confiance et l'amitié de Roland, de sa femme et de leurs amis. Cet homme était Pache. Mais l'extrême réserve que ses premiers protecteurs avaient attribuée à la modestie d'une capacité qui s'ignore, n'était, l'événement le prouva, que la dissimulation d'une nature médiocre et d'un cœur faux. Pache n'avait pas eu plus tôt pris possession du poste où la confiance abusée du ministre girondin l'avait porté, que, soit conviction, soit calcul, il s'était rapproché du parti jacobin, et n'avait plus montré à Roland qu'une froideur qui se changea bientôt en une haine acharnée. C'est le cercle obligé de toutes les ingratitudes.

5 novembre

Ces scènes tumultueuses occasionnées par la présence des fédérés à Paris se passaient la veille du jour où Robespierre devait répondre à l'accusation de Louvet. Le lundi de bonne heure — c'était le 5 novembre , — Paris offrait dans son aspect quelque chose d'inaccoutumé. De nombreuses patrouilles circulaient dans les rues ; tous les postes avaient été renforcés ; la terrasse des Feuillants était couverte de gardes nationaux sous les armes. Les adversaires de Robespierre accusaient les chefs de la force publique d'avoir voulu par là relever l'importance d'un homme qui n'en méritait aucune; il était assez étrange, disaient-ils, que le commandant-général eût trouvé tout-à-coup tant de patrouilles pour protéger Robespierre que personne ne me-taçait, lui qui n'en avait pas trouvé une scule pendant les massacres de

septembre pour protéger les malheureux livrés aux égorgeurs. On doit reconnaltre que déjà à cette époque, Robespierre, qui depuis deux ans occupait en dominateur la tribune des Jacobins, où il avait su se créer, sinon un parti, du moins une armée d'admirateurs enthousiastes, par son extérieur froid et rigide, par ses professions incessamment renouvelées d'inflexibilité de principes, par ses déclamations chaque jour répétées en faveur du peuple, par tout ce qui capte la multitude, en un mot, et par tout ce qui lui impose, il faut, dis-je, reconnaître que Robespierre occupait assez l'attention publique pour que l'issue de la lutte engagée entre lui et ses adversaires fût l'obiet d'une auxieuse attente. Il débuta en déclarant que dans la réponse qu'il allait faire aux accusations portées contre lui il consultait moins ce qui lui convenait le mieux à lui-même que ce que tout mandataire du peuple devait à l'intérêt public. Profitant avec adresse du vague des imputations sans preuves de son accusateur, il demande où étaient ses moyens pour arriver à la dictature, où étaient ses trésors et ses armées, de quelles grandes places il était pourvu, par quels actes, par quels discours il avait annoncé et préparé cette grande usurpation de l'autorité souveraine. Il est, il ne le dissimule pas, un reproche plus redoutable parmi ceux qu'on lui a faits : c'est le nom de Marat. Mais jusqu'à ces derniers temps il n'avait eu avec Marat de relation ni directe ni indirecte; il ne le connaissait pas et ne l'avait jamais vu. Une fois - il y avait de cela huit ou neuf mois - Marat l'était venu voir, et lui, Robespierre, ne lui avait parlé de ses principes que pour en blamer l'exagération et lui reprocher le tort que son langage faisait à leur cause commune : aussi Marat lui avait-il renroché de n'avoir si les vues ni l'audace d'un homme d'État, et ce jugement, Marat l'avait imprimé dans sa feuille. Ce n'était pas lui qui l'avait prôné à l'assemblée électorale ; ce n'était pas son influence qui l'avait fait élire. - « Voulez-vous savoir , dit-il , la véritable · cause qui a réuni en faveur de Marat les suffrages de l'assemblée? C'est « que dans cette crise , où la chaleur du patriotisme était montée au plus baut degré et où Paris était menacé par l'armée des tyrans qui s'avançait. on était moins frappé de certaines idées exagérées ou extravagantes qu'on · lui reprochait, que des attentats qu'il avait dénoncés et de la présence des maux qu'il avait prédits.

Cest avec le ton de l'îronie que Robespierre se défend de l'înculpation d'avoir régnée nésopte aux Jacobins. La majorité des Jacobins rejetait vos opinions, di-til à Louvet : elle avait tort, sans doute; mais de quel droit voudriez-rous faire servir la Convention à venger les disgraces de votre amour-proper? Je ne chercherai point à vous rappeter aux sentiments des dans républicaines; mais soyez au moira aussi généreux qui noi : que le figistater, à l'exemple de Louis. Alt, oublie les injures de M. Louvet.

Arrivant aux inculpations générales dirigées contre la Commune, inculpa-

- 5811

189

· Ple

ı (ÇI)

. 100

. (

· Ple

1790

1450

· Die

+ 100

× 100

· Qu

še

lide

166

· la i

· pa

1 501

10

1 50

16

٠E

s p

1792.

tions sur lesquelles ses ennemis n'insistent que pour l'y associer, Robespierre répond d'abord au reproche tant de fois répété des arrestations arbitraires, « Quand le consul de Rome eut étouffé la conspiration de Catilina, » s'écrie-t-il. Claudius l'accusa d'avoir violé les lois. Quand le consul rendit » compte au peuple de son administration, il jura qu'il avait sauvé la patrie, » et le peuple applaudit. - Des arrestations illégales! Est-ce donc le code » criminel à la main qu'il faut apprécier les précautions salutaires qu'exige le » salut public dans les temps de crise amenés par l'impuissance même des » lois? Que ne nous reprochez-vous aussi d'avoir brisé illégalement les plumes » mercenaires des écrivains royalistes? Que ne nous reprochez-vous d'avoir » désarmé les citoyens suspects? Que ne faites-vous le procès à la fois et à la » municipalité, et à l'assemblée électorale, et aux sections de Paris, et aux » assemblées primaires? car tout cela était illégal, aussi illégal que la chute » du trône et de la Bastille, aussi illégal que la Révolution.... Quel est donc « cet esprit de persécution qui vient réviser, en quelque sorte, la révolution » qui a brisé nos fers, et comment peut-on soumettre à un jugement certain » les effets que peuvent entraîner ces grandes commotions? Qui peut après » coup marquer le point précis où devaient se briser les flots de l'insurrection » populaire? A ce prix, quel peuple pourrait jamais secouer le joug du des-» potisme? Dans le grand mouvement qui a brisé la royauté et assuré la » conquête de la liberté à la France, vous ne pouvez séparer les moyens » employés des résultats obtenus; en acceptant les uns, vous ne pouviez » rejeter les autres. Mais le peuple qui vous a envoyés ici a tout ratifié; il ne » vous a pas chargés de porter l'œil sévère de l'inquisition sur les détails de » l'insurrection, mais bien de cimenter par des lois justes la liberté que l'in-» surrection lui a rendue. La postérité ne verra dans ces événements que » leur cause sacrée et leurs sublimes résultats ; vous devez les voir comme » elle. Vous devez les apprécier non en juge de paix, mais en homme » d'État et en législateur du monde. Et ne pensez pas que j'aie invoqué » ces principes éternels parce que nous aurions besoin de couvrir d'un voile » quelques actions répréhensibles! Non, nous n'avons point failli : j'en » jure par le trône renversé et par la République qui s'élève. »

" Jure par le trône renverse et par la Republique qui s'eleve. "
Robespierre arrive ici aux journées de septembre, qui, selon lui, ne
sont que la suite du mouvement imprimé aux esprits par l'insurrection du
mois d'août. Il rappelle la fermentation occasionnée dans le peuple par
l'acquittement devant le tribunal du 17 août de ce qu'il nomme de grands
compables, l'irritation causée par la nouvelle de la reddition de Longwy et
de Verdun, l'exaspération furieuse qui tout-à-coup pousse aux prisons encombrées de conspirateurs une multitude armée prête à partir pour la frontière. Puis d'un ton pathétique il ajoute: « On assure qu'un innocent a
péri; on s'est plu à en exagérer le nombre. Un seul, c'est beaucoup trop,

sans doute : citoyens , pleurez cette méprise cruelle ; nous l'avons pleu rée dès long-temps. C'était un bon citoyen ; c'était donc l'un de nos amis.
 Pleurez même les victimes coupables réservées à la vengeance des lois qui sont tombées sous le glaive de la justice populaire ; mais que votre

» douleur ait un terme, comme toutes les choses humaines.

» Gardons, gardons quelques larmes pour des calamités plus touchantes. » Pleurez cent mille patriotes immolés par la tyrannie; pleurez nos citoyens » expirants sous leurs toits embrasés, et les fils des citoyens massacrés au » berceau ou dans les bras de leurs mères.... La sensibilité qui gémit presque » exclusivement pour les ennemis de la liberté m'est suspecte. Cessez d'a-» giter sous mes veux la robe sanglante du tyran, ou je croirai que vous » voulez remettre Rome dans les fers. Calomniateurs éternels du peuple. » voulez-vous donc venger le despotisme? voulez-vous flétrir le berceau de » la République? voulez-vous déshonorer aux yeux de l'Europe la Révolution » qui l'a enfantée et fournir des armes à tous les ennemis de la liberté?... » Se défendant ensuite du reproche d'avoir avili la représentation nationale, Robespierre s'écrie : « Avilir le corps législatif ! quelle chétive idée vons » êtes-vous donc formée de sa dignité? Apprenez qu'une assemblée où réside " la majesté du peuple français ne peut être avilie, même par ses propres » œuvres. Des membres d'une assemblée auguste, oubliant leur caractère » de représentants d'un grand peuple pour ne se souvenir que de leur » mince existence comme individus, sacrifieraient-ils les grands intérêts « de l'humanité à leur méprisable orgueil ou à leur làche ambition , ils ne » parviendraient pas même, par cet excès de bassesse, à avilir la repre-» sentation nationale : ils ne réussiraient qu'à s'avilir eux-mêmes.... Ci-» toyens, si jamais, à l'exemple des Lacédémoniens, nous élevons un " temple à la Peur, je suis d'avis qu'on choisisse les ministres de son culte

» et de leurs dangers. »
Robespierre termine sa harangue par cette déclaration magnanime:
Ensevelissons, s'il est possible, ces méprisables querelles dans un éternet
oubli. Puissions-nous dérober aux regards de la postérité ces jours peu
glorieux de notre histoire ou les représentants du peuple, égarés par de
l'âches intrigues, ont paru oublier les grandes destinees auxquelles ils
étaient appelés! Pour moi, je ne prendrai aucunes conclusions qui me
soient personnelles; j'ai renoncé au facile avantage de répondre aux calomnies de mes adversaires par des dénonciations plus redoutables. J'ai
voulu supprimer la partie offensive de ma justification. Je renonce à la
juste vengeance que j'aurais le droit de poursuivre contre mes calomniateurs; je n'en demande point d'autre que le retour de la paix et le triomphe de la liberté. »

» parmi ceux-là même qui nous entretiennent sans cesse de leur courage

11.

· del

tric

- 14

+ 50ft

18

181

· dar

• 00

1

rhite

· pol

lig

. }

1 SU1

1 501

120

·dep

400

160

0 (h

100

.00

· [6] · plu

1

1 (63

- 90

·du

ial

ins.

r.

ůı j

ley

Mi

Cel

431

1792.

Ce fut par ces dehors de feinte modération, non moins que par l'adresse avec laquelle le faux est perpétuellement mèlè au vrai dans ce long tissu de sophismes, de pathos, de déclamations et d'équivoques, que Robespierre, bien servi d'ailleurs par le vide des accusations personnelles auxquelles il avait à répondre, parvint à se concilier la grande majorité de ses auditeurs. Il quitta la tribune au milieu des vifs applaudissements de tout le côté gauche, dont il venait de plaider la cause plus encore que la sienne; et une foule de voix parties des rangs des Impartiaux s'élevèrent pour réclamer l'ordre du jour. Ceux-ci avaient compris, et avec raison, que de semblables querelles n'étaient pas seulement un scandale, mais un grave danger, et que livrer légèrement aux coups des haines politiques l'inviolabilité de la représentation nationale, c'était affaiblir, et peut-être briser la seule ancre à laquelle se rattachat encore la société au milieu de la tourmente révolutionnaire. Mais déjà Barbaroux et Louvet, que l'indignation rendait inaccessibles en un pareil moment à de telles considérations, et qu'animait une conviction profonde des projets liberticides de Robespierre, étaient tous les deux à la tribune, demandant avec force à répondre et à soutenir leur accusation. Les cris l'ordre du jour! à chaque instant plus nombreux, dominent et couvrent leur voix. Un tumulte sans exemple encore ébranle les voûtes de la salle. Barbaroux quitte alors la tribune où Louvet continue de s'épuiser en efforts inutiles, et s'élance à la barre pour y obtenir comme citoven la parole qu'on lui refuse comme député. — Je demande à dénoncer Robespierre et à signer ma dénonciation! s'écrie-t-il; si vous ne m'entendez pas, je serai donc réputé calomniateur!... Mais le tumulte qui éclate de nouveau l'empêche de poursuivre. Cependant un nouvel orateur est à la tribune que Louvet a enfin abandonnée : c'est Barrère, Barrere, membre de la Constituante où il siègeait sur les bancs de la gauche, s'y était fait remarquer par l'énergie de ses principes révolutionnaires; à la Convention il a pris place au milieu des Impartiaux, comme pour observer et modérer, au besoin, la lutte des deux partis extrêmes entre lesquels il n'a pas voulu se prononcer encore. Ses collègues connaissent ses talents, et son caractère qu'ils estiment lui a promptement acquis une sorte de prépondérance dans l'Assemblée. Le silence se rétablit à sa vue. « Je réclame pour la patrie, » dit-il, le temps précieux que nous consumons dans d'inutiles querelles » entre des hommes qui cesseraient de nous occuper d'eux-mêmes et de

» leurs inimitiés si la patrie remplissait leur pensée. Je demande au nom du » bien public que les passions individuelles disparaissent de nos délibéra-

" tions pour faire place à la grande passion du bien public. "

D'immenses applaudissements couvrent ces paroles, qui répondent si bien au sentiment du grand nombre. Barrère reprend : « Je m'oppose donc » à l'ordre du jour pur et simple ; je demande un ordre du jour motivé. Que » signifient, aux yeux d'un législateur politique, toutes ces accusations de » dictature, d'ambition du pouvoir suprême, et ces ridicules projets de » triumvirat? Citoyens, ne donnons pas d'importance à des hommes que » l'opinion générale saura mieux que nous remettre à leur place; ne fai-» sous pas de pièdestaux à des pygmées.

» S'il existait dans la République un homme né avec le génie de César ou l'audace de Cromwell, un homme qui avec le talent de Sylla en auvait les dangereux moyens. je viendrais avec courage l'accuser devant vous : un tel homme pourrait être dangereux à la liberté. S'il existait ici quelque législateur d'un vaste génie, d'un caractère profond, d'une grande ambition, je demanderais d'abord s'il a une armée à ses ordres, ou un trésor public à sa disposition, ou un grand parti dans le sénat ou dans la République.

» Et si de tels hommes avaient laissé des traces de leur plan d'attenter » aux droits du peuple ou à la majesté des lois ; si un général , ivre de ces » succès et le front ceint de lauriers, venait à votre barre, escorté d'une » armée victorieuse, pour commander aux législateurs ou insulter aux droits « du peuple , vous auriez à les décréter d'accusation comme des conspirateurs » audacieux. Mais des hommes d'un jour, de petits entrepreneurs de mou-» vements populaires, des politiques qui n'entreront jamais dans le domaine » de l'histoire, des hommes, enfin, dont les couronnes civiques sont mèlées » de cypres, ceux-là ne méritent pas ce terrible honneur, car ils ont cessé » d'être dangereux dans une République.... Terminons donc ces duels po-» litiques, ces combats singuliers de la vanité et de la haine, et n'offrons » plus à l'Europe attentive le triste spectacle de ces passions misérables » qui dominent les hommes, mais que doit dominer le législateur. Je de-» mande que vous motiviez ainsi votre décret : La Convention, considérant » qu'elle ne doit s'occuper que des intérêts de la République, passe à l'ordre " du jour. " Lanjuinais, Louvet, Lanthenas, Salles, se succèdent encore à la tribune, luttant vainement contre le bruit pour obtenir la parole; les cris l'ordre du jour! recommencent plus forts et plus compactes; Barrère insiste pour son ordre du jour motivé. - « Je ne veux pas de votre ordre du jour si vous y mettez un préambule qui m'est injurieux! » s'écrie Robespierre. Enfin le président, Hérault de Séchelles, met aux voix l'ordre du jour pur et simple, que l'Assemblée prononce à la presque unanimité, C'était pour Robespierre un véritable triomphe; et il en reçut l'ovation aux Jacobins, où il se rendit en sortant de la Convention.

Au milieu de ces tristes dissensions, présage de querelles plus acharnées et de dissensions plus funestes, l'écho de la gloire de nos armes venait de temps à autre faire diversion à la haîne des partis, et réunir les opinions opposées dans un commun sentiment d'orgueil national. Les nouvelles du Rhim, où

1792.

siq:

à Gi

SI

æď

3160

tebr

rit:

frati

Sile

18

1

Pil

por:

de l

010

81

Will

jiu

ψii

8

[re

Rt

140

M

Q

Ś.

8

m

i di

1792.

Custine poursnivait ses faciles conquêtes, et celles des Pays-Bas, où Dumouriez avait commence les siennes, n'avaient jusqu'alors annoncé que des succès. La retraite des Prussiens s'était achevée sans incident notable. Verdun avait été évacué le 12 octobre, conformément à la convention secrète; Longwy nous avait été remis le 22, et le lendemain l'arrière-garde prussienne repassait la frontière. Valence et Kellermann, ainsi qu'il a été dit précèdemment, avaient été chargés par Dumouriez de suivre les derrières de l'armée prussienne. La retraite des Coalisés effectuée, Valence se porta immédiatement sur la Belgique, où ses mouvements, ainsi qu'on le verra tout-à-l'heure, devaient le lier à l'invasion de Dumouriez; et Kellermann mit, le 1er novembre, son armée en cantonnement aux environs de Sarrelouis, Il n'en garda le commandement que jusqu'au 15, époque où il y fut remplace par le général Beurnonville, et où lui-même passa au commandement de l'armée des Alpes, qui venait d'être enlevé à Montesquiou. Les défiances que celui-ci avait inspirées, un moment suspendues par ses rapides succès en Savoie, avaient étè réveillées par sa conduite avec Genève. Inquiète des mouvements qui agitaient la France, irritée surtout du massacre des gardes suisses au 10 août, la Suisse avait hésité un moment sur l'attitude qu'elle prendrait vis-à-vis de la nouvelle République; les cantons où dominait l'aristocratie, et celui de Berne en particulier, y poussaient de toutes leurs forces à la guerre. Le parti modèré l'emporta, cependant, et il fut décide que l'on se tiendrait sur le pied d'une neutralité armée. Toutefois, Berne porta un corps d'observation à Nion et envoya quelques régiments à Genève, sur la demande suggérée aux magistrats. Les anciens traités stipulant qu'en cas de guerre entre la France et la Savoie Genève ne recevrait garnison ni de l'une ni de l'autre puissance, Montesquiou reçut, dans le courant d'octobre, l'ordre d'exiger l'évacuation de la ville par les Bernois; mais en même temps, par une violation manifeste de ces traités que l'on reprochait aux Génevois d'avoir enfreints, le conseil exécutif, sous l'inspiration de Clavière, que Genève avait autrefois exilé et qu'excitait un ressentiment personnel, enjoignait au général français de mettre lui-même garnison dans cette ville. Montesquiou n'exécuta que la partie juste de sa mission; et en même temps qu'il faisait parvenir ses représentations au conseil exécutif, il concluait avec Genève une convention ( 22 octobre) qui la faisait rentrer dans les termes de sa neutralité. Les régiments bernois quittaient la ville, et Montesquiou lui-même s'en éloignait à dix lieues. Bien que cette négociation, inspirée par les considérations les plus sages et par les vues de la plus saine politique, dût être confirmée par la Convention, qui s'assura ainsi, sur les bases mêmes que Montesquiou avait posées, l'utile neutralité des cantons suisses , le commandant de l'armée des Alpes n'en fut pas moins décrété d'accusation (9 novembre); et il n'échappa aux con-

séquences redoutables du décret qu'en quittant son armée pour se réfugier à Genève même.

Sur le Rhin, nous avons laissé Custine maître de Spire et de Worms, et se disposant à marcher sur Mayence, où l'appelaient les patriotes allemands avec lesquels il avait lié des intelligences. La place fut investie le 19 octobre, et le 2t les portes nous en étaient ouvertes sans qu'un coup de canon eût été tiré. Mayence renfermait une nombreuse artillerie, et les officiers français curent lieu de s'étonner de la facilité avec laquelle le commandant autrichien, intimidé par les démonstrations de Custine et circonvenu par les partisans de la Révolution française, avait rendu une place qui pouvait opposer, même avec une faible garnison, une résistance formidable. Custine pouvait marcher ainsi immédiatement sur Coblentz ou sur la basse Moselle. prendre alors en front les restes de l'armée prussienne que les lieutenants de Dumouriez auraient en même temps serrée de plus près, et qui, attaquée ainsi des deux côtés, était infailliblement écrasée. Laissé en quelque sorte à lui-même, il préféra une expédition plus facile, d'une réussite plus immédiate, et par conséquent plus brillante à la fois et plus lucrative. Le jour même de la capitulation de Mayence, le général Neuwinger avec quinze cents hommes d'infanterie, soutenus par la cavalerie du colonel Houchard, eut ordre de se diriger sur Francfort; le 22 au matin ils campaient en vue de cette ville opulente, défendue seulement par son antique neutralité. Neuwinger était porteur d'une lettre où le général en chef, prenant prétexte du séjour des émigrés à Francfort, des secours qu'ils y avaient reçus, et des dépôts d'argent faits entre les mains des banquiers de la ville par l'empereur et par le roi de Prusse, sommait les magistrats municipaux d'acquitter dans les vingt-quatre heures une contribution de 2 millions de florins. Cinq jours après Custine se rendit de sa personne à Francfort, où ses soins se partagèrent entre des tentatives sans résultat pour soulever la population ouvrière en faveur de la constitution française, et diverses expéditions plus fructueuses dirigées sur les principaux points du pays dans un rayon de quelques lieues, pour y lever des contributions et des réquisitions de toute nature. Le 31 il était de retour à Mavence, d'où il écrivait à la Convention un bulletin magnifique de sa courte campagne, frappant et séduisant à la fois les imaginations nar les grands mots de conquêtes, de villes enlevées, de populations soumises, et par l'appàt des contributions dans un moment où le trésor épuisé avait peine à fournir aux immenses besoins de la République.

Le Jour même où Custine quittait Francfort, où il laissait le général Vanllelden avec trois bataillons sculement et deux pièces de canon, l'avantgarde prussienne regagnait Coblentz, où l'armée lout entière du duc de Bruiswick se trouvait concentrée le 4 novembre. Bientôt des rapports cer-

tains apprirent au général français que les Prussiens , après avoir pris position sur la Lahn, se disposaient à marcher sur Francfort pour forcer les Français à l'évacuer et à repasser le Rhin. Le colonel Houchard et Custinc lui-même se portèrent aussitôt sur la Lahn, et les Prussiens furent battus à Limbourg (9 novembre). Mais la totalité de l'armée prussienne s'étant alors ébranjée, Custine et Houchard se replièrent vers Francfort et Mayence, Le reste du mois se passa en escarmouches insignifiantes : lc 30, le général prussien Kalkreuth était en vuc de Francfort; et le lendemain son artillerie commençait à battre les faibles remparts de la place, quand les portes lui en furent ouvertes par les bourgeois. Van-Helden avait tenté vainement une resistance impossible; il lui fallait se défendre à la fois et contre les assaillants et contre les habitants eux-mêmes , qui n'étaient nullement disposés à laisser brûler et saccager leur ville pour le maintien d'une occupation dont les amendes, les contributions et les réquisitions forcées avaient mal réussi à leur faire comprendre le but de propagande républicaine. La majeure partie de la faible garitison française resta prisonnière; quelques centaines d'hommes purent seuls regagner les avant-postes du corps de Custine. Celui-ci avait fait marcher, mais trop tard, Neuwinger au secours de la place attaquée; l'arrivée des fugitifs le lit rétrograder, et dans la nuit du 2 au 3 decembre le gros de l'armée évacua ses positions pour se retirer sous les murs de Mayence. Laissant seulement un poste avancé sur la droite du Rhin, Custine repassa le fleuve avec toutes ses troupes, jeta 10,000 hommes dans Mayence, et répartit le reste entre Bingen et Frankenthal. Les Prussieus, de leur côté, qui avaient atteint leur but en délivrant Francfort et en affrauchissant tout le pays allemand à la droite du Rhin, ne tenterent plus rien de la saison, et prirent leurs quartiers d'hiver aux environs de Hœscht, de Francfort, de Darmstadt et de quelques autres points principaux en avant du Rhin.

A peine installé dans son nouveau commandement de l'armée du Centre, voil remulyacia Kelermann, leuranville avair requ de Paris fordre de se diriger sur Trèves pour s'emparce de cette place importante, défendue par le corps autrichien du prince de Hohenlobe-Kirkberg, se déveloper ainsi ra lasses Moselle et donner la main à Custine, dont les postes avancés ocrupaient finique à quedques lieues au-dessous de Mayence, au conflorat de Nahe et du Rhin. Ce plan, dont les leuteurs de Keltermann avaient retardé l'execution, était devenu d'une réalisation fort difficile par une saison rigoureuse et dans un pays pressige inspirateable; mais l'eniverment causé par nos premiers succès ne permettait pas au conseil exécutif de s'arrête devant de telles objections, et lleurnowille, qui les avait sounises au ministre de la guerre, reçui l'injouction impérieuse de se mettre en marche. In était à la line novembre. Les Autricheins occupiant en avant de Trè-

Territoria resedo

1100

set i

Gen

Ser.

ānr

Div

90

ė5

Det

in a

0 50

Gree

to

ber

70

Stro

ves trois postes retranchés; Beurnonville commit la faute de les faire attaquer simultanément, au lieu de porter successivement sur chacun d'eux la masse entière de ses forces. Ainsi affaibli par la multiplicité de ses attaques, le corps d'opérations échoua sur plusieurs points, malgré la valeur déployée par les troupes; et le défaut d'harmonie dans les mouvements rendant même inutiles plusieurs succès partiels, il fallut enfin se résoudre à la retraite. Elle se fit du moins en bon ordre, et, vers la fin de décembre. L'armée du Centre, fatiguée et très affaiblie par cette inutile expédition, avait repris ses cantonnements à Sarrelouis et le long de la haute Sarre.

Pendant que les divers événements que nous venons de parcourir se passaient sur les Alpes, sur le Rhin et sur la Moselle, Dumouriez avait commencé et poursuivait son expédition plus importante de la Belgique. Une masse de forces imposante y avait été consacrée. Quarante mille hommes, réunis au milieu d'octobre au camp de Famars sons Valenciennes, devaient former, sous le nom d'armée de la Belgique et sous le commandement de Dumouriez en personne, le principal corps d'opération. Le plan de Dumouriez était de se porter directement sur Bruxelles par Mons, en poussant devant lui le duc de Saxe-Teschen. Dix-huit mille hommes cantonnés de Dunkerque à l'Escaut sous les ordres du général Labourdonnaie formaient l'aile gauche sous le nom d'armée du Nord, et devaient faire une démonstration sur Tournay pour forcer le commandant des Pays-Bas à diviser ses moyens de défense. Le général Valence, avec les seize mille hommes de l'armée des Ardennes, augmentés de 12,000 hommes en quartier à Maubeuge sous le commandement du général d'Harville, formait l'aile droite; ses ordres étaient de se porter sur Namur pour couper le général Clairfayt qui arrivait à grandes traites du Luxembourg, et prévenir sa jonction avec le duc de Saxe-Teschen. Cette partie du plan d'opérations échoua par la lenteur du service des fournitures, que le ministère de la guerre devait diriger sur Givet au commencement de novembre, et qui n'y arrivèrent qu'au milieu du mois. Retardé ainsi de plus de huit jours, Valence ne put empêcher la jonction du général autrichien, qui jeta en passant une forte garnison à Namur. Enfin à la droite de Valence, l'armée du Centre et celle de Custine réunies devaient, dans les combinaisons primitives, opérer sur le Rhin une diversion puissante. Ainsi que nous l'avons vu par ce qui précède, il fallut y renoncer, et modifier en conséquence quelques parties du plan que Dumouriez s'était tracé. Il ne s'en promettait pas moins, avec la très grande supériorité numérique de ses forces et par la combinaison des mouvements simultanés de l'armée du Centre et des deux ailes, ou d'envelopper les Autrichiens dans un cercle toujours plus resserré où ils n'auraient plus qu'à mettre bas les armes devant des forces plus que doubles des leurs, ou de les pousser vigoureusement devant soi jusqu'à la Meuse, et de se trouver ainsi

1792.

The section of the section of the second property of the section of the section of

一般のないないというできる からをからしている 大きないなからしなるこ

maître de la Belgique pour ainsi dire sans combat. Il avait annoncé que dans quinze jours il serait à Bruxelles, dans un mois à Liége et dans six semaines à Cologne. Ce plan frappe tout d'abord par un air de grandeur dans sa simplicité; de bons juges, néanmoins, en ont censuré des parties essentielles. Ils ont dit qu'avec une telle supériorité de force numérique, c'était une faute grave de diviser ainsi ses moyens d'attaque en plusieurs corps distincts, au lieu de les concentrer en une seule masse pour en écraser l'ennemi; que si les Impériaux, au lieu de répéter la même faute en divisant leur défensive, et en s'astreignant ainsi à une guerre de manœuvres. s'étaient brusquement portés, comme Frédérie à Leuthen, sur une des ailes du corps d'opérations, par exemple sur les dix-huit mille hommes de Labourdonnaie, ils auraient pu la détruire ou la disperser, et changer par là l'issue de la campagne. Quoi qu'il en soit, le succès eouronna pleinement les combinaisons de Dumouriez : en moins d'un mois et demi les Autrichiens étaient rejetés au-delà de la Meuse , la Belgique nous était soumise ; et l'Europe stupéfaite, qui trois mois auparavant regardait Paris comme le prix assuré d'une promenade militaire, voyait avec un profond étonnement ees conquêtes rapides qui la menacaient à son tour.

Dumouriez quitta Valeneiennes le 28 pour rejoindre son armée; il s'était fait précèder d'une proclamation pour annoncer aux Belges que les Français entraient chez eux comme des frères et des amis; que leur dessein n'était que de les aider à assurer leur liberté; qu'ils les laisseraient les maltres de se donner telle constitution qu'ils voudraient; qu'ils ne lèveraient aueune contribution, qu'ils n'exerceraient aucun acte de souveraineté et de conquête, - tout ce que l'on dit, en un mot, à un peuple que deux compétiteurs se disputent. Après plusieurs engagements d'avant-garde nécessaires pour déloger les Impériaux des postes où ils s'étaient échelonnés. Dumouriez prit position le 5, le jour même où Robespierre sortait triomphant de l'attaque irréflèchie de ses aeeusateurs, au pied d'un plateau qui s'élève en avant de Mons; c'est là que le due Albert avait concentré les forces dont il pouvait disposer, et qui montaient à 28,000 hommes au plus. A l'extrémité nord de ee plateau se développe le bourg de Jemmapes, que traverse la ehaussée de Valenciennes; à une lieue de Jemmapes dans le sud, le village de Frameries occupe une partie plus basse du plateau ; à peu près à égale distance de Jemmapes et de Frameries, au pied de la pente qui regarde Mons, un autre bourg, Cuesmes, s'étend sur plus d'un quart de lieue de longueur; enlin, sur la pente opposée, du côté qui regarde la frontière de France, Quareignon, Wames, Paturage et Beauveries sont d'autres villages qui se succèdent en ligne courbe entre Jemmapes et Frameries. Telle est l'esquisse générale du terrain où allait s'engager la première action sérieuse entre les Français et les troupes impériales. Le duc Albert avait

résolu de défendre autant qu'il le pourrait cette position qui couvre Mons ; aux difficultés naturelles d'un terrain en gradins, le duc avait ajonté tous les moyens qui pouvaient en rendre les approches moins aisément abordables. Plusieurs étages de batteries, garnics d'une artillerie formidable, élevées sur toute la longueur de la crête et sur le flanc occidental du plateau, en balayaient les plans inférieurs du côté de l'attaque ; de nombreux retranchements en coupaient les abords, et des abattis interceptaient tous les sentiers par lesquels on pouvait gravir les pentes boisées de l'amphithéâtre. Le 6, dès huit heures du matin, le feu s'engagea vivement sur tout le front. Le général Ferrand, qui commandait la gauche, devait occuper Quareignon, déboucher ensuite sur Jemmapes par la chaussée, et tourner la droite de l'ennemi ; à l'aile droite, Beurnonville avait ordre d'engager vigoureusement l'action avec la gauche des Autrichiens en avant de Cuesines, et d'éteindre de ce côté les feux de leurs batteries. Dumonriez lui-même se tenait au centre, prêt à lancer les escadrons qu'y commandait le duc de Chartres dès que les ailes de l'ennemi seraient entamées. Quareignon fut promptement emporté; mais Ferrand hésita, et au heu de pousser vivement sur Jemmapes il continua pendant deux heures une canonnade inutile. Le général en chef, dans l'impatience où le mettait ce fâcheux relard, chargea son fidèle et bravo licutenant, le général Thouvenot, de se porter rapidement à la gauche, d'y presser le mouvement d'attaque, et de le diriger au besoin : Thouvenot ébranle aussitôt les colonnes et se porte vigoureusement sur le front de Jemmapes; les redoutes et les retranchements, attaqués à la baïonnette avec cette impétuosité française à laquelle rien ne résiste, sont emportés en un

instant. Dumouriez n'attendait que ce moment : mettant aussitôt en colonne de bataillons l'infanterie de son centre, il la fait avancer avec la même impétuosité contre l'escarpement retranché qui de ce côté couvrait Jemmapes , en même temps que sept escadrons de dragons et de hussards masquaient la trouée laissée par l'infauterie dans la ligue. Une panique imprévue faillit eu ce moment compromettre le sort de la bataille. Une brigade conduite par le général Drouin, qui marchait sur la trouée, voyant déboucher d'un chemin creux quelques escadrons ennemis, se jeta vivement à droite derrière uno maison; le désordre se communiqua aux colonnes les plus rapprochées ; plusieurs bataillons arrêtés à demi-portée de fusil sous le feu meurtrier d'une artillerie chargée à mitraille, commençaient à se pelotonner. Le duc de Chartres s'apercoit de cette hésitation et des conséquences fatales qu'elle peut avoir ; il se jette en avant au plus fort du danger, rallie promptement les troupes ébranlées, en forme à la hâte une grosse colonne mélangée que sous le feu de l'ennemi il baptise du nom de bataillon de Jemmapes, anime de la voix et de l'exemple les soldats impatients de réparer leur hésitation momentanée, 11.

6 novembre.

1792.

gravit à leur tête la pente rapide de la hauteur, enlève successivement trois étages de redoutes disputées avec acharnement, et bien souteun par plusieurs escadrous qui se sont élancés à sa suite, il culbute les lignes autrichiennes qu'au même instant Thouvenot prenaît à revers en débouchant de Jemmapes. Cette brillante action décida sur ce point le gain de la journée; les Impériaux abandonnèrent la droite de leur ligne de bataille avec une telle précipitation que plus de quatre cents d'entre eux se noyèrent dans les eaux gonliées de l'Haine.

Pendant ce temps Dumouriez s'était porté au grand galop à notre aile droite, où l'artillerie trop faible de Beurnonville n'avait pu parvenir encore à dominer le feu nourri de cinq redoutes ennemies, qui faisait prodigieusement souffrir deux brigades d'infanterie et une dizaine d'escadrons de hussards, qu'une nombreuse cavalerie impériale et une forte colonne d'infanterie rangées en avant de Cuesmes tenaient en respect, outre qu'ils recevaient sur leurs derrières les boulets du général d'Harville, qui les canonnait par erreur. Dumouriez reconnaît dans une des deux brigades trois bataillons parisiens que lui-même avait formés à son camp de Maulde. Il leur adresse une énergique et courte allocution ; sa voix si bien connue leur redonne une nouvelle ardeur, et une charge qu'en ce moment la cavalerie ennemie fait sur eux est reçue de pied ferme par un feu à bout portant qui jonche le terrain de chevaux et de cavaliers. La eavalerie impériale se débande et fuit en désordre, rudement poussée par les hussards de Berchigny, et entraînant avec elle la colonne d'infanterie qui se jeta précipitamment dans Mons. Les bataillons et les escadrons, enflammés de cet enthousiasme que Dumouriez a réveillé en eux, se rallient alors sous la conduite du général; et aux màles accents de la Marseillaise, plus redoutables que la mitraille qui les foudroie, ils se précipitent à la baïonnette sur les retranchements autrichiens, où les grenadiers hongrois qui les occupent se défendent avec la plus grande bravoure et se font écharper jusqu'au dernier. Il était deux heures; notre victoire était alors complète sur toute l'étendue du plateau. Dumouriez, cependant, inquiet du résultat de l'attaque du duc de Chartres, avait pris à la hâte six escadrons et se portait au grand trot vers le centre de la ligne, quand il fut rencontré par le jeune duc de Montpensier, aide-de-camp de M. de Chartres, son frère, qui accourait lui annoncer l'heureuse issue de cette attaque. Les colonnes autrichiennes ne songeaient plus qu'à se replier sous la protection des remparts de Mons, laissant derrière elles plus de deux mille morts, et autant de blessés ou de prisonniers. Notre perte au moins égale dit assez l'acharnement de l'attaque et l'acharnement de la défense. Dumouriez avait chargé le général d'Harville, dont le corps occupait pendant l'action, à laquelle il n'avait pas pris part, l'extrême droite de notre ligne, de se porter vivement en avant pour couper à l'ennemi la grande route de Bruselles. L'ordre manquait de clarté ou fut mal compris : d'Harville n'extcuta pas le mouvement prescrit avec la rapidité nécessaire, et les Impériaux, libres dans leur retraite, furent prendre leur campement et railier plusieurs corps détachés entre Braine-le-Comte et Tubise, de l'autre côté de Mons, sur la chussée de Bruselles.

La victoire de Jemmapes livra la Belgique à notre armée triomphante; le reste de la campagne n'est plus qu'une prise de possession par étapes. Il y eut encore cà et là , le 13 à Anderlecht , en avant de Bruxelles , le 22 à Tirlemont, au-delà de Louvain, et le 27 aux portes de Liège, quelques engagements entre notre avant-garde et l'arrière-garde de l'ennemi; mais le général autrichien ne songea pas à tenter le sort d'une seconde bataille, et il se borna à effectuer sa retraite en bon ordre, sans confusion ni précipitation, avec une sorte de fierté, selon l'expression de Dumouriez lui-même, - suivi pied à pied par le général français jusqu'à l'extrême frontière. Dumouriez entra le 7 dans Mons; le 14 il était à Bruxelles, le 20 à Louvain, le 28 à Liège. Dans le même temps toutes les places de la Flandre maritime, Nieuport, Ostende, Bruges, Menin, Tournay et Gand, ouvraient leurs portes à l'armée du Nord, qui agissait sur la gauche du coros d'armée principal, pendant que sur la droite Valence formait, avec son armée des Ardennes, le siège du château de Namur, qui capitula le 2 décembre. Anvers s'était rendu quelques jours auparavant (26 novembre) à l'actif et brave Miranda, que le général en chef venait de mettre à la tête de l'armée du Nord en remplacement de Labourdonnave, qui n'avait eessé de contrarier et de retarder autant qu'il avait été en lui les opérations auxquelles il devait concourir.

Au milieu de ces triomphes éclatants, dont l'opinion publique admirait la rapidité, et dont l'activité du général victorieux accusait seule la lenteur, Dumouriez était dévoré de soucis et accablé des préoccupations les plus pénibles. Il régnait dans l'administration militaire, depuis surtout que Pache en avait pris les rènes, une telle incurie et un tel désordre, qu'aucun service ne se faisait, et que le lendemain de sa victoire l'armée était réduite à un dénûment absolu. Malgré les dispositions précises que Dumouriez avait prises avec le ministre avant de quitter Paris, malgré les lettres pressantes qu'il ne cessait de lui écrire, rien n'arrivait, ni vivres, ni capotes, ni souliers, ni argent. Au moment de l'entrée dans Bruxelles il restait quatorze mille francs dans la caisse de l'armée, et on avait à solder le prêt de einquante mille hommes. Ces soins secondaires, et cependant si importants, absorbaient en partie l'attention que Dumouriez aurait dû donner exclusivement à la poursuite de l'ennemi. Bientôt des tracasseries incessantes vinrent s'y joindre. Forcé de pourvoir par lui-même à la nourriture et à la paie du soldat, le général avait passé des marchés et contracté quelques em-

mana trangle

- Annual State -

derivative of the second of the

1792,

prunts sous la garantie nationale : la Convention, qui avait applaudi avec enthousiasme à la victoire de Jemmapes, n'en refusa pas moins de ratifier des opérations qu'on lui représenta comme onèreuses au trésor, mais qui dans tous les cas avaient pour elles l'excuse d'une rigoureuse nécessité : les marchés furent cassés et les emprunts ne furent pas reconnus. Ce ne furent pas encore les seuls dégoûts que Dumouriez eut à supporter. Ainsi qu'on l'a vu, il avait promis aux Belges, lors de son entrée en campagne, un religieux respect pour les institutions et les propriétés. Cette assurance lui avait gagné la grande masse de la nation , heureuse de se voir affranchie du joug autrichien, disposée d'ailleurs à réformer dans ses institutions ce qu'elles conservaient d'exclusivement féodal, et avec cela redoutant plus que tout le reste les sanglants excès dont la démagogie donnait en France le triste spectacle. Mais au-dessous de cette classe modérée, qui consentait volontiers au sacrifice des privilèges pourvu que l'on ne prétendit pas effacer les distinctions sociales, s'agitait, là comme partout, une populace aisément accessible aux doctrines désorganisatrices, et facile à porter à toutes les violences. Cette classe inférieure, si dangereuse par son ignorance, par ses passions, par sa turbulence, n'avait, et cela devait être, compris de notre révolution que les exagérations et les doctrines anarchiques : celle-là youlait transporter chez elle l'égalité absolue, la souveraineté du peuple, et, par une conséquence naturelle, la proscription des riches et la spoliation des propriétés. Il faut le dire, cependant : nulle part le bas peuple n'était encore arrivé à cet excès de démoralisation dont la populace parisienne avait fait preuve depuis 89; aussi, malgré les prédications fanatiques des émissaires des clubs parisiens, les mouvements qui se manifestèrent dans plusieurs villes belges ne furent-ils pas, comme chez nous, souillés par le pillage et par l'assassinat. Mais ce dernier frein dù à des mœurs plus religieuses ne pouvait, une fois le peuple lancé dans cette voie funeste, résister long-temps aux doctrines corrosives de la démagogie. Par caractère autant que par politique. Dumouriez était porté à favoriser de préférence le parti modéré; sa proclamation lui faisait d'ailleurs du triomphe de ce parti une question en quelque sorte personnelle. Il fut donc en fréquent désaccord avec les quatre commissaires que la Convention avait envoyés près de lui pour révolutionner le pays : ces commissaires étaient Camus, Gossuin et Lacroix, auxquels Danton s'était fait adjoindre. On comprend combien cette conduite dut irriter contre lui les Jacobins de Paris, déjà fort médiocrement disposés à son égard; et tout cela contribue aussi à expliquer la conduite du ministre Pache, tout dévoué aux Jacobins. Marat, toujours atroce dans ses imputations, l'accusait d'avoir sacrifié à dessein dix mille Parisiens à l'attaque des redoutes de Jemmapes, et d'avoir ensuite vendu au due de Saxe-Teschen la liberté de sortir de la Belgique. Dans un rapport mémorable sur lequel je revien-

drai tout-à-l'heure, Cambon s'exprimait ainsi devant la Convention : « Du-» mouriez, en entrant en Belgique, a annoncé de grands principes de phi-" losophie; mais il s'est borné à faire des adresses aux peuples. Il a jusqu'ici » tout respecté, nobles, priviléges, corvées, féodalité, etc. Tout est encore » sur pied. Tous les préjugés gouvernent encore ces pays, et le peuple n'y » est rien : c'est-à-dire que nous lui avons bien promis de le rendre heureux, » de le délivrer de ses oppresseurs, mais que nous nous sommes bornés à des » paroles. Le peuple, asservi à l'aristocratie féodale et nobiliaire, n'a pas eu » la force, seul, de rompre ses fers, et nous n'avons rien fait pour l'aider à » s'en dégager. Le général a cru devoir respecter sa souveraineté et son in-" dépendance, et ne pas lui imposer de contributions extraordinaires :... il » a cru ne devoir pas même forcer les habitants à fournir des magasins et des » approvisionnements à nos armées. Ces principes philosophiques sont les no-" tres; mais nons ne voulons pas, nous ne devons pas respecter les usurpa-» teurs. Tous ceux qui jouissent d'immunités et de privilèges sont nos en-» nemis : il faut les détruire... » Il est très vraisemblable , d'après les phrases que j'ai soulignées dans ce passage, que le dénûment absolu dans lequel on laissait l'armée de Dumouriez ne résultait pas seulement du mauvais service des bureaux de la guerre, et que toutes les lenteurs apportées dans les envoist que toutes les tracasseries, que tous les embarras suscités au conquérant de la Belgique tenaient aussi à une inertie calculée, par laquelle, ainsi que Dumouriez en eut dès lors le soupcon, on espérait forcer le général à traiter les Pays-Bas comme Custine traitait les pays allemands : machiavélisme bien digne en effet de deux hommes tels que Pache et Cambon, et qui ne craignait pas de compromettre, soit par haine ou par défiance contre le général, soit par le misérable calcul d'une politique honteuse d'elle-même, puisqu'elle n'ose pas même s'imposer ouvertement, le succès de l'expédition et jusqu'à l'existence de notre armée!

Clairfayt, qui avait pris le commandement des troupes autrichiennes, s'était retiré derrière la Meuse après son évacuation forcée de Liège, le 28, et s'était échelonné jusqu'à Aix-la-Chapelle; Dumouriez, après quelques jours de repos nécessités par l'affreux délabrement de son armée, reprit sa poursuite. Le 7 décembre il délogea les Impériaux de leurs nouvelles positions, et les força de se retirer derrière l'Erft, où ils se cantonnèrent entre cette rivière et le Rhin. Dix lieues encore, et on les rejetait au-delà du fleuve; mais le dénûment de nos troupes, par le froid extrême qu'il faisait, et le manque absolu de fourrages, ne permirent pas de tenir plus long-temps la campagne. Le 12, l'armée fut répartie dans ses quartiers d'hiver, à Aix-la-Chapelle, à Liège, à Malmédy, et dans tout le pays intermédiaire. Les dix mille hommes du général d'Harville occupaient la Meuse depuis Givet jusqu'à Namur; et le général Miranda, ayec ses dix-huit mille hommes, te-

1792.

nait la gauche depuis Tongres jusqu'à Ruremonde : de nouveaux bataillons venus de France formaient les garnisons des Pays-Bas. Ces dispositions prises, Dumouriez partit pour Paris, où il arriva le dernier jour de décembre.

d

Le procès de Louis XVI y était commencé depuis cinq jours. Mais avant d'aborder ce grand épisode du drame révolutionnaire, et pour que rien ne vienne en interrompre le récit, il faut nous reporter en arrière, et jeter un rapide coup d'œil sur l'histoire de la Convention pendant les deux mois que nous venons de passer en Belgique.

On se souvient des vives discussions soulevées par la proposition d'une

garde conventionnelle, question de vie ou de mort pour la faction anarchique qui régnait sur Paris par la multitude, pour cette faction qui aspirait à dominer la Convention par la terreur, et la France par la Convention. Cette question, qu'avait un moment suspendue le débat si mal posé par les accusateurs de Robespierre, ne cessait pas d'occuper tous les esprits ; un rapport de Bazire sur la cause des troubles de Paris y ramena l'Assemblée dés le jour suivant, et l'on y revint encore quatre jours plus tard à l'occasion d'un autre rapport de Letourneur au nom du comité de la guerre sur les fédérés présents à Paris. Le comité de la guerre, secrétement inspiré par Pache, qui n'était là que l'instrument docile des Jacobins, proposait de faire décréter le départ immédiat des fédérés organisés en bataillons, et la prompte organisation des autres pour les diriger de même sur la frontière; les Girondins, soutenus cette fois par Barrère, qui semble aspirer au rôle de médiateur suprême, parvinrent à faire repousser cette double proposition, de même qu'ils avaient fait rejeter l'impression et l'envoi aux départements du rapport de Bazire, où se trouvaient reproduits les sophismes mensongers de Robespierre pour l'attenuation des massacres de septembre, et qui ne vovait d'autre obstacle à la tranquillité parfaite de Paris que la présence dans ses murs de ces quinze mille fédérés qui semblaient une menace incessamment suspendue sur la paisible population parisienne. Mais là se borna le triomphe de la Gironde, et la question même de la garde départementale ne recut pas encore de solution.

Il était une autre cause d'agitation plus profonde, plus générale, qui s'était sans cesse manifestée depuis l'origine des troubles révolutionnaires, et qui se reproduisit vers la fin de cette année 1792 avec les symptômes les plus menaçants : c'était la question des subsistances. Nous u'avons guère vu jusqu'à présent que le mouvement extérieur de la Révolution : pour s'en faire une idée complète, il faut descendre de cette région où s'accomplissent les faits politiques; il faut s'éloigner du théâtre de notre gloire militaire, détourner les yeux de cette tribune où les haines de parti se livrent d'autres combats non moins ardents, quitter même la place publique que l'émeute remplit de ses clameurs furibondes; il faut, enfin, oubliant un moment

6-10 novemb.

tout ce bruit, tout ce mouvement, toute cette excitation fébrile des camps et du sénat, des elubs et du forum, et plongeant son regard plus avant dans la vie intime de cette société violemment ébranlée, pénétrer jusqu'au secret du foyer domestique. Là que de pleurs et de misères! que de regrets cachés, de douleurs poignantes, de sombres désespoirs! C'est ici que l'âme profondément contristée comprend tout ce que les bouleversements politiques entralnent avec cux de maux inévitables, et se prend parfois à douter que les biens qu'ils doivent produire puissent iamais guérir les blessures qu'ils ont faites! - Et pourtant ces maux seront oubliés avant que la génération qui les endura ne soit éteinte, et bientôt à ce triste concert de douleurs et de malédictions aura succédé un hymne universel d'actions de graces pour d'impérissables bienfaits après quelques souffrances passagères. Mais en 92 le bien était encore éloigné, et les souffrances étaient grandes. Au milieu des convulsions qui depuis quatre ans agitaient la France, les trois sources principales de la prospérité générale et du bien-être particulier, l'industrie, le commerce et l'agriculture, s'étaient taries à la fois. L'industrie avait perdu le luxe qui l'alimente; le commerce, la confiance et le calme qui le font vivre ; l'agriculture , les bras qui la soutiennent : la France , alors, n'avait besoin que d'exaltation et de fer. Une nation, cependant, ne rompt pas ainsi brusquement avec ses mœurs et ses besoins. Vainement les orateurs des clubs, parodistes ridicules de l'austérité des vieux Spartiates, flétrissaient-ils du nom de corruption les moindres recherches dans la vie, dans les habitudes et dans l'extérieur; vainement qualifiaient-ils d'aristocrate tout ce qui s'élevait au-dessus de leurs dehors sordides, et de simplicité républicaine la grossièreté des vêtements de même que la grossièreté du laugage : le fanatisme chez quelques uns, la peur chez le plus grand nombre, pouvaient bien leur eréer des échos; mais la masse de la nation n'en souffrait pas moins horriblement d'un état de choses qui ne présentait la liberté qu'appuyée sur la misère.

Au milieu de ces causes nombreuses de perturbation, la plus active, la pix pas quies, les des classes inférieures était la rareté ou le haut pix des aubsistances. On peut bien se résoudre à porter de sales vétements, on peut se restreindre sur les choses accessiores, mais on ne se résoudre par la manquer de pain; iei la crainte seule a presque déjà les effets désastrates de la réalité. Or, cette crainte de la distett, dans les derniers mois éste extre aumée, avait frapel toutes les inaquiations. Dans le plus grand nombre des départements, en effet, les marchés étaient dégarnis, et partout les prix du blé éprouvaient le surhaussement qui suit la rarelé. Oppendant, on affirmatique les réceltes avaient été généralement à hondantes, et l'on ne flumquait pas d'attribuer cette rarelé factice aux manœuvres des accepareur à les résont présent de constructions aimes, contror de conspruer désirate des contra-résontéments.

1792.

ŝ

8

91

1792.

deux mots qui expliquaient tont et dispensaient de toute autre raison. En admettant, néanmoins, que les troubles qui régnaient depuis quatre ans dans les campagnes aussi bien qu'au sein des villes, et le grand nombre de bras que les appels révolutionnaires avaient enlevés aux paisibles labeurs de la terre, n'eussent pas influé d'une manière sensible sur les produits, ne suffisait-il pas, pour amener cette pénurie des marchés, des entraves que la circulation rencontrait partout? N'était-il pas naturel que les fermiers craignissent de s'aventurer sur les routes, quand le pillage pouvait les y attendre? et doit-on s'étonner que les plus riches d'entre eux aimassent mieux garder leurs greniers pleins que de venir sur les marchés échanger leurs grains, non contre de l'argent, mais contre des assignats, outre que fort souvent il leur fallait se soumettre à des taxes arbitraires qui les forçaient de vendre à perte? Dans beaucoup de localités, à Chartres, au Mans, à Evreux, à Caen, à Lyon et sur une foule d'autres points, il y avait eu des désordres sérieux, où la malveillance avait pu se meler, sans doute, mais qui avaient essentiellement pour cause les fausses idées que l'ignorance du bas peuple accueille si aisément. Près de Chartres, au marché de Courville, trois commissaires envoyés par la Convention avaient été l'objet des plus graves violences; et ils s'étaient vus contraints, pour sauver leur vie menacée, de signer eux-mêmes la taxe que les acheteurs imposaient aux marchands. Une chose remarquable, parce qu'elle fait connaître l'esprit de ces populations, c'est que mêlant par un rapprochement étrange la religion à leurs autres sujets de plainte, en même temps qu'elles accusaient la Convention de ne rien faire pour empêcher la cherté des grains, elles lui reprochaient de ne plus vouloir de prêtres et d'abolir la religion. A cette occasion on entendit, chose non moins singulière, Danton plaider la cause de la tolérance. « Lorsque le pauvre , dit-il à la Convention, voit un homme riche se livrer à tous ses goûts et satisfaire tous ses désirs , alors que lui ne vit que de souffrances et de privations, il aime à croire, et pour lui cette idée est consolante, que dans une autre vie ses jouissances se multiplieront en raison de ses privations dans celle-ci. Quand vous aurez eu pendant quelque temps des officiers de morale qui auront fait pénétrer la lumière jusque dans les chaumières, alors il sera bon de parler au peuple morale et philosophie. Jusque là il est barbare, c'est un crime de lèse-nation, de vouloir ôter au peuple des hommes dans lesquels il peut trouver encore quelques consolations. »

29 novembre.

Le nombre infini de pétitions qui arrivaient de toutes les parties de la République pour demander des mesures contre le renchérissement et l'accaparement des grains provoqua dans la Convention une discussion sérieuse sur un objet digne en effet de toute sa sollicitude. Deux systèmes opposés se prononcèrent. L'un, et celui-là était soutenu par les champions habituels

1700

des mesures les plus violentes en politique, se réduisait à deux termes fort simples : obliger sous peine de mort ce qu'on nommait les accapareurs à apporter sur les marchés les grains qu'ils tenaient enfouis, disait-on, pour affamer le peuple, et taxer ces grains de manière à ce que le prix n'en put dépasser un maximum déterminé. Le second système, défendu par les esprits les plus éclairés de l'Assemblée, et auquel se ralliaient toutes les opinious modérées, répondait avec raison que ces mesures coërcitives par lesquelles on voulait remédier au mal n'étaient propres qu'à l'aggraver là où il existait. et à le produire là où il n'existait pas « Toutes les agitations publiques pour » se procurer du blé, disaient-ils, tous ces cris à l'accaparement, toutes » ces menaces contre les fermiers, contre les marchands, contre les prétendus » accapareurs, monstre fantastique qui n'existe que dans l'imagination de " ceux qui s'en effraient, toutes ces mesures violentes pour faire circuler for-« cément les grains , sont précisément ce qui porte obstacle à la circulation. Les entraves annoncent et appellent la déliance, et la défiance paralyse tout » ce qu'elle touche. Voulez-vous mettre un terme à ce fàcheux état de choses? » proclamez, au contraire, la liberté la plus absolue du commerce des bles " à l'intérieur, et vous verrez bientôt, par la seule incitation du bénéfice » naturel, les grains s'éloigner des marchés où leur abondance en fait baisser » le prix , pour affluer là où ils manquent , et où les prix se sont élevés à « raison même de cette rareté de la denrée. Vous parlez sans cesse de taxes : " voyez donc ce qui en arrive. Si l'on taxe au-dessus du prix courant, on " paie plus cher; si l'on taxe au-dessous, les blés ne viennent pas au marché. · La taxe ne peut jamais produire que la cherté ou la disette. Le gouverne-» ment ne doit intervenir dans le commerce des subsistances que pour re-" primer tout ce qui pourrait tendre à en gêner la liberté. "

La Convention prit d'abord des mesures répressives contre les promotenrs et les auteurs des désordres; elle censura sévérement les trois commissaires qui, à Courville, avaient faibli devant l'émeute. « On leur présentait la hache et la plume, dit Manuel; ils devaient prendre la hache et se couper la main. » Le 8 décembre, elle rendit un décret qui consacre le principe de la liberté absolue du commerce des grains à l'intérieur, et défend l'exportation sous peine de mort.

L'attitude plus ferme prise par les Girondins, et le zèle avec lequel ils ne cessaient de poursuivre dans le conseil de surveillance de la Commune et dans les principaux membres de la députation de Paris les auteurs des effroyables attentats de septembre, avaient rendu quelque courage aux amis de l'ordre; à Paris et dans nombre de départements les opinions modérées semblaient vouloir secouer l'ignoble joug que, depuis le 10 août surtout, les hommes les plus exagérés faisaient peser sur elles. A Paris, on avait procédé le 16 à l'éjection du successeur de Pétion au poste de maire,

٠.

è

Ž,

16

55

0

1792.

et l'ex-marquis d'Ormesson l'avait emporté de cinq cents voix sur le candidat jacobin, que soutenait Robespierre : c'était un ancien cordonnier, nomme Lhuillier, devenu homme de loi depuis 89, et membre de la Commune du 10 août. D'Ormesson, homme paisible et retiré, refusa la place à laquelle l'appelait la contiance de ses concitoyens, et il fallut procèder à une nouvelle élection (12 décembre). Cette fois les voix opposées au candidat du 2 septembre se reporterent sur Chambon, homme tout-à-fait nul, médecin de profession, et dont la seule recommandation était le nom de son antagoniste; Chambon fut élu à une majorité de près de douze cents voix. Un grand nombre de sociétés des départements alliliées des Jacobins se détachaient de la société-mère ; celle d'Angers écrivait : « Si Marat et Robespierre restent encore parmi vous, la société d'Angers vous prie de ne plus la compter au nombre de vos affiliées, « Beaucoup d'autres demandaient également la radiation de ces deux noms, et surtout de celui de Marat. Ces tentatives de réaction furent promptement étouffées par la terreur, il est vrai ; mais il ne faut pas moins les signaler comme d'honorables protestations.

Les Jacobins, de leur côté, ne négligeaient rien pour combler les vides que ces défections laissaient dans leurs rangs. Leurs affidés travaillaient sans relâche à entretenir le zèle des plus ardents, à réchauffer les tiedes et à étendre leur cercle d'action. De nombreux émissaires parcouraient les pays nouvellement conquis par nos armes, y organisaient des sociétés populaires, travaillaient par tous les moyens à y repandre les principes républicains, et n'oubliaient pas de provoquer des adresses pour demander la réunion du pays à la France. C'est ainsi qu'une députation savoisienne vint annoncer à la Convention, le 21 novembre, que la Savoie, affranchie par les armes françaises, avait aboli la royauté, qu'elle s'était constituée en république sous le nom de nation allobroge, et qu'elle demandait son incorporation à la Republique française. Il y eut dans l'Assemblée un mouvement universel d'enthousiasme. On voulait voter par acclamation ; Barrère modèra cet entrainement, et fit renvoyer la proposition au comité diplomatique et de constitution réunis, au nom desquels l'évêque Grégoire fit un rapport le 27. On n'avait voulu qu'éviter l'apparence d'une précipitation irréfléchie ; la réunion fut prononcée séance tenante à l'unanimité moins une voix. Ce décret de réunion, le premier qui ait consacré pour nous une conquête du principe républicain, fait époque dans nos annales révolutionnaires. Ainsi se réalisait cette menace de l'Assemblée Législative aux rois de l'Europe : Si vous nous envoyez vos soldats, nous vous renverrons la liberté. Malheureusement nous leur envoyions en même temps les Jacobins. Déià, quelques jours avant la démarche des Savoisiens, à l'occasion d'une insurrection partielle dans les Deux-Ponts dont le député Ruhl fit le récit à l'Assemblée, avait été rendu un décret par lequel la République française promettait aide et secours à

1799

tous les peuples qui voudraient recouvrer la liberté (19 novembre), Ce décret justement fameux, qui formulait d'une manière solennelle la propagande républicaine, fut le précurseur d'un autre décret promulgué un mois plus tard, et qui réglait en quelque sorte l'application du principe posé par le premier. Il était prescrit à nos généraux de proclamer sur-le-champ, au nom de la nation française, dans les pays occupés par nos armées, la souveraineté du peuple. l'abolition des impôts existants et des privilèges de toute nature dérivant de la féodalité; de déclarer aux populations qu'on leur apportait paix, secours, égalité, liberté et fraternité; de supprimer toutes les autorités existantes, et de convoquer immédiatement le peuple en assemblées primaires pour créer et organiser une administration provisoire, dont les pouvoirs devaient durer jusqu'au moment où les habitants, secondés par les commissaires nationaux envoyés par la Convention, auraient organisé un gouvernement libre et populaire. Enfin il était strictement ordonné aux généraux de mettre immédiatement sous la sauvegarde et protection de la République française tous les biens appartenant au fisc, au prince, à ses adhérents et satellites volontaires, aux établissements publics, aux corps et aux communautés, soit laïques, soit religieux; de prendre, enfin, toutes les mesures nécessaires pour que rien ne fût distrait de ces propriétés avant l'arrivée des commissaires qui auraient pouvoir d'en disposer.

Le rapport dont Cambon fit précèder la proposition de ce décret, au nom des comités militaire, diplomatique et des finances réunis, mérite d'arrêter l'attention de l'historien; aucun autre document, à ma connaissance, n'expose et ne développe d'une manière aussi franche et aussi complete les principes sur lesquels s'est dirigé le gouvernement républicain dans la longue croisade de la Révolution contre l'Europe monarchique. Le rapport pose comme point de départ que l'objet de la guerre dans laquelle vient d'entrer la République est l'anéantissement de tons les privilèges; que la devise inscrite sur sa bannière doit être Guerre aux châteaux , paix aux chaumières; que par une conséquence naturelle de ce principe, tout ce qui était privilégié, tout ce qui était tyran dans les pays où nous entrions, devait être regardé comme ennemi et traité comme tel; que nous devions nous y déclarer pouvoir révolutionnaire, y sonner le tocsin de la liberté, et abattre inimédiatement tout ce qui existait de contraire aux droits du peuple dans les pays dont nous brisions les fers. « Cependant, continue le rapport, vous " n'auriez rien fait si vous vous borniez à ces seules destructions. L'aristo-

- « cratie gouverne partout : il faut donc détruire toutes les autorités exis-
- tantes. Rien ne doit survivre au régime ancien lorsque le pouvoir révolu-
- " tionnaire se montre... Vous ne pouvez donner la liberté à un pays, vous ne
- » pouvez y rester en súreté, si les anciens magistrats conservent leurs pou-
- " voirs ; il faut absolument que les sans-culottes participent à l'administration...

 Vos comités ont cru qu'en proclamant la destruction des autorités existantes, il fallait que les peuples fussent immédiatement convoqués en assemblées primaires, et qu'ils nommassent des administrateurs et des juças

seminees primaries, et qu'is nonmassent des administrateurs et des joges
 provisoires... Ces administrations provisoires peuvent nous être utiles sous
 plusieurs rapports.
 En entrant dans un pays, quel doit être notre premier soin? c'est de

 prendre pour gage des frais de la guerre les biens de nos ennemis. Il faut
 donc mettre ces biens sous la sauvegarde de la nation, et en confier l'administration et la régie à des hommes nommés par le peuple. Nous ne

 ministration et la règie à des hommes nommés par le peuple. Nous ne prenons rien, nous conservons tout pour les frais de la guerre.
 Mais en accordant cette confiance aux administrations provisoires, vous

avez par cela même le droit d'en exclure tous les ennemis de la République
 qui tenteraient de s'y introduire. Il faut donc que personne ne puisse être
 admis à voter ni être étu s'il ne prête serment à la liberté et à l'égalité, et

 s'il ne renonce par écrit à tous les privilèges et prérogatives dont il pourrait être pourvu.

Con residentia

- Oss précautions prises, il ne faut pas encore abandonner absolument à la liberté; il faut Inider de nos conseits, fratérniser avec lui. En cunséqueure, des que les administrations provisoires seront nommées, la Convention doit leur envoyer des commisses uties dirés de sus sein pour entrefenir avec elles des rapports de fratéries.

 saires tres de son sein pour entretenir avec eiles des rapports de traternité. Cette mesure n'est pas même suffisante. Les représentants du pouple sont inviolables; ils ne doivent jamais exécuter. Il faudra donc nommer aussi des exécuteurs. En concentration le conseil or fautif deurs quantités.

 aussi des exécuteurs. En conséquence, le conseil exécutif devra envoyer,
 de son côté, des commissaires nationaux qui se concerteront avec les adminustrations provisoires pour la défense du pays pouvellement affranchi. et

» pour assurer la subsistance et les approvisionnements de nos armées...»

Cambon s'étend avec prédiection sur le côté financier de cette charte de ortuquêtes républicaines; il expose les moyens d'y introduire les assignats, en remplacement du numéraire et des biens nationaux sur lesqueêt la nation aura mis la main. - Vous devez penser, édid-l, qu'au moyen de la suppres-sion des contributions ancienues les peuples affranchis n'auront point de revenus: ils auront recours à vous, et le comité des finances criel qu'il est nécessaire d'ouvrir le tresor public à tous les peuples qui voudront ettre libres. Quels sout nos tresors ? Ce sont nos biens territoriaux, que nous avous réalisés en assignats. Conséquemment, en entrant dans un pays, en supprimant ses contributions, en lui offrant une particé de nos résons pour l'adrei à reconquérier sa libreté, nous loi offrirons noutre mon-naix evolutionnaire. Cette monnaie deviendra la sienne; nous n'aurons pas besoin dont d'achet et a renot frais d'inside frais de nomeriare pour trouver dans sus besoin dont d'achet et a renot frais d'inside mainraire pour trouver dans sus besoin dont d'achet et a renot frais d'inside numéraire pour trouver dans

» le pays même des habillements et des vivres : un même intérêt réunira

- » les deux peuples pour combattre la tyrannie. Dès lors nous augmenterons
- » notre propre puissance, puisque nous aurons un moyen d'écoulement
- » pour diminuer la masse des assignats circulant en France, et que l'hypo-
- « thèque que fourniront les biens mis sous la sauvegarde de la République
- » augmentera le crédit de ces mêmes assignats.
- » Il sera possible qu'on ait recours à des contributions extraordinaires ; mais
- » alors la République française ne les fera pas établir par ses généraux... Nous
- » ne sommes points agents du fisc ; nous ne voulons point vexer le peuple. Hé
- » bien, vos commissaires, en se concertant avec les administrations provi-
- » soires, trouveront des moyens plus doux. Ils établiront sur les riches les
- » contributions extraordinaires qu'un besoin imprévu pourrait exiger ; ils en
- « excepteront la classe laborieuse et indigente. C'est par là que nous ferons
- " aimer au peuple la liberté. Il ne paiera plus rien, il administrera tout. "

Jusqu'ici l'œuvre révolutionnaire des comités se résume en deux points principaux : s'emparer dans les pays où nous porterons nos armes de tous les biens appartenant aux privilégiés et à leurs partisans, et les remplacer par nos assignats; en second lieu, proclamer la guerre du pauvre contre le riche. Le rapport en ajoute un troisième, qui complète la pensée des deux autres : établir une ligne de séparation infranchissable, sans trève ni compromis, entre les peuples qui accepteront et ceux qui repousseront nos doctrines. « Vous n'auriez encore rien fait, dit-il ( et c'est par là qu'il ter-» mine ), si vous ne déclariez hautement la sévérité de vos principes contre « quiconque ne voudrait qu'une demi-liberté. Vous voulez que les peuples · chez qui vous portez vos armes soient libres. S'ils se réconcilient avec les « castes privilégiées , vous ne devez pas souffrir ce trafic avec les tyrans. Il » faut donc dire aux peuples qui voudraient conserver des castes privilé-» giées : Vous êtes nos ennemis. Alors on les traitera comme tels , puisqu'ils » ne voudront ni liberté ni égalité... » C'était entendre assez étrangement la liberté, sans doute, que de forcer les peuples à la recevoir de nous; mais le fanatisme, toujours exclusif et violent, s'est-il jamais embarrassé des contradictions où l'entraîne son prosélytisme?

Le lendemain du jour où fut porté ce décret qui déclare guerre à mort à toute la vieille Europe, la Convention donna le scandaleux spectacle d'une de ces séances orageuses qu'elle devait léguer en si grand nombre à l'histoire. Le jour où Louis XVI allait paraître à la barre approchait, et les esprits, tout pleins de ce grand événement, étaient livrés dans Paris à une extrême agilation. La monarchie n'était pas abattue depuis assez long-temps encore pour que tous les souvenirs en fussent éteints, et que quelques regrets ne se fissent jour à travers l'exaltation des idées révolutionnaires, Bien des gens, d'ailleurs, n'avaient connu de Louis XVI et de sa famille que la bonté bienfaisante qui se plaisait, au temps de leur grandeur, à ré-

pandre autour d'eux les graces et les bienfaits, et les erimes politiques du prince s'effaçaient aisement devant les traits nombreux où se peignaient les quatités de l'homme. Et puis, on était heureux alors; le travail ne manquait pas et le commerce prospérait : maintenant tout était mort, commerce, travail et prospérité. L'activité des comptoirs et la vie des ateliers étaient passées dans les clubs et dans les émentes; cette liberté qui devait assurer le bonheur de tous ne s'était fait connaître encore que par les souffrances qu'elle avait causées et te sang qu'elle avait fait répandre. Voilà ce que, même à Paris, au centre du mouvement révolutionnaire, se disait cette foule de gens paisibles par tempérament, par besoin et par habitude, placés entre le peuple des rucs qui fait les insurrections et les supériorités que les insurrections menacent, classe inoffensive sur laquelle tombent en partie les cours qui se portent dans la mèlée. A mesure qu'approchait le moment où le malheureux Louis allait être amené devant ses juges, on vovait se manifester de plus en plus la sympathie qu'éveille toujours une grande infortune; les opinions moins comprimées laissaient s'épancher plus librement des expressions d'intérêt et de pitié. Défiante et soupronneuse comme tout pouvoir mal affermi, la Commune n'était que trop disposée à transformer des marques d'humanité en dispositions séditieuses; peut-être aussi les partisans secrets du régime déchu, aisément portés à se bercer d'espérances chimériques, laissaient-ils trop paraître la joie que leur causait cet apparent retour de la bourgeoisie parisienne. Toujours est-il, en effet, qu'une sorte de réaction se laissait apercevoir dans les opinions les moins fanatisées, et que les nouvelles autorités ne laissaient pas d'en ressentir quelque inquiétude. Ce sentiment perce dans une lettre du cummandant-général de la garde nationale, adressée le 16 décembre à la Convention, Santerre y annonçait que l'on continuait dans Paris à travailler l'esprit public, et qu'on ne craignait pas d'y parler ouvertement de royauté. Sur les bancs de la Convention les opinions hustiles étaient toujours à l'affût des occasions de lancer une attaque. Aussitôt après la lecture de cette lettre de Santerre, Thuriot annonce qu'il a à proposer une mesure qui fera disparattre tout esprit de parti et dissipera toutes les inquictudes : c'était de porter la peine de mort contre quiconque proposerait ou tenterait de rompre l'unité de la République française, ou d'en détacher quelque partie pour la réunir à un territoire étranger. Cette proposition, évidemment dirigée contre les plans de république fédérative et de démembrement que la Montagne attribuait à la Gironde, est accueillie par de bruyantes acclamations et décrétée à l'unanimite. Mais immédiatement après , Buzot , le plus pur et le plus austère des Girondins, se lève à son tnur. La gauche pressent avec raison qu'elle va être

l'objet d'une représaille. » Vous avez bien fait de prononcer cette lui coutre » ceux qui tenteraient de démembrer l'empire, dit-il; mais on vous dénonçait ħ

les royalistes, et ce décret ne frappe point sur eux. Je demande à proposer
une mesure nouvelle que je crois salutaire. Un grand acte de justice natio-

une mesure nouvene que je crois sandaire. En grand acte de justice natio nale va bientôt s'accomplir; mais si le trône est renversé, si le tyran est

enchaîné, le despotisme n'en vit pas moins encore. Il vit au sein d'hommes
 corrompus, nourris de ses habitudes, de ses préjugés, de ses vices, et qui

en favoriseraient le retour a'ils le pouvaient impunément. Vous avez im-

- molé Louis XVI à la sûreté publique ; vous devez à cette sûreté le bannis-- sement de sa famille.

Si quelque exception pouvait être faite, poursuit l'orateur girondin, ce
 ne serait pas sans doute en faveur de la branche d'Orléans; par cela
 même qu'elle fut plus chérie, elle est plus inquiétante pour la liberté. Dès

même qu'elle fut plus chérie, elle est plus inquiétante pour la liberté. Dés
 le commencement de la Révolution, d'Orléans fixa les regards du peuple.

Son buste promoné dans Paris le jour même de l'insurrection présentait
 une nouvelle idole. Bientôt il fut accusé de projets d'usurpation: et s'il est

· vrai qu'il ne les ait pas conçus, il paralt du moins qu'ils existèrent et

« qu'on les convrit de son nom. Ainsi le sang des rois est un prétexte lors-

qu'il n'est plus une cause de troubles et d'agitation; ne l'ajoutons point à
 toutes celles qui rendent orageuse la formation des républiques.

Butot cite en exemple le hannissement de Lucius apros l'expulsion des Traquins. Il rappelle les richesses immenses de d'Orisans et ses relations intimes avec les grands d'Angleterre; il redoute l'influence du nom de Bourhon près des puissances étrangières, jaloues de nous donner un maltre din de Sassurer un allé, et ne craint pas moins celle que peut avoir sur les Français le nom d'Égailé, dont le clois singulier fait remarquer d'ant plus son objet qu'il affecte de le cacher; etini, il craint jusqua va-fants de Philippe d'Oriens, dont le jeune et bouillant courage peut être siment séctule par l'antibité op et l'et habitement excicé par les soins et l'alliance de quelques rois étrangers. En présence de tant de Justes moiffs de défiance, continue-il. Philippe ne put rester en France sans alariner la liberté. S'il l'aime, s'il l'a servie, qu'il achève son serrifice et nous défire de la présence d'un descendant des Capet...

No fin-il question que de prévenir des agitations passagress, une luttemême inutile, le repos puble est trup précieux, trop nécessire, pour même inutile, le repos puble est trup précieux, trop nécessire, pour même de troubles continuels. Aujourd hui même é est lui qui nous tour-mente, on se plant, on s'accure réciproyement. Bannissez le nom, le

mente; on se plaint, on s accuse reciproquement. Bannissez ie nom, ie
 sang des rois : vous anieantissez l'espoir et de ceux qui les aiment et de
 quiconque se servirait d'eux pour vous diviser.

S'il est vrai, comme je le crois, que la liberté ne puisse exister et
 avoir tout son essor que dans un gouvernement républicain, vous devez
 promptement rejeter de votre sein tout ce qui tient au pouvoir arbitraire.

1792. • On ne reçut pas impunément dans l'enfance l'espoir de le partager un

La liberté, qu'on n'a equiert qu'avec des combats, je dirais même avec l'adversité, qui ne seconserve qu'avec des mours et ne respire qu'à nomier des lois; ja liberté, fière comme la verti sur laquelle elle s'apquie, est exclusive comme l'amour. Le peuple qui l'adore saus jalousia ne tarde pas e à la perdre. el le soin vigilant d'écarter tout ce qui lui fait ombrage est la perdre. el le soin vigilant d'écarter tout ce qui lui fait ombrage est la premier règle de son cuite. E demande que Philippe, ses fils et sa families d'alter poterte alleurs que dans la flephobleque le malhour d'être ne perse d'ut trone, d'en avoir connu les maximes et requ les exemples; le malhour d'être nevetus d'un nom qui peut servir de raillement des facileux ou aux émissaires des puissances voisines, et dont l'oreille d'un homme libre ne doit plus fer blussée.

Le coup tombait sur la députation de Paris dont Égalité faisait partie, sur cette Montagne où il était allé chercher, au milieu même des plus fougueux démagogues, un appui contre les dangereux soupçons de la démagogie. Des motifs d'inimitié personnelle l'avaient jeté dans l'opposition des avant 89; l'enivrement de l'encens populaire, non moins que les mépris dont l'abreuvait la cour, et les manœuvres d'un entourage d'ambitieux et d'intrigants, qui voulaient l'élever pour s'élever avec lui. L'y avaient maintenu ; plus tard. l'entrainement des circonstances sur un caractère sans énergie, la haine que la noblesse tout entière lui avait vouée, et les périls qui l'attendaient partout où il aurait voulu porter ses pas hors de France, l'avaient fait persister dans une ligne politique dont semblaient devoir l'écarter son nom, sa fortune et son rang. Mais en se créant des défenseurs du côté d'où pouvaient partir les attaques les plus redoutables. Philippe d'Orléans n'avait pu éviter un autre écueil, les défiances, sinon la jalousie, du parti opposé. Parmi les Girondins, quelques uns, et Buzot était du nombre, étaient persuadés de très bonne foi que l'exagération des opinions affichées par Egalité cachait des projets perfides dont devait s'alarmer la liberté, et que les hommes au milieu desquels il siégeait, gagnés par son or ou par l'ambition à ses desseins cachés, n'avaient d'autre but, en poussant la multitude à de sangiants excès, que de ramener la France à la royauté par le dégoût de l'anarchie, et de placer alors le chef de la maison d'Orléans sur le trône d'où ils avaient précipité Louis XVI.

La position des Montagnards était difficile. Même en écartant tout môtif d'intrêrt Vénal, il y avait entre oux et leur collège, estaqué une solidiqui ne leur permettait guirre de ne pas le défendre; et en le défendant, ils un pouvaient guêre évier non plus de prêter le flanc aux supopons. Ainsi par à l'improviste, et fort embarrassés dans ce conflit d'impulsions contrairésils se bornèvent à demander que la proposition fût gournée. Louve, s'etc.

cant à la tribune, s'oppose à l'ajournement. Il cite Brutus et Collatin, et demande, comme Buzot, qu'il soit ordonné à tout individu de la famille des Bourbons, à l'exception des prisonniers du Temple sur lesquels la Convention se réservait de prononcer, de quitter le territoire de la République. Lanjuinais et d'autres deputés appuient la motion de la Gironde ; la Montagne est entraînée maigré elle à accepter la discussion. Chabot soulève alors une objection qui aurait dù frapper les esprits éminents du côté droit, si la passion ne faisait pas trop aisément oublier, dans les luttes des partis. que violer un principe c'est briser la seule barrière qui peut-être aurait pu vous defendre un jour contre les violences de vos adversaires. Pouvez-vous, demanda-t-it, rejeter de votre sein un représentant du peuple, revêtu des mêmes droits, du même caractère que chacun de vous? Merlin de Thionville, qui siège au milieu de la Montagne, se laisse seul emporter à sa fougue. - « En 88 , s'écrie-t-il , j'ai entendu parler d'une faction d'Orléans ; » en 89, 90, 91, encore une faction d'Orléans; à présent le nom d'Orléans « est un ferment de troubles au milieu de nous : Orléans, partez des au-» Jourd'hui !.... Mais au moment où il partira , continue Merlin au milicu « des applaudissements, que les divisions , que les dissensions qui nous tour-· mentent disparaissent enfin ; et , vrais républicains , occupons-nous de · fonder un gouvernement qui puisse écraser le premier intrigant qui voue drait attenter à la liberté ! »

Au milieu du débat une voix de la gauche lance tout-à-coup le nom de Roland : comme moyen de diversion , c'était une tactique d'un effet presque immanquable. Une voix de la droite répond par le nom de Pache; un moment la discussion fut déplacée. - « Puisque vous lancez l'ostracisme contre la famille d'Orléans, cric Albitte du milieu de la gauche, je demande aussi l'ostracisme contre Roland. - Et contre Pache, ajoute un des amis du ministre girondin. - Nous ne voulons point de chef de parti, reprennent à la fois Albitte et Merlin, et Roland est un chef de parti. » Une agitation de plus en plus vive règne aux deux extrémités; Barrère reprend de nouveau son rôle de modérateur et d'arbitre. On a pu remarquer déjà que sa manière de concilier les opinions opposées est de leur donner également tort : ce fut encore celle qu'il suivit cette fois. « Merlin a bien mérité de la patrie, dit-il, lui qui vous a dit qu'il fallait que tous ceux qui portent ombrage à » la liberté disparussent. Mais je ne vois pas que nos seuls ennemis soient » les hommes qui ont eu le malheur de naître du sang des tyrans : ce sont » aussi les hommes qui ont une grande popularité, une grande renommée, · un grand pouvoir. Entre les accusations et les éloges également pas-« sionnés dont on charge de part et d'autre Pache et Roland , l'opinion " prononcera; mais ils sont dangereux, ils nous blessent, "ils nous divi-\* sent : il faut donc aussi qu'ils s'éloignent. Je demande que la motion soit н.

" adoptée à l'égard d'Orléans, de Roland et de Pache. " Rewbel prend alors la parole. Il s'étonne de l'alliage inconvenant d'une grande motion constitutionnelle d'ostracisme avec la proposition mesquine du remplacement de deux ministres. Il affecte de parler de Roland et de Pache avec un dédain extrême. C'est avec peine qu'il a entendu avancer que deux pareils hommes pouvaient compromettre la liberté publique. Enfin il demande, comme Chabot, si l'Assemblée a le droit de chasser un représentant du peuple?

L'extrême gauche en masse réclame l'ajournement avec une nouvelle force. Le président - c'était le constituant Defermont - met l'ajournement aux voix : il est écarté à une grande majorité. Un violent tumulte éclate au côté gauche; le centre et la droite restent calmes et silencieux. Legendre, Drouet, Billaud-Varennes, Bazire et vingt autres parlent à la fois au milieu du bruit. Choudieu demande la parole contre le président et s'élance à la tribune; la majorité refuse de l'entendre et décrète que le premier membre qui troublera la délibération sera envoyé à l'Abbaye. Billaud-Varennes apostrophe le centre et la droite; le tumulte recommence plus violent que tout-à-l'heure. On crie de toutes parts en désignant Billaud : A l'Abbaye! - Tous! tous! répond en masse l'extrême gauche. Vergniaud, qui n'a pas pris part à la discussion, s'indigne de l'insolent mépris avec lequel la gauche se met au-dessus des décisions de l'Assemblée, et fait appel à l'énergie de la majorité contre la tyrannie d'une minorité séditieuse. Dans l'impuissance où il est de faire respecter sa voix et la volonté de l'Assemblée, le président se couvre; au bout de quelques moments un peu de silence se rétablit, et la discussion recommence. Barrère prend une seconde fois la parole. Il veut qu'on distingue les représentants du peuple qui sont dans la loi commune de ceux qui sont hors la loi commune. « En expulsant d'au milieu de vous un collègue qui est du sang des Bourbons, dit-il, ce n'est ni un ostracisme que vous exercez, ni un acte constitutionnel : c'est une loi de sûreté générale. Le roi avait aussi un caractère de représentant héréditaire.... Dire que parce qu'on aura prononcé l'exclusion d'un représentant du peuple placé dans une situation toute spéciale, on pourra de même exclure tout autre député, c'est tirer une conclusion très fausse. La mesure que vous prononcez sort entièrement du droit commun; elle est toute révolutionnaire. » Encore une fois, c'est par de tels sophismes que les partis, en travaillant à la perte de leurs adversaires, minent le sol qui porte l'édifice de la liberté, et préparent les catastrophes qui tôt ou tard les engloutiront tous. Choudieu, député de Maine-et-Loire et l'un des membres de la gauche, réfute la doctrine de Barrère. « Nous voulons une sûreté pour les représentants du peuple, dit-il; si vous en avez une fois exclu un, rien ne nous répond que vous n'en exclurez pas

0

¿ d'autres. C'est la Montagne qui aujourd'hui s'attache au principe qui la défend contre les coups de la Gironde ; plus tand, celle-ci expiere qui reletement. la faute d'avoir voulu porter atteinte à ce principe sacré de l'invidabilité, le seo qui pui put, au milieu des orages de ses temps de discouper, protéger la représentation nationale contre le funeste débordement de ses propres passions.

L'Assemblée mit fin. à ce déplorable débat en ajournant à trois jours la question relative à Philippe Egalité, et en décrétant que tous les membres de la famille des Bourbons Capets qui se trouvalent actuellement en France, à l'exception des prisonniers du Temple, sortiraient sous buti jours du territoire de la République et de cebui procupairat nos armées.

Robespierre, qui n'assistait pas à la séance, commença par déclarer, le soir aux Jacobins, que s'il se fût trouvé à la Convention il aurait voté pour la motion de Louvet. Mais il fit aussitôt ses restrictions. Tels étaient les nuages répandus sur les caractères, dit-il, que l'on ne pouvait connaltre le but final de la maison d'Orléans. Les patriotes avaient défendu Egalité, parce qu'ils avaient vu la cause des principes attachée à sa cause. Il était certain, selon Robespierre, que le côté de l'Assemblée qui avait provoqué le décret avait les plus grandes liaisons avec la maison d'Orléans : d'où il tirait cette conséquence que la motion n'avait été qu'une comédie, et qu'elle cachait un piège où l'on voulait entraîner les patriotes. On avait parlé de dictature ; on avait vu que cette calomnie ne faisait pas fortune; on voulait faire mouvoir un autre ressort; on voulait appeler le côté gauche la faction orléaniste. Un autre but de la motion était de chasser de la Convention les meilleurs patriotes ; après avoir expulsé Egalité, on s'attaquerait aux autres. Tout en invitant ses collègues à voter pour le décret , il les sollicitait donc en même temps de veiller sur les conséquences que leurs adversaires voudraient en tirer contre les meilleurs amis du peuple.

Marat combattil l'opinion de Robespierre, aux grands applaudissements de l'auditoire, et surtout des tribunes. «I l'aut qu'Egailé reste, dil-il, car il est le représentant du peuple. Il faut qu'Egailé reste et que les patriotes n'abandonnent pas le clamp de bataille; autrement tous les patriotes séront bientôt prosertis, et la libetré est perdue sans relour. «

Les trois jours écoulés, la discussion fut reprise dans la Convention (1946embre ). Les septirs é étaient quelque peu cellnés, et celte séance fut moins orageuse que la précédente. La Gironde elle-même » y montra, d'aitients, divise d'opinion, et cette division influs puissamment sur les sort définitif de la proposition. Un député breton, Fayau, prit le premier la parole, et sprès avoir développé ce principe que, comme député du peuple, Pilles Egalité détait hors de l'atteinte de ses collègues, il demande le rapport pur et simple du décret du 16. Un prétition dans le même sens avait été colportée et

signée dans les quarante-huit sections, et une nombreuse députation se présenta aux portes de la salle, le maire Chambon en tête, pour apporter cette pétition à la barre; elle n'y fut pas admise, et la multitude qui servait d'escorte à la députation se retira en proférant des cris et des vociférations contre l'Assemblée. Pétion fit entendre de sages paroles; il se plaignit de ces défiances irritantes que les parties opposées de la représentation nationale se renvoyaient mutuellement. « Il n'est pas un député qui puisse monter à cette tribune, dit-il, sans être environné de soupçons qu'on ne se donne pas la · peine de cacher. On fait perdre à la Convention sa dignité; et par une « fatale réaction , nous communiquens le désordre autour de nous. Il en résulte que l'opinion publique se déprave, et que les lois que rend l'As-- semblée Nationale, si elles ne sont pas tout-à-fait méconnues, sont recues - avec cette indifférence qui en amène tôt ou tard le mépris. Des qu'une » proposition est faite, on se demande aussitôt quel intérêt particulier ou quel intérêt de parti l'a inspirée; il semble qu'aueun de nous ne puisse « être animé du bien public. On ne veut pas voir qu'on peut être de très · bonne foi divisés d'opinions. Ainsi, la grande question qui nous occupe peut être considérée par les uns sous le rapport de la justice, et par d'au-» tres sous le rapport de la politique; hé bien, si nous diseutions les opi-» nions différentes avec le calme et la dignité qui conviennent à cette en-- ceinte, le peuple qui nous entend reporterait ce calme et cette dignité - au-dehors... - Pétion terminait en demandant le renvoi du tout après le jugement du roi. Cette motion, appuyée par Kersaint, fixa les hésitations de la majorité; et il fut décidé à la presque unanimité que l'exécution du décret serait suspendue, et la question relative à Philippe Égalité renvoyée après le jugement de Louis XVI. La Gironde ne remporta donc de cette attaque qu'un surcroit de haines personnelles, et la stérile satisfaction d'avoir un moment fait trembler des hommes dont on n'avait déjà que trop à craindre les terribles représailles. On sait que le plus implacable des sentiments, c'est la peur.

Ges tomultueux, dévlus ne remplissaient, pas exclusivement les moments de l'Assemblée, copendant, depuis six meniuses elle nivait pas cests, aux les courts intervalles de quodques interruptions, de s'occuper d'un dijet qui dominant tous les autres, le jugement de Louis XVI. La cause s'était ouvreit le 6 novembre par un rapport de Dufréhe-Valuré, au nom de la commission extraordinaire des vingt-quarte nommée pour procéder à l'examen des parjers saisis au château ou deux l'ex-fresiorier de la latée entité, Septeul, et primitirement déposés entre les mains du comité de sur-cillance de la Commune. Le rapport de Valuzé, protant sur des pièces quoi prout pa jupart re-montaient au moins à la fuite du roi et à sou arrestation à Varennes, n'apervauil rieu que de la l'our neutre de l'action de la comment de la co

c'était un prince subissant à regret l'ordre de choses que 89 avait établi, travaillant de tout son pouvoir à rentrer dans ce que les préjugés de sa naissance l'avaient habitué à regarder comme ses droits légitimes, et semant l'or autour de lui pour entretenir le zèle de ses partisans et assurer un plus grand nombre d'instruments aux desseins que l'on tramait pour lui. Mailhe, député de Toulouse, où il appartenait au barreau, fit le lendemain (7 novembre ) un second rapport au nom du conité de législation. Louis XVI peut-il être jugé? Par qui doit-il être jugé? Sera-t-il traduit devant les tribunaux ordinaires? La Convention déléguera-t-elle le droît de le juger à un tribunal formé par les assemblées électorales des quatre-vingt-trois départements, ou le jugera-t-elle elle-même? Enfin, soumettra-t-on le jugement à la ratification de tous les citovens réunis en assemblées primaires? - telles sont les questions successivement abordées dans le rapport. Celle de l'inviolabilité y est surtout longuement discutée. Presque partout dans ce travail on retrouve les habitudes argutieuses d'un avocat d'ordre inférieur; c'est assez dire qu'on y chercherait en vain la hauteur de vues à laquelle aurait pu s'élever l'homme d'État embrassant d'un vaste coup d'œil les difficultés politiques de la situation. Mailhe s'attache à démontrer que la fiction d'inviolabilité du ci-devant roi disparaissait là où il avait ourdi ses complots sans le concours des ministres constitutionnellement responsables; en d'autres termes, que la loi devait l'atteindre personnellement pour des crimes qui lui étaient personnels. L'inviolabilité lui avait été concédée non pour lui, mais dans l'intérêt général; il n'avait donc pas droit d'invoquer une prérogative dont il n'avait usé que pour opprimer cet intérêt général qu'elle était destinée à protéger. Les principales conclusions de Mailhe sont : 1º que Louis XVI pouvait être jugé; 2º qu'il serait jugé par la Convention Nationale; 3º qu'il serait fait un rapport énonciatif des délits dont Louis XVI se trouverait prévenu; 4° que Louis XVI, par lui ou par ses conseils, présenterait sa défense écrite ou verbale; 5° que la Convention porterait son jugement par appel nominal.

Le rapport s'occupe en terminant de la famille du roi décliu. La cause de Marie-Antoinette ne devait ni ne pouvait, dit-il, être confondue avec celle de Louis XVI; la tête des femmes décorées du titre de reines n'avait jamais été en France plus inviolable ou plus sacrée que celle du commun des conspirateurs. Quand on s'occuperait d'elle, on aurait à examiner s'il y avait lieu de la décréter d'accusation, et dans ce cas elle ne pourrait être envoyée que devant les tribunaux ordinaires. A l'égard du jeune fils de Louis, cet enfant n'était pas encore coupable; il n'avait pas encore eu le temps de partager les iniquités des Bourbons. On aurait à balancer ses destinées avec l'intérêt de la République.

La Convention recut ce rapport avec de grands applaudissements. Elle en

1792

décréta la traduction dans toutes les langues d'Europe, et l'envoi aux départements, aux nunicipalités et aux armées.

13 novembre.

La discussion s'ouvrit le 13 sur la première question - Le roi peut-il être jugé? - et se prolongea jusqu'au 3 décembre entre les défenseurs et les adversaires du principe de l'inviolabilité posé dans la constitution de 91. dogme que Pétion qualifie de stupide, et qui aux veux de Grégoire est une monstruosité. Dans ce long échange d'arguments qui se croisent ou se heurtent, s'il se trouve dans le côté droit et dans les rangs du centre des orateurs pour revendiquer les prérogatives de la royauté constitutionnelle. la personne du roi déchu n'y rencontre pas un défenseur : c'est le principe qui les préoccupe et non l'homme. Ceux-là mêmes qui combattent les motions sanguinaires des jacobins se croient obligés, pour éviter le soupçon de royalisme, de racheter par la violence du langage la modération qui est au fond de leur pensée. Loin de pallier les torts politiques du roi, ils les exagèrent. Morisson, député de la Vendéc, le premier de ceux qui osèrent soutenir que la Convention ne pouvait pas juger Louis XVI, et qui plus tard, conséquent avec son opinion, se récusa pour le jugement, Morisson ne parle qu'avec les dehors de la plus profonde indignation « des perfidies et des atrocités dont Louis XVI s'est rendu coupable; » la première de toutes ses affections, si la loi ne posait pas une barrière infranchissable à ce juste besoin de vengeance, serait de voir « ce monstre sanguinaire expier ses forfaits dans les plus cruels tourments. » L'évêque Fauchet, député du Calvados, qui soutient aussi que Louis XVI ne peut être jugé, et qui vota pour le bannissement, proclame que le tyran détrôné « a mérité plus que la mort. » S'il veut qu'on lui conscrve la vic. « c'est pour qu'attaché à un échafaud d'ignominie il serve long-temps d'exemple aux conspirateurs, et qu'on ait en lui un témoignage vivant de l'absurdité, de l'exécration dévolues à la royauté : » c'est pour que l'on puisse dire aux nations : « Voyez-vous cette espèce d'homme anthropophage qui se faisait un jeu de nous dévorer? c'était un roi. Il n'y avait point de loi qui cût prévu son délit ; il a passé les bornes de ce qu'il y a de plus horrible dans les crimes prévus par notre code pénal. Mais la nature se venge des vices de notre législation, et lui inflige un supplice plus terrible que la mort... »

٠ti

10

10

Au milieu de cette succession monotone des mêmes arguments incessamment reproduits pour ou contre l'inviolabilité et la mise en jugement du roi prisonnier, une opinion se détache par sa nouveauté hardie : c'est celle de Saint-Just. Saint-Just, que le département de l'Aisne avait envoyé à la Convention avec Condorcet, en était un des membres les plus jeunes; mais déjà, à vingt-cinq ans à peinc, et sous des dehors dont la froideur allait jusqu'à l'austérité, il joignait à la sombre exaltation du fanatisme républicain l'intlexibilité d'opinions que donne une conviction profonde. Il at-

taque tout d'abord et l'opinion de ceux qui plaçaient l'inviolabilité attribuée au roi par la constitution de 91 entre Louis XVI et ses juges, et le système du comité de législation qui niait cette inviolabilité et voulait juger le roi déchu en criminel ordinaire. Ce n'est pas en citoyen que Louis doit être jugé, c'est en ennemi; les formes de la procédure à suivre ne sont pas dans la loi civile, mais dans le droit des gens, « Un jour, peut-être, s'é-» crie-t-il, les hommes aussi éloignés de nos préjugés que nous le sommes » de ceux des Vandales s'étonneront de la barbarie d'un siècle où ce fut » quelque chose de religieux que de juger un tyran; où le peuple qui eut » un tyran à juger l'éleva au rang de citoyen avant d'examiner ses crimes. » On s'étonnera qu'au xvIIIe siècle on ait été moins avancé qu'au temps » de César : le tyran fut immolé en plein sénat, sans autre formalité que » vingt-deux coups de poignard, sans autres lois que la liberté de Rome. » Et aujourd'hui l'on fait avec respect le procès d'un homme assassin d'un » peuple, pris en flagrant délit, la main dans le sang, la main dans le " crime! Ceux qui attacheront quelque importance au juste châtiment d'un » roi ne fonderont jamais une république... »

"Citoyens, dit Saint-Just dans la suite de son discours, si le peuple romain, après six cents ans de vertus et de haine contre les rois, vit se relever le trône; si, Cromwell mort, la Grande-Bretagne vit renaître les rois malgré son énergie, que ne doivent pas craindre parmi nous les bons citoyens amis de la liberté, en voyant la hache trembler dans nos mains, et un peuple, dès le premier jour de son affranchissement, respecter le souvenir de ses fers! Quelle république voulez-vous établir au milieu de nos combats particuliers et de nos faiblesses communes? On semble chercher une loi qui permette de punir le roi! Dans la forme du gouvernement d'où nous sortons, le roi pouvait être inviolable pour chaque citoyen: mais de peuple à roi je ne connàis plus de rapport... L'inviolabilité de Louis ne s'étend point au-delà de son crime. Si après l'insurrection on le jugeait encore inviolable, si même on mettait en question cette inviolabilité prétendue, il en résulterait qu'il n'aurait pu être déchu, et qu'il aurait eu la faculté de nous opprimer sous la responsabilité du peuple...

" Qu'y a-t-il de commun entre Louis et le peuple français? dit-il encore.
"Juger, c'est appliquer la loi. Une loi est un rapport de justice. Quel rapport de justice y a-t-il entre l'humanité et les rois? Il est telle âme généreuse qui pourrait dire que le procès doit être fait à un roi non point pour
les crimes de son administration, mais pour celui d'avoir été roi : car
rien au monde ne peut légitimer cette usurpation; et de quelques illusions, de quelques conventions que la royauté s'enveloppe, c'est un
rcrime éternel contre lequel tout homme a le droit de se lever et de s'armer; c'est un de ces attentats que l'aveuglement même de tout un peuple

" ne saurait justifier. Un tel peuple est criminel envers la nature par "l'exemple qu'il a donné. Tous les hommes tiennent d'elle la mission d'exterminer la domination en tout pays. On ne peut point régner innocemment..... Tout roi est un rebelle et un usurpateur. Les rois mèmes traintaient-ils autrement les prétendus usurpateurs de leur autorité? Ne fit-on pas le procès à la mémoire de Cromwell? Et certes Cromwell n'était pas plus usurpateur que Charles I\*\*; car lorsqu'un peuple est assez làche pour se laisser dominer par des tyrans, la domination est le droit du premier venu, et n'est ni plus sacrée ni plus légitime sur la têté de l'un que sur la tête de l'autre... Je le répète, on ne peut juger un roi selon les lois du pays, ou plutôt la loi de cité. Il n'y avait rien dans les lois de Numa pour

pays, ou plutôt la loi de cité. Il n'y avait rien dans les lois de Numa pour piuger Tarquin, rien dans les lois d'Angleterre pour juger Charles I<sup>et</sup>. On les jugea selon le droit des gens; on repoussa un étranger, un ennemi: voilà ce qui légitima ces expéditions, et non point de vaines formalités qui n'ont pour principe que le consentement du citoyen par le contrat.

Ne perdez jamais de vue que l'esprit dans lequel on jugera le roi sera le même que celui dans lequel on établira la République. La théorie de votre jugement sera celle de vos magistratures; et la mesure de votre » philosophie dans ce jugement sera aussi la mesure de votre liberté dans

» la Constitution. »

Ce langage froidement exalté, ces doctrines où le fanatisme républicain est arrivé aux dernières limites que puisse atteindre un esprit faussé par des études incomplètes et des analogies erronées, appartiennent à l'histoire : l'homme et l'époque s'y peignent à la fois.

Robespierre fut ici ce que nous l'avons vu depuis trois ans : le plagiaire effronté des idées d'autrui. Son discours n'est que la répétition de celui de Saint-Just, revêtu de la phraséologie làche et déclamatoire qui caractérisait ce que ses sectateurs appelaient son éloquence. « L'Assemblée , dit-il en » débutant, a été entraînée à son insu loin de la véritable question. Il n'y a » point ici de procès à faire. Louis n'est point un accusé, vous n'êtes point " des juges; vous êtes, vous ne pouvez être que des hommes d'État et les » représentants de la nation. Vous n'avez point une sentence à rendre pour ou contre un homme, mais une mesure de salut public à prendre, un » acte de providence nationale à exercer... Louis ne peut être jugé, il est » déjà condamné; il est condamné, ou la République est criminelle. Pro-» poser de faire le procès à Louis XVI, de quelque manière que ce puisse » être, c'est une idée contre-révolutionnaire, car c'est mettre en cause la » République elle-même. Si Louis peut être encore l'objet d'un procès, il » peut être absous ; s'il est absous , la République est condamnée... Nous " invoquons des formes, parce que nous n'avons plus de principes; nous » nous piquons de délicatesse, parce que nous manquons d'énergie; nous

 étalons une fausse humanité, parce que nous sommes étrangers au sentiment de l'humanité véritable. Nous révérons l'ombre d'un roi, parce que

timent de l'humanité véritable. Nous révérons l'ombre d'un roi, parce que
 nous ne savons pas respecter le peuple; nous sommes tendres pour les

« oppresseurs, parce que nous sommes sans entrailles pour les opprimés. « Robespierre veut que la Convention se borne à déclarer Louis traitre à la nation française et criminél envers l'humanité, et qu'immédiatement après le roi déchu porte sa tête sur l'échafaud dans le lieu même où étaient morts, au 10 août, les martys de la libérté.

La discussion fut fermée après le discours de Robespierre, et à une grande majorité il fut décrété que Louis XVI serait jugé par la Convention Nationale.

4 décembre.

La veille, une députation de la Commune de Paris était venue faire entendre à la barre de l'Assemblée le langage insolemment impérieux devant lequel, deux mois auparavant, tremblait la vieillesse avilie du corps législatif. » Dépositaires de la vengeance nationale, avait-elle dit, qui donc arrête votre bras? La torpeur enchaînerait-elle votre zéle, assoupirait-elle votre prudence? Vous avez envoyé à l'échafaud des hommes qui ne furent que les instruments de la conspiration : ils y attendent leur chef. Que tardezyous done? Attendez-yous que la mort yous ait soustrait votre victime? Laisserez-vous à la calomnie la possibilité de dire que les Français n'ont pas osé juger leur roi, et qu'ils ont lachement préféré l'empoisonner dans les ténèbres d'une prison? La patience du peuple peut s'épuiser : craignez de la pousser à sa dernière limite... » Barrère occupait le fauteuil ; sa réponse fut digne et ferme. - « Le devoir de la Convention Nationale est d'écouter les » pétitions des citoyens, dit-il; mais elle ne sera jamais devancée par aucune » section du peuple sur les objets de salut public. Elle n'a ni torpeur ni pu-» sillanimité; elle aura le courage d'étouffer toutes les factions qui entou-» rent le berceau de la République, même la faction impic qui voudrait » avilir le pouvoir national... La République, unc et indivisible, a confié à » ses représentants le droit de préparer ses lois, et de la délivrer du roya-» lisme comme de l'anarchie, des traltres couronnés comme des factieux · mercenaires. La Convention Nationale en répond à la patrie; elle ne doit » compte de ses travaux, de ses pensées et du jugement de Louis-le-Traltro » qu'à la République entière. » Chaque jour voyait arriver de tous les points de la France de nombreuses

chaque jour voya a rarriver de uous ses points de la France de troncreuses pélitions adressées à la Convention ou par la généralité des citoyens d'une commune, ou par les sociétés patrioliques. Quelques unes de ces adresses exprimainent le vou de voir bientot Louis XVI françe par le jugement national; la plupart s'élevaient avec énergie contre le despotisme et les usurpations de la Commune de Paris, s'indignaient de voir sièger sur les banes des législateurs des hommes enore souillés du sang du 2 septembre, et

14

Un incident inattendu vint jeter un nouveau brandon au milieu de ce foyer de haines ardentes. Ce fut Roland qui, sans le vouloir, fournit aux passions ce surcrolt d'aliment. Un serrurier, jacobin prononcé, était venu lui déclarer que, peu de temps avant le 10 août, on l'avait chargé de construire. dans le mur d'un couloir voisin de l'appartement du roi , une armoire fermée d'une porte en fer, et assez habilement dissimulée pour qu'il fût impossible de la découvrir sans être prévenu de son existence; d'après le mystère avec lequel on l'avait fait travailler à cette armoire, il ne doutait pas qu'elle n'eut été destinée à recéler des choses importantes. Le premier mouvement de Roland fut d'y courir avec cet homme, et de s'assurer de ce qu'elle pouvait contenir. Ils y trouvèrent une grande quantité de papiers rangés avec soin. Cette précipitation étaît une grave imprudence, que les ennemis du ministre de l'intérieur ne manquèrent pas d'exploiter contre lui. Il avait fait porter immédiatement cette masse de papiers aux comités de la Convention : la plupart étaient relatifs à de secrètes négociations de la cour destinées à tirer le roi de l'état de contrainte où l'avait placé la Révolution ; il y avait aussi différents plans d'évasion fournis à Louis XVI antérieurement à la fuite de Varennes. Marat affirma sans hésiter que Roland avait eu le soin de procéder à une épuration préparatoire; ce qui est certain, c'est que peu de noms importants se trouvaient directement mentionnés, et qu'aucun n'était sérieusement compromis. La calomnie eut à exploiter ici les suppositions qu'elle ne se refuse jamais, bien plus que des imputations précises. If y eut un nom, toutefois, à qui cette découverte fut fatale : ce fut celui de Mirabeau. Une liasse volumineuse renfermait tout le détail des négociations suivies avec lui, et des sommes considérables qu'il avait reçues. A la lecture de ces papiers, un membre, se levant avec impétuosité, demanda que le sanctuaire de la Loi ne fût plus souille par l'image d'un homme qui serait décrété d'accusation s'il existait, et que ses cendres fussent ignominieusement tirées du Panthéon. Manuel prit la défense du grand orateur.

- Mirabeau n'est qu'accusé, dif-il; vivant, vous l'aurize netendu : mort, vous ne lo condamence pas sans entendres a défines. Bans un moute où nous nous pressons au dérruire les rois, ne nous pressons pas autant de détruire les states d'hommes qui comme Nirabeau ont tant contribué à notre Révolution. - Malgré les cris de tout le côté gauche, l'Assemblée se rendi aux observations de Manuel, elle renvous les propositions à l'examen d'un comité, et ordonne que la statue de Mirabeau serait voilée jusqu'après le ressort.

Après avoir décide par le vote de la veille que Louis XVI serait jugé par la Convention, il restait à déterminer de quelle manière il serait jugé. La discussion allait s'ouvrir sur ce point, quand Buzot réclame la parole pour une motion d'ordre, «On prétend, dit-il, qu'il y a ici des partisans de la royauté. Avant d'entrer dans le fond de la question, je demande qu'il soit décrété que quiconque proposerait ou tenterait de rétablir en France la royauté, sous quelque dénomination que ce soit, sera puni de mort. » D'immenses applaudissements accueillent cette proposition, dont tout le monde pe pénètre pas la pensée secrète. Cette pensée secrète, la motion faite quelques jours après par le même député sur Philippe d'Orléans, et qui a été précédemment rapportée, en leva tous les voiles. Parmi les fantômes que l'imagination inquiète des partis aioutait aux périls réels dont était entouré le berceau de la République naissante, celui dont s'effravaient le plus quelques girondins était une prétendue faction d'Orléans, qui n'exista jamais, la suite des événements l'a bien prouvé, du moins dans les proportions menaçantes qu'on lui prêtait pour la combattre. Un député de la gauche, Bazire, s'éleva contre la proposition de Buzot, au nom de la liberté que le peuple devait avoir dans la sanction qu'il serait appelé à donner à la constitution. - On aurait le droit de dire, s'écria-t-il, que votre république n'a été établie que par la force d'une faction, car elle semblerait alors ne reposer que sur une loi de sang, et non sur le vœu spontané du peuple. - Buzot reniet en question ce qui a été solonnellement décidé, ajoute Lejeune; c'est une motion d'anarchie et de désordre. Rewbell fait observer qu'il ne s'agit pas de délibérer une seconde fois sur l'abolition de la royauté, mais seulement de se garantir par une loi pénale contre toute tentative attentatoire à la République. Merlin de Thionville demande que du moins on ajoute cette réserve , à moins que ce ne soit dans les assemblées primaires. Une violente rumeur s'élève à ces mots ; vingt voix à la fois demandent que Merlin soit censuré comme avant outrage la souveraineté nationale. - « La souveraineté nationale, s'écrie Merlin, c'est moi qui la défends, et c'est vous qui la méconnaissez! - Sıj'ai quelque chose à me reprocher, continue-t-il, comme pour protester contre l'interprétation qu'une portion de l'Assemblée a donnée à sa réserve, c'est de n'avoir pas suivi, le 10 août, la première inspiration

qui me disait de vous épargner la peine de juger longuement Louis XVI. « Guadet prend à son tour la parole. Il s'oppose au rappel à l'ordre que l'on a demandé contre Merlin; l'Assemblée Nationale n'a pas à regretter, dit-il. d'avoir entendu énoncer une opinion qui peut-être pourrait donner la clef... » Interrompu par les rumeurs, les cris et les interpellations qui partent des bancs extrêmes de la gauche avec une nouvelle force, Guadet attend le silence, puis il reprend : « La Convention, dis-je, n'a peut-être pas à regretter d'ayoir entendu une opinion qui pourrait donner la clef de ce projet, selon quelques uns énigmatique, mais formé, ce semble, depuis quelque temps, de substituer un despotisme à un autre; je veux dire d'élever un despote sous l'égide duquel ceux qui l'auraient porté à cette usurpation seraient sûrs d'acquérir à la fois et l'impunité de leurs forfaits et la certitude d'en pouvoir commettre de nouveaux. Peut-être, enfin, n'aurat-elle pas à regretter d'avoir entendu cette opinion, qui explique assez le besoin d'entretenir dans la République le désordre et l'anarchie, qui tôt ou tard raméneraient nécessairement le despotisme. » L'Assemblée termine enfin un débat qui a jeté au milieu d'elle une vive agitation. Revenant à la proposition de Buzot, elle décrète la peine de mort « contre quiconque proposerait ou tenterait de rétablir en France soit la royauté, soit tout autre pouvoir attentatoire à la souveraineté du peuple; » puis elle décide, sur la motion de Pétion, « qu'elle s'occupera tous les jours, depuis midi jusqu'à six heures, du procès de Louis XVI. »

Les six jours qui suivirent furent consacrés à des discussions de pure forme; le 11, après avoir entendu lecture de l'acte énonciatif des crimes imputés au roi déchu, l'Assemblée ordonna que Louis serait amené le jour même à la barre, pour répondre sur chacun des faits compris dans l'acte d'accusation.

D.

'n

b

00

₹n

Ġ)

Cet événement allait rompre la triste monotonie qui depuis quatre mois pesait comme un linceul de plomb sur la misérable vie des prisonniers du Temple. C'était, nous l'avons vu, la Commune qui en avait la garde; et sa daine — haine basse et vulgaire comme les hommes à qui le 10 août avait donné l'autorité municipale, — heureuse d'une charge qui lui laissait libre carrière, y avait déployé toutes les précautions vexatoires que peut suggérer la défiance la plus ombrageuse. Le Temple, ancienne maison de l'ordre fameux dont elle avait gardé le nom, se composait en 92 d'une tour massive appelée le Donjon, à laquelle était adossé un corps de bâtiment moins élevé, formant un carré long, et que l'on nommait la Petite tour; cette petite tour, flanquée de deux tourelles aux angles extérieurs, était sans communication intérieure avec le donjon. Le tout, ainsi qu'un jardin qui s'étendait derrière la grosse tour, était entouré d'un mur d'enceinte, auquel la Commune, par surcroît de précaution, fit ajouter un fossé extérieur large et

L.

00 a t-il.

r h

paradet

ètre

f de

reis

đė-

d la

uraz le

t ou

iine

àla

00-

itre

[2

U ž

ilis

185

MIF

ele)

(iS

22

re

ď

profond. Jusqu'à la fin de septembre la famille royale avait habité la petite tour; les prisonniers furent alors placés dans le donjon, dont la garde était plus sûre et plus facile. Il était divisé dans sa hauteur en guatre étages fort élevés, soutenus au milieu par un gros pilier posant sur le sol et courant jusqu'à la flèche. La chambre principale de chaque étage avait trente pieds environ en carré, et communiquait à trois chambres plus petites pratiquées dans trois des tourelles dont les quatre angles étaient flangués : la quatrième tourelle contenait l'escalier tournant qui conduisait à tous les étages. Le roi occupait le second avec le jeune dauphin et un seul serviteur, le fidèle Cléry, qui, par son dévoucment, a mérité d'attacher son nom à la triste histoire de la captivité de ses maîtres, dont il a laissé un récit simple et touchant. La reine, madame Elisabeth et la dauphine occupaient le troisième étage; le premier servait de corps-dc-garde, et le rez-dechaussée était réservé aux commissaires de la municipalité. Dans l'appartement du roi et dans celui de la reine la grande pièce avait été divisée en plusieurs chambres au moyen de cloisons en planches ou de vitrages; une commode, un petit bureau, quelques chaises, un fautcuil, une table, une glace sur la cheminée et un lit de damas vert, composaient tout l'ameublement de la chambre à coucher de Louis.

La vie journalière de la royalc famille était invariablement distribuée. Le roi se levait avec le jour, faisait une courte prière et lisait jusqu'à neuf houres. A nouf heures la famille se réunissait, on déjounait en commun, et les prisonniers passaient le reste du jour ensemble. De dix à onze heures Louis s'occupait de l'éducation de son fils. Il lui faisait réciter quelques vers de Corneille ou de Racine, lui donnait les premières notions de géographie, ou lui faisait traduire une page de quelque auteur latin. Pour se mettre plus en état de bien remplir la tâche d'instituteur qu'il s'était imposée, le roi consacrait lui-même plusieurs heures de la journée à relire et à traduire ses classiques, particulièrement Horace. Maric-Antoinette, de son côté, donnait le même temps à l'éducation de sa fille; le reste de la matinée était consacré à des travaux d'aiguille. A une heure, lorsque le temps était beau, on faisait descendre les prisonniers au jardin. Quatre officiers municipaux et un chef de légion de la garde nationale les accompagnaient toujours, et des sentinelles étaient placées de distance en distance à l'intérieur du mur d'enceinte. Quelquefois cette courte promenade procurait aux malheureux captifs un moment de douce émotion : leur regard se portant à la dérobée vers les fenêtres des maisons voisines y reconnaissait parfois les traits de quelque personne aimée, de quelque serviteur dévoué, qui avaient bravé tous les dangers pour venir donner ainsi aux tristes habitants du Temple une marque de souvenir et de sympathie, - ou même leur montrer encore une dernière lueur d'espoir. Mais par combien d'amers dégoûts il fallait que les

1792.

1792.

prisonniers achetassent ces furtives louissances! Les nombreux factionnaires devant lesquels ils avaient à passer, toujours choisis parmi les sans-culottes les plus exaltés, s'efforçaient à l'envi, par leur attitude, leurs gestes et leurs propos, d'ajouter quelque nouvelle humiliation aux humiliations que d'autres avaient imaginées. Ils présentaient les armes aux officiers municipaux et au chef de légion; mais quand le roi arrivait près d'eux . ils posaient aussitôt l'arme au pied ou la renversaient avec affectation : d'autres fois ils se couvraient et s'assevaient à l'approche de la famille royale, et des qu'elle était passée ils se levaient et se découvraient. De grossiers crayons avaient tracé sur toutes les murailles et jusque sur la porte de la chambre du roi des images repoussantes et des phrases bassement cruelles. - C'était une guillotine sous laquelle on avait écrit : Louis erachant dans le sac. C'était une potence à laquelle était suspendue une figure humaine, avec cette inscription: Louis prenant un bain d'air : c'étaient une fuule d'autres phrases ordurières ou sanguinaires, et de sales invectives adressées à Louis ou à la reine. Un des portiers de la tour. - il se nommait Rocher, - homme d'une figure repoussante, et qui ajoutait encore par une barbe épaisse, de longues moustaches, un bonnet de poil noir, un large sabre et un énorme trousseau de clefs suspendu à sa ccipture, à l'expression naturellement réharbative de sa physionomie et de toute sa personne, arrivait à la porte lorsque le roi devait sortir, agitait bruvamment ses clefs pour choisir eelle dont il avait besoin, tirait ensuite les verroux avec une lenteur affectée, puis descendant précipitamment, allait se placer à la dernière porte, une longue pipe à la bouche, et prenaît un ignoble plaisir à envoyer d'épaisses bouffées de tabac au visage des prisonniers , surtout des princesses ; et tout cela aux bruvants éclats de rirc des gardes nationaux présents à ces scènes honteuses. -« Marie-Antoinette et les deux autres femmes faisaient les fières, disait un jour ce Rocher; mais j'ai trouvé moyen de les humaniser. Le guichet est si bas, que pour passer il faut bien qu'elles se baissent et qu'elles me fassent la révérence, » Louis et les princesses auraient bien pu se soustraire à ce supplice en se privant de descendre an jardin; mais le jeune dauphin et sa sœur avaient besoin d'air et d'exercice, et la sollicitude paternelle l'emportait en eux sur le sentiment de leurs propres outrages.

Le diner se servait à deux heures. Aprère ce second repas, pour distaire leir de sa lectrure ou de son travail, qu'il était toujours pressé de reprendre, la reine ou madame Liisaleth fiaisait avec lui une partie tantôt de piquet, la tribut de trietare. A quatre heures Louis prenait dans son fauteuil quebques matants de repos; yenait enssité pour le dauphin une leçon d'écriture ou d'arithmétique, que son pére lui donnait lui-même ou qu'il îtai fiaisit donner par Cléry. A la fin du jour on se plaçait autour d'une table, où le reine et mademe Elisabeth fiaisitent alternativement une lecture à haute

naires

ottes

es el

s coe

mici-

1220

015 118

u'ella

sies!

a roi

t une

ene!

tion:

es ou

hes.

cles

e 54 de-

dant dant

ila

sia:

1615

-

un.

gal

(8

(52

of-

ute

re,

ρĹ.

185

ail.

هار

A 792.

voix; ou bien le roi cherchait à donner quelque distraction à ses enfants en leur faisant deviner des énigmes choisies dans une collection de Mercures de France que renfermait la bibliothèque de la tour. A neuf heures on soupait; puis le roi remontait un instant dans la chambre des princesses, embrassait sa fille, serrait la main de sa sœur et de la reine en signe d'adieu, et, redescendu chez lui, se retirait dans une des petites pièces attenantes à sa chambre, où il lisait encore pendant une ou deux heures avant de se mettre au lit. Des livres de voyages, les ouvrages de Montesquieu et ceux de Buffon, nos grands auteurs dramatiques, le Spectacle de la Nature de Pluche, l'histoire d'Angleterre de Hume, en anglais, le Tasse en italien et l'Imitation de Jésus-Christ, formaient sa lecture habituelle. Peu de jours se passèrent pendant les cinq mois de sa captivité sans qu'il eût achevé au moins un volume.

Telle fut, au milieu des espions dont on les entourait pour surprendre jusqu'à la moindre de leurs paroles et presque de leurs pensées, et toujours sous les veux de plusieurs commissaires de la Commune dont la surveillance inquisitoriale ne se relàchait ni jour ni nuit, l'existence de Louis XVI et de sa famille dans les premiers mois de leur captivité. Si Louis n'avait pas en lui cette dignité du trône qui commande le respect, il avait du moins celle que donne une pieuse résignation. Plus sière et portant au cœur un plus profond ressentiment, Marie-Antoinette était sans doute plus accessible à ces outrages journaliers d'une basse vengeance; mais sa fierté même lui sauvait la plus pénible des humiliations, celle de se montrer humiliée : elle aurait rougi de laisser voir à ses persécuteurs que leurs coups pouvaient l'atteindre. Mais aussi que d'angoisses et de douleurs cachées! que de larmes silencieusement dévorées dans la solitude des nuits! Et que de fois, à ces heures solennelles où l'àme, dégagée en quelque sorte de ses liens terrestres, plane au-dessus de la région nébuleuse des erreurs et des illusions et contemple la Vérité face à face, elle dut faire d'amers retours sur tant de fautes qui avaient amené un si cruel châtiment!

Dans les malheurs les plus grands il est mille degrés que l'on n'apprend à connaître qu'après les avoir tous parcourus; et souvent, alors que l'on croit avoir épuisé toutes les douleurs, les plus amères sont restées au fond de la coupe. Tombée du trône dans la lugubre solitude d'une prison, privée de toute communication avec le dehors, n'ayant autour d'elle que des visages ennemis, et abreuvée chaque jour de nouveaux outrages, la famille royale croyait ne plus rien avoir à redouter désormais de ses ennemis, — rien que la mort, qui devait mettre un terme à ses souffrances: elle ne savait pas encore combien la haine est inépuisable dans ses implacables raffinements. Irrités de n'avoir pu arracher aux prisonniers ni une parole de colère, ni un cri de merci ou de désespoir, les hommes de la Commune redoublèrent

1792.

d'acharnement dans leur système de persécutions et de vexations journalières. Cléry dennait au Dauphin des leçons d'arithmétique. Un municipal prétendit qu'on enseignait à l'enfant à écrire en chiffres : on renonça sans rien objecter aux lecons d'arithmétique. L'Assemblée Nationale avait assigné une somme provisoire de cinq cent mille livres à l'entretien de la famille royale pendant son séjour au Temple : un mois après, la Commune jugea convenable de réduire considérablement la dénense de la table, et de consacrer la plus grande partie des einq cent mille livres aux travaux de sûreté qu'elle faisait exécuter autour du Temple. Les prisonniers subirent sans faire une seule observation les consequences de cette économie. La moindre demande de linge, de vêtements ou de couvertures, devant passer par une interminable filière de commissaires et d'agents, entraînait des longueurs sans fin : madame Elisabeth et la reine raecommodaient leurs vêtements et eeux du roi, et tous supportaient sans faire entendre une plainte ces privations que la saison rendait pénibles. - « Quel contraste ! disait un iour Louis XVI à sa sœur qu'il vovait livrée à cette occupation si peu faite pour elle, et qui, faute de eiseaux, coupait le fil avec ses dents; il ne vous manquait rien dans votre jolie maison de Montreuil. - Ah! mon frère, répondit madame Elisabeth avec son accent de douceur angélique, puis-ie avoir des regrets quand je partage vos malheurs? =

La translation des prisonniers dans la grande tour était, pour aggraver leur position, une occasion que ne négligea pas le conseil de la Commune, Cette translation eut lieu le 29 septembre. D'abord un municipal vint faire lecture au roi et aux princesses d'un arrêté du conseil qui ordonnait de leur enlever papier, encre, plumes et crayons; Louis et sa famille se fouillèrent sans prononcer un mot, et remirent jusqu'à leurs nécessaires de poche. Cette première épreuve ne suffisait pas; ils eurent, le soir même, à en subir une plus eruelle. Après le souper, à l'heure où Louis rentrait dans son appartement, on lui signifia l'ordre de translation. Cet ordre ne se rapportait qu'à lui seul, et se taisait sur sa famille. L'incertitude calculée où les commissaires le laissaient à ect égard firent de cette séparation, pour le roi et les princesses, le moment le plus pénible qu'ils eussent encore passé au Temple, Marie-Antoinette et madame Elisabeth ne songèrent plus à eacher leur larmes; le roi, profondément ému, prit et serra leurs mains avec une expression de douloureuse résignation, puis il suivit ses gardiens dans la nouvelle prison qu'on lui avait assignée. Marie-Antoinette, madame Elisabeth et les deux enfants furent laissés dans la petite tour, qu'ils ne quittérent que trois semaines plus tard. Le lendemain à l'heure du déjeuner, qui était celle où jusqu'alors la famille se réunissait pour le reste de la journée, on leur servit à chacun séparément un frugal repas; ils erurent alors que c'en était fait, et qu'ils ne se reverraient plus.

Un des commissaires, par un raffinement de barbarie, parla même d'enlever le jeune dauphin à ses parents, pour le livrer à des mains étrangères. Marie-Antoinette fut vaincue : on avait enfin touché la corde qui vibrait le plus douloureusement dans son âme. La femme et la reine avaient bravé les outrages et les humiliations ; l'épouse et la mère faiblirent et demandérent grâce. Ce fut un grand triomphe pour ces hommes sans pitié, qui comptaient une à une, avec une joie cruelle, les angoisses et les larmes de cette femnie qui leur inspirait plus de haine encore que Louis. Le soir précèdent Clery avait suivi le roi, et il n'obtint qu'à grand'peine de venir continuer son service près du jeune dauphin et des princesses; le lendemain matin il trouva celles-ci en proje à une douleur violente et novées dans les larmes. Ici il faut laisser parler Cléry lui-même : nul autre récit ne pourrait égaler ce récit d'une simplicité si touchante. « Je trouvai la reine dans sa chambre, entourée de ses enfants et de madame Elisabeth; ils pleuraient tous, et leur douleur augmenta à ma vue. Ils me firent mille questions sur le roi, auxquelles je ne pus répondre qu'avec réserve. La reine s'adressant aux municipaux qui m'avaient accompagné, renouvelà vivement la demande d'être avec le roi, au moins pendant quelques instants du jour et à l'heure des repas. Ce n'étaient plus des plaintes ni des larmes, c'étaient des cris de douleur. - Hé bien, ils dineront ensemble aujourd'hui, dit un officier municipal; mais comme notre conduite est subordonnée aux arrêtés de la Commune, nous ferons demain ce qu'elle prescrira. Ses collègues y consentirent.

» A la seule idée de se retrouver encore avec le roi, un sentiment qui tenait presque de la joie vint soulager cette malheureuse famille. La reine tenants ses enfant dans ses bras , madame Elisabeth les mains élevées vers le ciel, remerciaient Dieu de ce bonheur inattendu et offraient le spectacle le plus touchant. Quelques municipaux ne purent retenir leurs larmes (les seules que je leur aje vu répandre dans cet affreux séjour). L'un d'eux, le cordonnier Simon, dit assez haut, en accompagnant ses paroles d'un grossier jurement : Je crois que ces..., femmes me feraient pleurer! - Et s'adressant ensuite à la reine : Lorsque vous assassiniez le peuple le 10 août, yous ne pleuriez point, lui dit-il. - Le peuple est bien trompé sur nos sentiments, repondit la reine....

» On servit le diner chez le roi, où sa famille se rendit; et par les sentiments qu'elle fit éclater on put juger des craintes qui l'avaient agitée. On n'entendit plus parler de l'arrêté de la Commune, et la famille royale continua de se réunir aux heures des repas, aiusi qu'à la promenade. »

Quelques unes des mesures de précaution ordonnées par la Commune étaient sans doute justifiées par la responsabilité qui pesait sur elle ; mais beaucoup de ces mesures n'avaient d'autre mobile que le désir d'humilier

II.

Irea-

cite

sans

asi-

le la

Dune

et de

r de

reat

. la

1988

ds

1816

siple

t un

Site

003

n

-12

re

ne,

aire

łШ

ent

te.

90

165

0,

gt

78

rit

ite

٠ĺ

• U

nes I

goil

hre

259

ī

site

con

trui

l'ét

au!

tou

diff

¢e

00t

le p

rar

Ta

Va

fail

dn

ret

œ

505

fai

la

le

et de tourmenter une famille dont la patiente résignation après une si 1792. grande chute aurait touché de pitié tout autre que ces hommes grossiers et sans éducation. Dans un des procès-verbaux de la Commune (du 7 octobre), on lit « qu'un officier municipal a dénoncé un de ses collègues pour avoir mis chapeau bas devant Marie-Antoinette et sa belle-sœur! » La Convention, dont la majorité était loin de s'associer à cet étroit sentiment de vengeances mesquines, refusait souvent d'autoriser les rigueurs qui lui paraissaient inutiles; c'est ce qui arriva, notamment, au sujet de cette

laquelle, pour cette fois, il lui fallut renoncer. Cependant, à mesure que l'instruction du procès avançait, les précautions devenaient plus rigoureuses. Toute communication avec le dehors était interdite plus sévèrement que jamais, et un arrêté de la Commune, pris le 7 décembre, ordonna « d'enlever aux prisonniers toute espèce d'instrument tranchant et autres armes offensives ou défensives, en un mot tout ce dont on prive les prisonniers réputés criminels. » En conséquence on ne laissa chez le roi, non plus que chez les princesses, ni couteaux, ni fourchettes, ni rasoirs, ni ciseaux, ni canifs. On enleva à la reine et à madame Elisabeth jusqu'à leurs ustensiles de toilette et aux petits meubles

nécessaires à leurs travaux d'aiguille et de tapisserie.

séparation absolue des prisonniers que la Commune avait ordonnée, et à

11 décembre.

Le 11 décembre, dès avant le jour, le rappel avait battu dans tout Paris, et une force armée imposante était sous les armes au moment du trajet. Louis était accompagné du maire Chambon, de Chaumette, procureur de la Commune, du secrétaire-greffier, de plusieurs officiers municipaux et de Santerre, commandant général de la garde nationale. Pendant ce temps, par une sorte de sentiment de dignité qui en cette occasion avait quelque chose de puéril. Manuel demandait à la tribune de la Convention que l'on s'occupat de quelque objet important, dut-on faire attendre Louis à son arrivée. On mit en effet en délibération une loi sur les émigrés; mais en dépit de cette indifférence mensongère, tous les veux tournés vers la porte indiquaient assez quelle pensée préoccupait les esprits.

C'était Barrère qui occupait le fauteuil. Prévenu de l'arrivée de Louis, il se leva, et s'adressant à ses collègues : « Représentants, leur dit-il, vous » allez exercer le droit de justice nationale; vous répondez à tous les ci-» toyens de la République de la conduite ferme et sage que vous allez tenir

- » dans cette occasion importante.
- » L'Europe vous observe. L'histoire recueille vos pensées, vos actions. » L'incorruptible postérité vous jugera avec une sévérité inflexible. Que
- » votre attitude soit conforme aux neuvelles fonctions que vous allez rem-
- » plir. L'impassibilité et le silence le plus profond conviennent à des juges.
- » La dignité de votre séance doit répondre à la majesté du peuple français.

1792.

 Il va donner par votre organe une grande leçon aux rois et un exemple utile à l'affranchissement des nations. - S'adressant ensuite aux tribunes. Barrène leur recommanda une attitude calme et silencieuse.

Louis fut alors introduit au milieu d'un profond silence. Le président re-

ine a

66659

00h-

i Con-

celle

, di

Y80-

èss

is

ijί.

115.

i li

ιà

ρś.

(4

108

b

ß,

105

ď

s

pril la parole. — « Louis , dit-il d'une voix où perçait l'émotion , on va vous ibre l'acte énonciatif des délits qui vous sont imputés. Vous pouvez vous associr. »

Louis s'assit. Un des secrétaires fit lecture de l'acte énonciatif, et le président reprit ensuite, article par article, chacun des faits qui s'y trouvaient compris. - « Louis, dit-il en commencant, le peuple français vous accuse d'avoir commis une multitude de crimes pour établir votre tyrannie en détruisant sa liberté. » Les faits sur lesquels portèrent l'interrogatoire remontaient à la réunion des États, au mois de mai 1789, et embrassaient toute l'étendue des deux premières législatures jusqu'à la catastrophe du 10 août. Là étaient rappelés tous les actes politiques par lesquels Louis avait entravé autant qu'il avait été en lui la marche et le développement de la Révolution ; toutes les machinations secrètes, l'argent répandu, les négociations avec différents membres des assemblées, la correspondance avec les émigrés et ce qu'on savait alors du concert avec les étrangers, dans un même but de contre-révolution. Après l'énoncé de chacune des questions accusatrices. le président ajoutait : Qu'avez-vous à répondre? La contenance de Louis durant ce long interrogatoire fut constamment calme et presque impassible. Tantôt il se reportait à l'acceptation de la Constitution après le retour de Varennes, qui avait été comme une amnistie mutuelle jetée sur tous les faits antérieurs; tantôt il invoquait la responsabilité de ses ministres, ou les droits que lui donnait la Constitution même pour certains actes qui lui étaient reprochés. Si l'on ne savait combien peu Louis avait cette dignité naturelle que l'esprit a peine à séparer du rang auguel l'avait appelé sa naissance, on serait porté à croire qu'il s'était étudié à éviter, par la simplicilé, on pourrait presque dire par l'humilité de ses réponses, tout ce qui aurait pu irriter la susceptibilité républicaine de ses juges. Quelquefois cette simplicité mêmo avait quelque chose de touchant qu'un langage plus royal n'aurait pas atteint. Lorqu'on lui demanda pourquoi il avait rassemblé des troupes dans le château le 9 août, il répondit : « Toutes les autorités constituées l'ont vu. Le château était menacé; et comme j'étais une autorité constituée, je devais me défendre. - Vous avez fait couler le sang des Français, ajouta Barrère. -Oh non, monsieur, ce n'est pas moi! » répliqua Louis avec plus d'émotion que n'en avaient manifesté ses autres réponses,

— Louis, avez-vous quelque chose à ajouter? demanda le président quand la série des questions fut épuisée. Le roi répondit qu'il demandait commupication des accusations qu'il venait d'entendre èt des pièces qui y étaient

joor

61

plus

L

Seur

tatio

hitte

dem:

eueu

lis:

ther

the '

deler

Le

Thur

thos

Tep!

Diss.

Louis

tette

Hait

Conv

delai

ette

respi

ile

Dans

bec

ala

Sm

fene

Tre

(10)

90

Į

jointes, ainsi que la faculté de choisir un conseil pour sa défense. Valazé, faisant fonctions de procureur-général, lui fit alors successivement passer sous les yeux un grand nombre des pieces trouvées dans l'armoire de fer ou chez Laporte, et qui portaient la plupart des notes marginales de la main même de Louis. A chaque nouvelle pièce Valazé lui demandait : Connaissezvous cette lettre? connaissez-vous cette écriture? et Louis répondait invariablement — Non. Il nia même avoir connaissance de cette armoire de fer, dont la clef fut trouvée parmi celles qui étaient à son usage personnel. Ces négations maladroites, portant sur des closes évidentes, et qui d'ailleurs n'ajoutaient rien aux charges, produisirent sur l'Assemblée le plus mauvais effet; mais Louis ne s'attendait nullement à la production de ces pièces, qu'il croyait à l'abri de toute découverte, et plus tard il disait, en rappelant cette circonstance : J'étais si troublé que je niais jusqu'à mon écriture.

L'interrogatoire terminé, Louis se retira dans la salle des conférences, toujours accompagné du commandant général, du procureur de la Commune et du maire. Un moment après, voyant un grenadier tirer un petit pain de sa poche et en donner la moitié à Chaumette, Louis en demanda un morceau à celui-ci. — « Volontiers, répondit Chaumette. Tenez, rompez; c'est un déjeuner de Spartiate. Si j'avais une racine je vous en donnerais la moitié. « Chaumette, ci-devant maltre d'école à Nevers, aimait beaucoup à montrer le rigorisme d'un républicain antique; c'était lui qui disait aux électeurs qui venaient de le porter au poste de procureur-syndic de la Commune, où Manuel l'avait précédé: « Je m'appelais Pierre-Gaspard Chaumette, parce que mon parrain croyait aux saints; mais depuis la Révolution, j'ai pris le nom d'un saint qui a été pendu pour ses principes républicains : je m'appelle Anaxagoras. »

On remonta en voiture à cinq heures, et Louis fut ramené au Temple au milieu du même déploiement de force armée que le matin à son arrivée. En chemin il s'entretenait de choses indifférentes, et ne semblait nullement preudre garde aux cris de Vive la République! que poussait l'escorte choisie qu'on lui avait donnée. Des cris de mort furent même proférés par quelques uns de ces hommes féroces toujours prêts à insulter à l'ennemi abattu. Là pourtant se bornérent ces démonstrations menaçantes. Sa première pensée fut pour sa famille, près de laquelle il demanda à être conduit; mais ce bonheur devait lui être désormais interdit. La Commune venait d'arrêter que, jusqu'à l'issue du procès, le roi serait rigoureusement séparé des autres prisonniers, et qu'il ne pourrait avoir aucune communication avec eux. Mais Cléry, qu'on avait laissé près de Louis pour le servir, trouvait toujours dans son infatigable dévouement quelque nouveau moyen de tromper, au moins en partie, les rigueurs des agents de la Commune; et grâce à l'adresse autant qu'au zèle de ce serviteur fidèle, le roi put encore avoir chaque

1792.

alzzi

[456

dele

Dag

ISSS:

273

ie fer

l. Cos

in

US

erre.

appe

ter.

D05.

(a)

pell

οά

077

16 h

191

de

ab-

100

is.

ø

ai.

£

al

38

œ

Li

et

ce

yđ

1

įά

jour des nouvelles de la santé de ses enfants, de sa femme et de sa sœur. Ce faible adouçissement était maintenant, après sa confiance en Dieu, la plus grande de ses consolations.

La demande que Louis avait faite à la barre de pouvoir choisir un défenseur avait, après son départ, occasionné dans l'Assemblée une vive agitation. Duhem , Billaud-Varennes , Tallien , Marat , Robespierre jeune , Albitte et quelques autres Montaguards voulaient que l'on repoussât cette demande, qui n'était propre, disaient ils, qu'à entraîner de nouvelles longueurs et à introduire dans cette cause toute politique des chicanes de palais; mais les observations de Treilhard, de Ducos et de Pétion firent triompher la cause de l'humanité et de la loi, et il fut décrété, à l'unanimité moins une vingtaine de voix, que l'accusé pourrait se choisir un conseil pour sa défense.

Le lendemain, une commission de quatre membres de la Convention, 12 décembre, Thuriot, Cambacérés, Dubois-Crancé et Dupont de Bigorre, furent au Temple instruire Louis XVI de la décision de l'Assemblée. Louis déclara choisir M. Target, et à son défaut M. Tronchet, ou l'un et l'autre si la Convention Nationale y consentait. Avis fut aussitôt donné par les quatre commissaires aux deux avocats, tous les deux célèbres au barreau, sur lesquels Louis avait arrêté son choix. Tronchet ne recula pas devant le danger de cette mission d'honneur et d'humanité; Target refusa. Le refus de Target était connu et la détermination de Troneliet encore ignorée, et déjà à la Convention on se demandait s'il ne convenait pas, pour éviter de nouveaux délais, de nommer à l'accusé deux défenseurs d'office, quand on recut cette lettre d'un homme vénérable et par son âge et par sa vie, de l'intègre et respecté Malesherbes. « Citoyen président, j'ignore si la Convention donnera à Louis XVI un conseil pour le défendre, et si elle lui en laissera le choix. Dans ce cas-là, je désire que Louis XVI sache que s'il me choisit pour cette fonction je suis prêt à m'y dévouer. Je ne vous demande pas de faire part à la Convention de mon offre, car je suis bien éloigné de me croire un personnage assez important pour qu'elle s'occupe de moi; mais j'ai été appelé deux fois au conseil de celui qui fut mon maître, dans le temps que cetle fonction était ambitionnée nar tout le monde. Je lui dois le même service lorsque e'est une fonction que bien des gens trouvent dangeveuse. Si le connaissals un moven possible pour lui faire connaître mes dispositions, je ne prendrais nas la liberté de m'adresser à vous.

 J'ai pensé que dans la place que vous occupez vous aurez plus de moyens que personne de lui faire passer cet avis.

· LAMOIGNON-MALESBERBES. ·

Un contemporain rapporte comme une circonstance dont il peul affirmer

21. la certitude, qu'avant d'écrire cette lettre, M. de Maischerbes voulet consulter le président de la Couvention. — Je suis un Lamoignon, dil-til à Barrère; les Lamoignons divent tout aux Bourbons. J'ai de grandes obigations au roi; c'est un prince honnéte honneu... Je désire vivement le décendre, s'il diagne m'agrère pour décenseur; mais J'ai voulu, avant toute démarche, vous consulter à ce sujet. — Non seubment je vous approuve, répondit Barrère, mais je vous admire; un pareil dévouvement et digme de votre grande âme. Je briguerais moi-même une si noble tâche si je n'étais pas président de la Convention. ...

La première entrevuc de Malesherbes et de Louis XVI fut pleine d'attendrissement. Aussitôt qu'il l'aperçut , Louis courut au devant du respectable vieillard et le pressa dans ses bras; M. de Malesherbes ne pouvait répondre que par ses larmes à cet accueil du malheureux prince. La Commune avait pris un arrêté portant que les conseils de Louis seraient fouillés jusque dans les endroits les plus secrets, et qu'ils ne pourraient communiquer avec l'accusé qu'en présence des commissaires municipaux. La lecture de cet arrêté souleva dans la Convention de violents murmures. Un député s'écria que l'on semblait vouloir, par ces moyens vexatoires et tortionnaires, apitover sur le sort de Louis Capet. On refusa d'entendre Robespierre, qui voulait défendre la Commune; et le décret qui ordonnait la libre communication entre l'accusé et ses défenseurs fut maintenu. Du 14 au 26 le roi vit tous les jours ses conseils ; chaque matin il passait deux heures avec M. de Malesherbes, qui revenait le soir avec Tronchet depuis cinq heures jusqu'à neuf. La Convention avait délégué quatre membres de la commission des vingt et un pour lui donner communication des pièces originales citées au procés, et lui en laisser des copies collationnées. Ces pièces étaient nombreuses et le travail qu'elles imposaient aux défenseurs long et difficile; septuagénaires l'un et l'autre, ce travail dépassait fréquemment non leur zèle, mais leurs forces. Ils demandérent et obtinrent la faculté de s'adjoindre un troisième défenseur, et ce fut Desèze qu'ils choisirent. Pendant ces pénibles séances, le calme et la sérénité de Louis ne se démentirent pas un instant. On peut accuser les lumières de son esprit, mais on est forcé de rendre justice à la droiture de son âme : dans ces terribles moments où la conscience humaine domine la voix des passions et des intérêts, la sienne ne lui reprochait rien; il avait la conviction profonde de n'avoir rien fait que pour le plus grand bonheur du peuple. Une seule fois - c'était le 19 décembre. - un nuage passa sur son front et quelques larmes roulèrent sous sa paupière : il venait de penser que ce jour-là était l'anniversaire de la naissance de sa fille, qui entrait dans sa quatorzième année. - « Pauvre enfant! dit-il. - Aujourd'hui son jour de naissance, ct ne pas la voir !.... " Les municipaux eux-mêmes, présents à cet élan de douleur paternelle, se 300 900

C

se do

90

200

lost

eria eria

box

233

tire

desp

too

tate

Jege

tant et fa

SEC

NSO

len

Égn

que :

bee

Ìqn

ires

Φx

de

bs

64

15

10

fg-

sentirent émus, et pour la première fois peut-être n'insultèrent pas à un sentiment communicatif comme tous ceux de la nature.

000-

l-il i

obi-

nt le

vant

5 80-

t est

be si

fat•

ia.

rail

000-

193

quer

e de

ilile

(O-

bis

t la

Du

W)

DUB

de

18

(es

EIS.

T.

18

9

ept

j la

100

500

NIS

11-

98

1792.

C'est à cette époque (25 décembre) que Louis traça cet acte fameux de ses dernières volontés, qui est moins le testament d'un roi que celui d'un chrétien. Chaque ligne y respire une foi profonde, vive et sincère; sa seule pensée envers ceux dont il éprouve les traitements rigoureux et qui menacent sa tête est une pensée d'oubli et de pardon. « Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont faits mes ennemis, sans que je leur en aie donné aucun sujet, et je prie Dieu de leur pardonner, de même qu'à ceux qui, par un faux zèle ou par un zèle mal entendu, m'ont fait beaucoup de mal. » Il recommande les mêmes sentiments à son fils, si jamais il était appelé à connaître les grandeurs périlleuses du trône, et lui adresse, sur sa conduite comme roi, des conseils que le pauvre enfant ne devait jamais avoir à mettre en pratique : « Je recommande à mon fils, s'il avait le malheur de devenir roi, de songer qu'il se doit tout entier au bonheur de ses concitoyens, qu'il doit oublier toute haine et tout ressentiment, et nommément ce qui a rapport aux malheurs et chagrins que j'éprouve; qu'il ne peut faire le bonheur des peuples qu'en régnant suivant les lois; mais, en même temps, qu'un roi ne peut les faire respecter, et faire le bien qui est dans son cœur, qu'autant qu'il a l'autorité nécessaire ; et qu'autrement, étant lié dans ses opérations et n'inspirant point de respect, il est plus nuisible qu'utile. » La dernière phrase du testament témoigne de cette sérénité de conscience que déjà tout-à-l'heure nous avons signalée. « Je finis en déclarant devant Dieu , et prêt à paraître devant lui, que je ne me reproche aucun des crimes qui sont avancés contre moi. »

La Convention avait fixé au 26 la seconde comparution de Louis devant elle pour y présenter sa défense. Il y fut amené avec les mêmes précautions et le même déploiement de force armée que le 11. Louis s'avança à la barre entouré de ses trois défenseurs ; le maire de Paris et Santerre étaient près de lui. Desèze avait été chargé de porter la parole, Son plaidover. écrit en quatre nuits avec la précipitation que commandait le peu de temps accordé à la défense, est presque entièrement dépourvu de ces grands mouvements oratoires auxquels prétait si éminemment une aussi grande cause; mais il est remarquable par une exposition lucide, par une logique forte et serrée, par la modération extrême apportée dans la discussion des faits, par l'art avec lequel le défenseur y sait tout dire, grâce à cette absence même de toute passion, sans blesser le terrible tribunal qui devait l'entendre. Desèze s'attache d'abord à poser et à discuter les principes. La Constitution de 91 est le terrain où il prend position, et d'où sa logique formidable foudroje les sophismes et les raisonnements vicieux de ceux qui, sans se placer franchement, comme Saint-Just et après lui Robespierre,

26 décembre

1791.

hors de cette Constitution où la personne du roi était inattaquable, avaient tenté de combattre l'inviolabilité qu'elle lui garantissait. Il admet le principe de la souveraineté des nations; il reconnaît qu'elles sont libres de se donner la forme de gouvernement qui leur paraît le plus convenable, et qu'elles peuvent même, lorsqu'elles ont éprouve les vices de celle qu'elles ont essayée, en adopter une nouvelle pour changer leur sort : mais une grande nation ne peut exercer elle-même sa souveraineté; il faut nécessairement qu'elle la délegue, et la nécessité de cette délégation la conduit ou à se donner un roi ou à se former en république. Or , en 1789 , la nation assemblée avait déclaré aux mandataires qu'elle avait choisis qu'elle voulait un gouvernement monarchique. Mais le gouvernement monarchique exigeait nécessairement l'inviolabilité de son chef. Les représentants de la nation savaient d'ailleurs que ec n'était pas pour les rois que les nations eréaient l'inviolabilité, mais pour elles-mêmes; que c'était pour leur propre tranquillité, pour leur propre bonheur, et parce que dans les gouvernements monarchiques la tranquillité serait sans cesse troublée si le chef du pouvoir suprême n'opposait pas sans cesse l'inflexibilité de la loi aux passions et à leurs écarts.

Telles furent done les bases de la Constitution que la France avail reçu en 91 des mandataires luvesis par c'el du pouvoir constituant. Louis avail reçu et aercepté la délégation de la souveraineté nationale, et avec cete délégation l'inviabilité qui y était attachée; et l'actée constitutionnel, en soumentant Louis à rempir avec lidélité la fonction auguste que la nation bit avait confiée, n'avait puis soumetre d'a d'autres conditions ou à d'autres prince que celle qui étaient devries dans le mandat même. Or , ces princs, qu'étaient-clès? La Constitution le disait d'une manière exprese, et dels rentraient dans une seule qu'il les comprenait toutes : la déchence. La déchênce était la poine la plus grande que la Constitution réservit au qui aurait manqué, dans des circonstances d'allieurs délinés, aux conditions du mandat, à celui-là même qui se serait rend coupable de plus grand erine qui puisse être commis contre un peuple, qui se serait puis s'autre qui puisse être commis contre un peuple, qui se serait mis à la tête d'une armée et en aurait dirigé les forces contre la nation : étaient les termes exprés de l'acte constitutions.

Cetation in sterinas express of lext-order previous par la Constitution, ou lis ne l'étaient pas. Dans le premier cas la Convention ne pouvait pas les jugers car a lors in l'existat pas de loi qu'on put l'eur appliquer, et l'un des droits les plus sacrès de l'homme était de n'être jugé que d'après des lois promutguees antérieurement au délit, dans le second cas, Louis n'avait encoura et on ne pouvait lui appliquer que la déclièance.

Je sais bien , poursuit le défenseur , qu'aujourd'hui que la nation a
 aboit la royauté elle-même , elle ne peut plus prononcer cette abdication.

- La nation avait sans doute le droit d'abolir la royauté.
- « Elle a pu changer la forme du gouvernement de la France.
- » Mais a-t-il dépendu d'elle de changer le sort de Louis?
- » A-t-elle pu faire qu'il n'eût pas le droit de demander qu'on ne lui ap-» pliquât que la loi à laquelle il s'était soumis?
  - · A-t-elle pu aller au-delà du mandat par lequel il s'était lié?
- » Louis n'a-t-il pas le droit de nous dire :
- Quoi! vous voulez me punir; et parce que vous avez anéanti l'acte constitutionnel, vous voulez m'en ôter lo fruit!
- Vous voulez me pinir; et parce que vous ne trouvez plus de peine à
   laquelle vous avez le droit de me condanner, vous voulez en prononcer
- une différente de celle à laquelle je m'étais soumis!
   Yous voulez me punir; et parce quo vous ne connaîssez pas de loi que
- vuus puissiez m'appliquer, vous voulez en faire une pour moi seul!
   Certes, il n'y a pas aujourd'hui de puissance egale à la vôtre; mais il y
- en a une que vous n'avez pas : c'est celle de n'ètre pas justes!
   ... La nation a pu se donner à elle-même une loi constitutionnelle.
- Elle n'a pu renoncer au droit de changer cette lot, parce que ce droit
  el trait dans l'essence do la souveraineté qui loi appartenant; mais elle ne
  pourrait pas dire aujouri hui, saus souleire contre cile les réclamations
  de l'univers indigné: «Je no vous pas executer fit loi que je me suis
  donné a noimeme ...majer mon serment, déplemel.
- Lui prêter ce langage, ce serait insulter à la loyauté nationale, et supposer que de la part des représentants du peuple français la Constitution
- Le défenseur attaque ensuite et renverse les sophismes de ceux qui'avalient dit que les crimes dont Louis était accusă in étant pas dans l'acte constitutionnel, la nation reptrait dans le droit maturel et pouvait juge a l'après les principes du droit politiques que bouis avait de juge pas le droit d'insurections, que la royauté était un crime par elle-nême, et parse qu'els no

» n'a été que le plus horrible de tous les pièges ! »

- pouvait être qu'une usurpation; enfin que Louis ne pouvait pas invoquer la lei constitutionnelle, que lui-même avait violee. Puis il se résume ainsi : « On parie de condamnation! Mais prênez donc garde que si vous ôtiez « À Louis l'intidiabilité de roi, vous lui devriez au moins les droits du ei-
- Or, si vous vuulez juger Louis comme citoyen, je vous demanderai où
   sont les formes conservatrices que tout citoyen a le droit imprescriptible
- de réclamer.
   Je vous demanderai où est cette séparation des pouvoirs sans laquelle
- il ne peut pas exister de constitution n'i de liberté.
   Je vous demanderai où sont ces jurés d'accusation et de jugement, es-

1792. » pèces d'otages donnés par la loi aux citoyens, pour la garantie de leur » sûreté et de leur innocence.

Je vous demanderai où est cette faculté si nécessaire de récusation,
qu'elle a placée elle-même au-devant des haines ou des passions pour les
écarter.

Je vous demanderai où est cette proportion de suffrages qu'elle a si
 sagement établie pour éloigner la condamnation ou pour l'adoucir.

» Je vous demanderai où est ce scrutin silencieux qui provoque le juge à
» se recueillir avant qu'il prononce, et qui enferme pour ainsi dire dans
» la même urne et son opinion et le témoignage de sa conscience.

 En un mot, je vous demanderai où sont toutes ces précautions religieuses que la loi a prises pour que le citoyen, même coupable, ne fût
 frappé que par élle.

" Citoyens, je vous parlerai ici avec la franchise d'un homme libre : je " cherche parmi vous des juges, et je n'y vois que des accusateurs! "

Si Louis XVI n'avait du être jugé que sur les principes d'une impartiale équité et dans les limites posées par la loi constitutionnelle, il n'y avait plus, après cet exposé lumineux et ces déductions rigoureuses, qu'à briser les fers du royal accusé : sa condamnation était démontrée impossible. Desèze aborde néanmoins les détails de l'accusation ; et, dans une discussion étendue, il s'attache à la détruire pièce à pièce. Malgré l'avantage que lui donne ici encore l'exagération, le vague et la fausse application d'une grande partie des faits argués contre le roi déchu, il semble que les développements dans lesquels entre le défenseur soient au moins surabondants : car à quoi bon démontrer si longuement que Louis n'était pas coupable des faits qu'on lui imputait, quand il était établi victorieusement que, coupable ou non, l'Assemblée, dépositaire des pouvoirs de la nation, ne pouvait rien contre lui après la déchéance sans violer outrageusement la foi nationale solennellement engagée? N'était-ce pas rapetisser la cause, et n'était-il pas plus dangereux qu'utile de la faire descendre du piédestal où la discussion des principes l'avait placée? car là seulement elle était invulnérable. Desèze fut d'ailleurs écouté dans un religieux silence; la Montagne même se fit violence pour contenir l'impatience dont elle était agitée. Il termina ainsi:

"Français, la révolution qui vous régénère a développé en vous de grandes "vertus; mais craignez qu'elle n'ait affaibli dans vos ames le sentiment de "l'humanité, sans lequel il ne peut y en avoir que de fausses!

» Entendez d'avance l'histoire, qui redira à la renommée :

» Louis était monté sur le trône à vingt ans, et à vingt ans il donna sur » le trône l'exemple des mœurs; il n'y porta aucune faiblesse coupable ni « aucune passion corruptrice; il fut économe, juste, sévère; il s'y montra » toujours l'ami constant du peuple. Le peuple désirait la destruction d'un

1792.

» impôt désastreux qui pesait sur lui : il le détruisit ; le peuple demandait

» l'abolition de la servitude : il commença par l'abolir lui-même dans ses

» domaines ; le peuple sollicitait des réformes dans la législation criminelle

» pour l'adoucissement du sort des accusés : il fit ces réformes ; le penple

» voulait que des milliers de Français, que la rigueur de nos usages avait

» privés jusqu'alors de droits qui appartiennent aux citoyens, acquissent

» ces droits ou les recouvrassent : il les en fit jouir par ses lois; le peuple

» voulut la liberté : il la lui donna! Il vint même au-devaut de lui par ses

» sacrifices; et cependant c'est au nom de ce même peuple qu'on demande

· aujourd'hui..... Citoyens, je n'achève pas..... Je m'arrète devant l'his-

" toire. Songez qu'elle jugera votre jugement, et que le sien sera celui des " siècles ! "

Quand l'avocat eut cessé de parler, Louis se leva et prononca les mots suivants, qu'il avait écrits :

« On vient de vous exposer mes moyens de défense; je ne les renouvel-» lerai point. En parlant peut-être pour la dernière fois devant vous, je vous

» déclare que ma conscience ne me reproche rien, et que mes défenseurs

» ne vous ont dit que la vérité.

" Je n'ai jamais craint que ma conduite fût examinée publiquement; mais

» mon cœur est déchiré de trouver dans l'acte d'accusation l'imputation

" d'avoir voulu faire répandre le sang du peuple, et que surtout les mal-" lieurs du 10 août me soient attribués!

" J'avoue que les preuves multipliées que j'avais données dans tous les

" temps de mon amour pour le peuple me paraissaient devoir me mettre à

" l'abri de ce reproche, moi qui me serais exposé pour épargner son sang et éloigner à jamais de moi une pareille inculpation. "

Le président dit à Louis : Vous pouvez vous retirer.

Louis XVI quitta la barre avec ses défenseurs, et rentra dans la salle des conférences. Pendant tout le temps qu'avait duré la plaidoierie, sa physionomie n'avait manifesté ni trouble ni embarras. Il s'entretenaît avec Malesherbes et Tronchet dans les courts instants de repos que Desèze était bòligé de prendre; quelquefois un sourire venait errer sur ses lèvres, ou bien il promenait sur l'Assemblée un regard tranquille et ferme : de tous ceux qui remplissaient cette salle où s'agitait en ce moment le sort du dernier chef de la monarchie, il était le plus calme, peut-être! Il remercia avec effusion son éloquent défenseur, et s'occupa exclusivement de lui avec une sollicitude affectueuse. A quatre heures on remonta en voiture, et une heure après Louis était de retour au Temple.

Il avait à peine quitté l'Assemblée que l'orage amassé au sein des membres les plus exaltés de la gauche éclata avec une fureur inouïe. Manuel avait demandé que la défense qui venait d'être prononcée fût imprimée et 1792. distribuée aux députés comme l'avaient été les pièces d'accusation, et que l'affaire fût reprise trois jours après cette distribution. Aussitôt, un membre de l'extrême gauche, Duhem, qui dans ces tristes débats se distingua par ses emportements même au milieu des hommes de la Montagne, demande que Louis soit jugé sans désemparer. Il est temps, dit-il, que la nation sache si elle a raison de vouloir être libre, ou si c'est pour elle un erime; si Louis Capet est un traltre ou un honnête honime.... Lorsque les tyrans égorgeaient les patriotes, s'écrie-t-il, ils n'ajournaient pas! Lanjulnais monte précipitamment à la tribune; il lutte avec peine contre l'indignation dont son âme est pleine. Il conjure l'Assemblée de ne pas se déshonorer par des délibérations qui dépassent non pas seulement toutes les bornes de la modération, mais les limites de son droit. - On vous a fait juges, dit-il, et vous ne deviez pas l'être; aujourd'hui on veut vous faire prononcer sans même vous laisser le temps d'examiner la défense. Vous ne devez pas êtres les juges de Louis ; car peut-il être jugé par ceux qui se sont déclarés à cette tribunc les conspirateurs du 10 août ?.... lei une rumeur universelle eouvre sa voix et l'interrompt. Tout le côté gauche erie A l'ordre! à l'Abbaye! Lanjuinais cherche en vain à expliquer sa peusée; des cris encore plus violents, auxquels se mêlent les huées des tribunes, ne lui permettent pas de se faire entendre. Le tumulte dure ainsi pendant plus d'une heure. Enfin le président - c'était Deferment - essaie de terminer cette scène scandaleuse en meltant aux voix l'ajournement proposé par Manuel. Cette proposition raisonnable est adoptée par une très grande majorité. L'annonce de ce résultat est le signal d'un redoublement de tumulte. La Montagne entière se lève et se précibite vers le bureau aux applaudissements frénétiques des tribunes. Ce ne sont plus des cris, ce sont des hurlements inarticules. Duhem monte comme un furieux jusqu'au fauteuil du président, l'apostrophe avec des gesles violents, et lui reproche d'avoir frauduleusement enlevé la déhbération. - La majoritéest gaguée, crie une voix sortie du milieu du groupe; nous voulons qu'on ne délibère que par appel nominal! Cette scène tumultueuse se prolonge, au moins un quart d'heure ; enfin les Montagnards regagnent leurs bancs, après avoir signé leur demande d'appel nominal. L'un d'eux, Julien de la Drôme, obtient la parole contre le président. Il lui reproche une partialité révoltante, il l'accuse d'être d'intelligence avec les défenseurs du tyran, il demande que la sonnette dui soit arrachée, et qu'il aille cacher sa honte dans le coin le plus obscur de la salle. - « J'habite les hauteurs , s'écrie-t-il en désignant du doigt l'ampbithéatre de la gauche; ces hauteurs deviendront le passage des Thermopyles. Nous y saurons mourir en Spartiates; mais du moins en mourant nous sauverons la ilberté! » Bazire ajoute que l'on ne yeut gagner du temps que pour donner

aux hommes que l'on a mandés pour opprimer les patriotes le temps d'arriver à Paris. Pétion veut alors se faire entendre; mais de nouveaux eris de la gauche, mélés d'ignobles quolibets, étouffent sa voix. - Ecoutezdonc le roi Pétion! crie l'un. - Nous ne voulons pas des lecons de Jérôme <sup>3</sup> étion! réplique un autre. Depuis le commencement de cette scène de ésordre les haucs du centre avaient opposé un calme impassible aux fueurs de cette minorité forcenée qui elierchait par ses emportements à dominer la majorité et à entraver les délibérations; et les membres de la droite, eux aussi, avaient însque là comprimé la colère qui bouillonnait en eux. Mais en ce moment cette colère long-temps contenue rompil ses digues, et plus de cent membres des bancs opposés à la gauche, parmi lesquels on distinguait Barbaroux, Rebecqui, Salles, Louvet et une partie de la Gironde, se précipitérent d'un élan sponlaué vers les rangs de la Montagne. Un instant on put croire que les deux partis extrêmes allaient en venir aux mains, et que le sang allait couler dans le sanctuaire de la Loi. Les plus violentes invectives sont échangées de part et d'autre ; le président se couvre, et la salle tout entière n'offre plus que le spectacle déplorable de groupes animés qui se mèlent et s'interpellent violemment. Enlin l'épuisement commun ramène un moment de calme, et Petion, qui n'a pas quitlé la tribune, neut se faire entendre. Il demande si c'est ainsi que doivent se traiter les grands intérêts de l'Etat, et de quel droit on prétendra donner la liberté aux autres, si on ne sait pas même respecter celle de la tribune; puis, rappelant ses collegues à la question que l'ou semble avoir oubliée, il appuie une motion faite par Couthon au commencement du débat, et que l'Assemblée décrète enfin dans les termes suivants : « La discussion est ouverte sur la défense de Louis Capet, et elle sera continuée, toute affaire cessante, jusqu'au prononcé du jugement. »

La discussion s'ouvrit le lendemain, et les partis se retrouvèrent en pré- 27 décembre. sence. Saint-Just eut le premier la parole. Sans rien ajouter aux areuments de sa première opinion, il se borne à prémunir la sensibilité de l'Assemblée contre ce qu'il qualifie de résignation hypocrite dans un prince qui a toujours caehé l'âme la plus noire sous des dehors de bonhomie, qui a toniours affecté de marcher avec tous les partis, comme il paraît aujourd'hui marcher avec ses juges mêmes. - « Il n'y a pas loin de la grâce du tyran à la grâce de la tyrannie, dit-il en finissant. Ce n'est pas vous qui accusez, qui jugez Louis; c'est le peuple qui l'accuse et le juge par vous. Vous avez proclamé la loi martiale contre les tyrans du monde, et vous épargneriez le vôtre !... »

Après Saint-Just, Rouzet, de la Haute-Garonne, propose de traiter Louis XVI en prisonnier de guerre; Serres, des Hautes-Alpes, opine pour la réclusion pendant la guerre, et le bannissement à la paix. Salles, dépulé de la

Meurthe, et que ses opinions ont placé au milieu des bancs girondins. Salles vient après eux exposer une opinion déjà plus d'une fois mise en avant, mais que jusque là personne n'avait développée, celle de l'appel au peuple. Il veut que la Convention se borne à prononcer sur la culpabilité de Louis XVI, et qu'elle renvoie au peuple le choix entre les deux peines suivantes : la mort, ou l'exil à la paix générale. Il s'attache à montrer qu'il v a pour la Convention un égal danger à frapper ou à ne pas frapper Louis de la peine de mort, et fait surtout valoir les raisons de haute politique qui militaient contre la mort. . Si Louis meurt, dit-il, toutes ses prétentions lui « survivent. Déposées sur une autre tête, elles n'en seront que plus nuisi-» bles à la République. De tous les membres de sa famille il est aujourd'hui » le moins à craindre...., N'est-ce pas une chose bien surprenante que le » silence des rois dans des circonstances si graves ? Croirons-nous, parce « qu'ils se taisent, qu'ils sont indifférents sur le sort d'un de leurs sem-» blables? Non, ils ont des vues plus profondes. Ce n'est pas Louis qu'ils » veulent sauver, c'est la royauté. Le supplice de Louis est nécessaire à leur · système. Ils veulent sa mort : car si le sang d'un roi coule sur l'échafaud. » ils pourront espèrer de soulever leurs peuples contre la nation qui aura » souffert ce supplice; ils pourront se créer des armées et nous combattre » plus sûrement. Les puissances étrangères désirent que Louis meure, afin » d'affecter sur son sort une feinte douleur, afin d'élever contre vous un » cri de vengeance universelle... Il n'est qu'un moven d'éviter do grands » maux : c'est que la Convention renvoie au peuple la question politique » qu'offre le procès de Louis... Il y va du salut de l'État, et aussi du salut de Paris. Paris! y étes-vous libres? Si vous prononcez un jugement, sera-» t-il constant qu'il ne vous aura pas été commandé? Craignez les imputa-» tions de vos ennemis : craignez les retours amers du peuple sur le passé. « Si le peuple vous accuse un jour, il cherchera la cause do votre décision » dans vos entours, dans l'influence vraie ou fausse de cette ville immense. « Il est donc de l'intérêt de Paris que la nation prononce, et qu'on puisse a dire dans tous les temps: C'est le peuple français tout entier, et non le peuple parisien, qui a jugé Louis XVI. Et qu'ils ne viennent pas nous · dire que nous insultous aux principes, que nous venons dissoudre l'État « en en appelant au souverain, ces homnies qui font du mot de souve-» raineté un abus si étrange! Ou'ils se taisent, s'ils ne veulent pas se dé-- masquer! -

A partir du discours de Salles, l'appel au peuple fut le terrain sur lequel, pendant six aéances entières, so rencontrèrent les nombréux orateurs qui continuérent d'occuper la tribune. Toutes les sommités de la Girondo, et beaucoup de membres du centre, soutinrent le système de l'appel au peuple, contre lequel s'éverèrent avec no moins d'unantité les orateurs de la gau-

che. « Assez et trop long-temps nos départements n'ont été que simples spec-» tateurs des événements qui ont influé sur la destinée de la France entière . » disaient les premiers; le temps est venu d'appeler chacun à partager cette » influence. Ce que nous demandons, c'est une mesure de sûreté générale, » L'appel au peuple prévient tous les inconvénients possibles. Ce sera le sou-» verain qui sanctionnera notre décision ; et la volonté générale , légalement « exprimée, est nécessairement juste. Le jugement, quel qu'il soit, sera res-» pecté de tous les partis et imposera aux puissances étrangères; on verra » que la Convention n'est dirigée par aucun mouvement particulier, qu'elle » n'est entraînée que par des principes de justice et de grandeur. Elle ne sera » plus exposée à l'accusation de corruption si elle est indulgente, ou de » cruauté si elle est sévère; on ne pourra plus lui imputer d'avoir entraîné » peut-être une guerre désastreuse. Cette possibilité même de s'attirer par » la mort de Louis une nouvelle guerre fait une loi de consulter la nation. » Il faut, d'ailleurs, que le peuple sache que les malheurs et l'esclavage des » nations, que les succès des usurpateurs, n'ont d'autre cause que la facilité » avec laquelle un peuple nombreux consent à se dessaisir de l'exercice de » la souveraineté; il faut qu'il sache que le gouvernement représentatif " n'est légitime que parce que le peuple ne peut pas gouverner par lui-» même, mais que ses droits sont violés toutes les fois que ce qu'il peut faire » par lui-même, d'autres se chargent de le faire pour lui. Hâtons-nous, " il en est temps encore : ne perdons pas un instant pour mettre en action » le principe de la souveraineté du peuple. La liberté est perdue si la vo-» lonté générale ne s'élève au-dessus de toutes les factions, si elle n'écrase \* et ne dissipe tous les partis. Nous ne pouvons nous le dissimuler plus long-» temps : il existe une faction qui veut évidemment attenter à la souverai-» neté du peuple et se rendre l'arbitre de ses destinées; qui se livre à la " coupable ambition de dominer par la terreur la Convention Nationale, ct » par la Convention Nationale la République entière; qui veut peut-être aller » plus loin encore... N'est-ce pas cette faction-là même que nous vovons » s'élever avec le plus de fureur contre l'appel au peuple?... » C'est ainsi qu'au fond de toutes les questions reparaît toujours cette

C'est ainsi qu'au fond de toutes les questions reparaît toujours cette préoccupation qui les domine toutes, je veux dire les querelles intestines de la Convention même. C'est qu'en effet tout le présent et tout l'avenir de la République, son caractère, sa moraîtit, sa force et sa durée, étaient en question dans ces querelles, qui s'envenimaient encore de tout ce que les passions ardentes et les haînes personnelles, de tout ce que l'ambition, l'envie, le mépris, y pouvaient mêler de fiel et de poisons. Le côté gauche, au surplus, ne manquait pas d'arguments à opposer aux défenseurs de la motion de Salles. « Votre appel au peuple, dissient-ils à leurs adversaires, » n'est qu'un appel à la guerre civile, dans un moment où les dissensions

1702. « déplorables qui nous divisent ont jeté dans la France entière des ferments » de discordes qu'une étincelle peut embraser. Dans cette crise, peut-être » inévitable, un l'opinion est comme déchirée, l'appel au peuple peut dé-» truire la République. Sur quoi le justifiez-vous, d'ailleurs? Investis de tous » les pouvuirs, pourquoi ce scrupule subit quand il s'agit d'une mesure à la-» quelle est attaché le salut du peuple qui vous les confia ? Chaque jour nous » disposons d'une portion de la fortune des citoyens; nous faisons des lois » sur les subsistances, sur les prêtres réfractaires, sur les émigrés; nous » déclarons la guerre, nous faisons la paix, sans en appeler au peuple. » Lever une armée, équiper une flotte, c'est signer l'arrêt de mort de cent » mille citovens, le désespoir des familles, les alarmes de toute la France : » hé bien, tout cela nous paraît simple et naturel, personne ne songe à in-» voquer les principes pour arrêter tous ces actes de sûreté générale. Nous » n'hésitons que quand il faut frapper l'auteur de nos calamités! Lorsque » après la journée du 10 août les citoyens appelés à donner leur vote pour » former une Convection nationale furent invités par le corps législatif à « vous donner une confiance illimitée, qu'ils vous ont donnée en effet, pour-« quoi cette confiance sans limités demandée et accordée, sinon pour pré-» venir le recours au peuple auquel on vous rappelle aujourd'hui? On avait senti que dans les circonstances extraordinaires qui devaient se présenter. - que dans les intérêts importants que vuus auriez à agiter, il fallait pour - l'avantage de la nation que votre marche ne pût être ni arrêtée ni ra-» lentie. Vous avez à prononcer sur le sort de Louis, parce que vous êtes une · assemblée révolutionnaire créée par la nation française en insurrection , » et que ce jugement nous a été remis, non comme à un tribunal, mais · comme à des mandataires chargés d'achever la Révolution. Si yous n'étiez pas une assemblée révolutionnaire, que seriez-vous donc?

Acs oratorys do, Ja, gauche a volutifel sur hum adversions an awateur refet, each d'être has levari i la die involvetable que la formetin sall tout poujori del juger Loise XVI, et que C'Etl R ètle ou le le condamer to d'absouche, foineiques les ceve-tremes, les homque de septembre recubient devant aucuse déductive de lour impliférable logace. Pour etx, le but l'est tout, et le modifier deman fail. Epus dample de septembre ne recubient devant aucuse déductive de lour les probade rignes. La most de Loui XVI (et al. but pour sur la sacrière fail le probade rignes. La most de Loui XVI (et al. bury seux la sacrière fail en l'est ponchade rignes la most de Loui XVI (et al. bury seux la sacrière in necessarie du l'impuré du la Révolution, et au la commentation de la com

1792.

promis avec la coalition des rois absolus. Les Girondins, eux aussi, voulaient l'affermissement de la liberté et le triomphe de la République : mais n'étant pas, comme leurs adversaires, dominés par une haine farouche contre la personne du tyran; plus accessibles qu'eux, par leur éducation et leurs habitudes d'esprit, aux sentiments généreux et aux émotions de la pitié, et répugnant par cela même aux mesures sanguinaires devant lesquelles les autres ne reculaient jamais, ils auraient voulu ne s'attaquer qu'aux choses et respecter les personnes. Tout en détruisant la royauté, ils auraient voulu sauver Louis XVI. Ce qu'on est en droit de leur reprocher, c'est de n'avoir eu ni le courage ni la franchise de leur opinion, ou peut-être même de ne s'être pas fixés à une opinion bien arrêtée. On les voit, en effet, tantôt parler comme leurs adversaires sans conclure comme eux, tantôt se réunir à leur vote après avoir combattu leurs doctrines. On ne peut guére douter que s'ils eussent employé les ressources puissantes de leur éloquence à soutenir avec unanimité du haut de la tribune la cause de l'humanité et de la loi, ils n'eussent entraîné les convictions encore incertaines de la majorité, et sauvé la vie du malheureux Louis. Mais il semble qu'ils aient craint de faire mettre en doute la pureté de leur républicanisme en assumant sur eux une telle initiative; et sans doute ils regardérent comme le comble de l'habileté un moyen terme qui leur laissait l'honneur d'une sévérité apparente, tout en offrant au roi déchu une voie de salut à peu près certaine. Aux vives appréhensions que l'appel au peuple inspire aux Jacobins, on peut croire aussi que les Girondins y attachent encore d'autres espérances, et que dans cette grande mesure le sort de Louis XVI n'est pas le seul objet qui les préoccupe. Quoi qu'il en puisse être, cette absence de franchise et d'énergie chez des hommes que l'éminence de leurs talents et la modération de leur caractère rendaient dignes d'être les interprêtes du sentiment national et les défenseurs de la sainte cause de la justice, ce manque de fermeté pour suivre les impulsions honorables de leur conscience, qui leur criait que la mort de Louis était un crime inutile, cette fatale hésitation, en un mot, entre la ligne du devoir et la crainte de donner prise aux calomnies, eurent le résultat qu'auront toujours dans les temps de crise la faiblesse et les demi-mesures : elles ne sauvérent pas Louis XVI et ruinèrent l'influence des députés girondins, en fournissant à leurs ennemis l'occasion trop bien fondée de leur reprocher une politique tortueuse. Robespierre sut profiter avec habileté de cette position équivoque qu'avaient prise les Girondins. Il se deniande, au début de son discours, par quelle fatalité la question qui devait réunir le plus sûrement tous les suffrages est devenue le signal des dissensions et des tempêtes, et pourquoi les fondateurs de la République sont divisés sur la punition d'un tyran. Lui aussi, dit-il, éprouve toutes les affections qui peuvent intéresser au sort

15\*

de l'accusé; lui aussi avait senti chanceler dans son cœur la vertu répu-1792. blicaine en présence du coupable humilié devant la puissance souveraine : il sent que la haine des tyrans et l'amour de l'humanité ont une source commune dans le cœur de l'homme juste ami de son pays. Mais la dernière preuve de dévoucment que les représentants du peuple devaient à la patrie, c'était d'immoler au salut d'une grande nation et de l'humanité opprimée ces premiers mouvements de la sensibilité naturelle. La sensibilité qui sacrifie l'innocence au crime est une sensibilité cruelle; la clémence qui compose avec la tyrannie est une clémence barbare. « Citovens , s'écrie-t-il , c'est à » l'intérêt suprême du salut public que je vous rappelle! Quel est le motif » qui vous force à vous occuper de Louis? Ce n'est pas le désir d'une ven-» geance indigne de la nation; c'est la nécessité de cimenter la liberté et » la tranquillité publique par la punition du tyran. Tout mode de le juger. » tout système de lenteur qui compromet la tranquillité publique, va donc » directement contre votre but : il vaudrait mieux que vous eussiez abso-» lument oublié le soin de le punir que de faire de son procès une source » de troubles et un commencement de guerre civile. » Ce préambule l'amène naturellement à la question de l'appel au peuple. Il s'étonne que cette étrange idée de renvoyer le jugement de Louis aux quarante-quatre mille sections de la République ait pu tomber dans une tête douée de raison. « Vous » allez donc, dit-il, convoquer les assemblées primaires pour les occuper » chacune séparément de la destinée de leur ci-devant roi : c'est-à-dire » que vous allez changer toutes les assemblées de canton, toutes les sec-» tions des villes, en autant de lices orageuses où l'on combattra pour ou « contre la personne de Louis , pour ou contre la royauté; car il est bien » des gens pour qui il est peu de distance entre le despote et le despotisme. » Vous me garantissez que ces discussions seront parfaitement paisibles et » exemples de toute influence dangereuse; mais garantissez-moi donc au-» paravant que les mauvais citoyens, que les modérés, que les feuillants, " que les aristocrates, n'y trouveront aucun accès; qu'aucun avocat bayard » et astucieux ne viendra surprendre la bonne foi d'hommes simples qui » ne pourront prévoir les conséquences politiques d'une funeste indulgence » ou d'une délibération irréfléchie. Mais que dis-je! Cette faiblesse même » de l'Assemblée, pour ne point employer une expression plus forte, ne » sera-t-elle pas le moyen le plus sûr de rallier tous les royalistes, tous » les ennemis de la liberté, quels qu'ils soient, de les rappeler dans les » assemblées du peuple, qu'ils avaient fuies au moment où il vous nomma, « dans ces temps heureux de la crise révolutionnaire qui rendit quelque » vigueur à la liberté expirante?

Ne voyez-vous pas, continue Robespierre, que ce projet ne tend qu'à
 détruire la Convention elle-même ? que les assemblées primaires une fois

· convoquées. l'intrigue et le feuillantisme les détermineront à délibérer » sur toutes les propositions qui pourront servir leurs vues perfides? qu'elles » remettront en question jusqu'à la proclamation de la République, dont » la cause se lie naturellement aux questions qui concernent le roi dé-» trôné? Ne voyez-vous pas que la tournure insidieuse donnée au jugement « de Louis ne fait que reproduire sous une autre forme la proposition qui » vous fut faite dernièrement par Guadet de convoquer les assemblées pri-- maires pour réviser le choix des députés, et que vous avez alors re-- poussée avec horreur? Ne vovez-vous point, dans tous les eas, qu'il est » impossible qu'une si grande multitude d'assemblées soit entièrement d'ac- cord, et que cette seule division, au moment de l'approche des ennemis, « est la plus grande de toutes les calamités? Ainsi la guerre civile unira ses · fureurs au fléau de la guerre étrangère, et les intrigants ambitieux tran-» sigeront avec les ennemis du peuple sur les ruines de la patrie et sur les « cadavres sanglants de ses défenseurs! Et c'est au nom de la paix pu-· blique, c'est sous le prétexte d'éviter la guerre civile, qu'on yous propose » cette mesure insensée!

 C'est avec grande vérité qu'un des orateurs qui m'ont précédé à cette » tribune vous a dit que l'on marchait à la dissolution de l'Assemblée Na-- tionale par la calomnie... Oui , sans doute , il existe un projet d'avilir la · Convention , de la dissoudre peut-être à l'occasion de cette interminable « affaire ! Ce projet existe , non dans ceux qui réclament avec énergic les principes de la liberté, non dans le peuple, qui lui a tout immolé, non · dans la Convention Nationale, qui cherelie le bien et la vérité, non pas - même dans eeux qui ne sont que les dupes d'une intrigue fatale et les » aveugles instruments de passions étrangères, mais dans une vingtaine de · fripons qui font mouvoir tous ees ressorts, dans ceux qui gardent le si-· lence sur les plus grands intérêts de la patrie, qui s'abstiennent surtout » de prononcer leur opinion sur la question qui intéresse le dernier roi, · mais dont la sourde et pernieieuse activité produit tous les troubles qui nous agitent, et prépare tous les maux qui nous attendent!

 Détà, pour éterniser la discorde et se rendre maître des délibérations, » on a imaginé de distinguer l'Assemblée en majorité et en minorité, nou-» veau moyen d'outrager et de réduire au silence ceux qu'on désigne sous · cette dernière dénomination. Je ne connais point jei de minorité ni de » majorité. La majorité est celle des bons eitoyens. La majorité n'est point » permanente, parce qu'elle n'appartient à aucun parti... La minorité a » partout un droit éternel, celui de faire entendre la voix de la vérité, ou de » ce qu'elle regarde comme tel. La vertu fut toujours en minorité sur la \* terre. Sans cela, la terre serait-elle peuplée de tyrans et d'eselaves? » Hampden et Sidney étaient de la minorité, car ils expirèrent sur un écha-

1792

n faud. Les Critias, les Anitus, les César, les Claudius étaient de la majorité: mais Socrate était de la minorité, car il avala la ciguë; Caton était
de la minorité, car il se déchira les entrailles...

S'adressant ensuite au peuple des tribunes, dont les manifestations deviennent, dit-il, le prétexte des mesures les plus attentatoires aux principes, Robespierre s'écrie en terminant : « Peuple, épargne-nous au moins » cette espèce de disgrace; garde tes applaudissements pour le jour où nous » aurons fait une loi utile à l'humanité! Ne vois-tu pas que tu leur donnes » des prétextes de calomnier la cause sacrée que nous défendons? Plutôt » que de violer ces règles sévères , fuis le spectacle de nos déhats. Quand » le dernier de tes défenseurs aura péri, alors venge-les si tu veux, et » charge-toi de faire triompher la liberté! »

Deux jours après ce discours , la Commune voulut frapper les imaginations par un spectacle théâtral. Une députation des sections de Paris parut à la barre, ayant au milieu d'elle une foule d'hommes blessés ou mutilés; l'un d'eux même était porté sur une litière : c'étaient les blessés du 10 août. Des femmes en deuil les accompagnaient, conduisant par la main des enfants en bas âge. - « Législateurs, dit à l'Assemblée l'orateur de la députation, » vous voyez devant vous des veuves, des orphelins, des patriotes mutilés » et couverts de blessurcs, qui viennent vous demander vengeance. Ce sont » les victimes échappées à la mort à laquelle Louis le tyran les avait dé-» vouces. N'entendez-vous pas du ciel cette voix terrible qui vous crie : » Quiconque a répandu le sang de ses semblables doit périr à son tour?... » Un second membre de la députation prononce ensuite un long discours où il rappelle aux législateurs que le salut public est la loi suprême, et où, comparant les fureurs des prêtres aux fureurs des rois, il dit que l'humanité ne règnera sur la terre que quand il n'y aura plus de rois, et la vertu que lorsqu'il n'y aura plus de prêtres. Le président répond qu'après avoir assuré aux blessés du 10 août, ainsi qu'aux veuves et aux orphelins de ceux qui ont succombé, les secours que leur devait la patrie, la Convention Nationale s'était uniquement occupée du procès de Louis Capet, « Elle pronon-» cera suivant sa conscience et d'après sa conviction, dit-il. C'est assez » vous dire qu'aucune puissance, aucun événement, aucune prévention, » aucune opinion particulière, ne pourront influencer son jugement. »

On était arrivé au dernier jour de décembre, et les principaux orateurs de la Gironde n'avaient pas encore pris la parole. On a vu par le discours de Robespierre quelle interprétation perfide la gauche donnait à ce long silence, que sur les bancs modérés on commençait nême à trouver étrange. Enfin Vergniaud paralt à la tribune. Un silence profond s'établit dans l'Assemblée; on est impatient de connaître l'opinion de celui que tous regardent comme l'interprête principal de la droite, sur une question qui divise si

profondément les esprits. Vergniaud commence par une dissertation assez 1792. confuse sur le principe, le caractère et les limites de la souveraineté du peuple et sur la nature des pouvoirs que la délégation a transmis à ceux que le peuple a faits ses mandataires. Il pose en fait que, quelque étendus que soient les pouvoirs délégués, ces pouvoirs finissent par leur nature là où commence le despotisme; puis, par une distinction assez subtile, il ajoute que s'il est vrai que Louis ne puisse se prévaloir de l'inviolabilité que la Constitution lui avait promise, il n'est pas moins certain que le peuple seul peut punir Louis sans avoir égard à cette inviolabilité dont lui-même l'avait investi; que la Convention pouvait bien déclarer en principe que la promesse d'inviolabilité faite à Louis par le peuple ne fut point obligatoire pour le peuple, mais qu'au peuple seul appartenait de déclarer qu'il ne voulait pas tenir sa promesse. C'est par cette argumentation d'école, qui suffirait seule à démontrer combien les fausses voies où ils s'engagent sont mortelles aux talents les plus élevés, que Vergniaud arrive à établir la nécessité de l'appel au peuple pour prononcer sur le sort du roi déchu. Il s'attache ensuite à démontrer que c'est à tort que l'on a cru voir des difficultés insurmontables à la délibération simultanée de quarante-quatre mille assemblées primaires. Toutes les terreurs évoquées à cette occasion sont aussi peu fondées. « On nous a parlé de discordes, d'intrigues, de guerres ci-» viles, dit-il; on nous a présenté les tableaux les plus sombres. Des dis-» cordes! On a donc pensé que les agitateurs exerçaient dans les départe-» ments l'empire qu'une honteuse faiblesse leur a laissé usurper à Paris? » C'est là une erreur très grave. Ces hommes pervers se sont bien répandus » sur la surface de la République ; fidèles à la mission qu'ils avaient reçue , » ils ont employé tous leurs efforts pour exciter des troubles : mais partout

ils ont été repousées avec mépris; partout on a donné le plus insigne té
 moignage de respect pour la loi en ménageant le sang impur qui coule
 dans leurs veines... Dans les départements on obéit à la volonté générale:
 non sait que la liberté politique et individuelle est fondée sur cette obéis-

» sance...
 » Mais l'intrigue, continue Vergniaud, qui répond ici aux allégations de

Robespierre, l'intrigue sauvera le roi! On a cherché à faire entendre que
 la majorité de la nation est composée d'intrigants, d'aristocrates, de

» feuillants, de modérés, de contre-révolutionnaires; et pour accréditer une » calomnie atroce contre la majorité de ce peuple qu'en d'autres circon-

" stances on flagorne avec tant de bassesse, on a eu l'impudeur de diffamer

" l'espèce humaine. On s'est écrié que la vertu avait toujours été une mi-

» norité sur la terre. Mais Catilina fut une minorité dans le sénat romain :

» et si cette minorité insolente eût prévalu, c'en était fait de Rome, du

" sénat et de la liberté; mais dans l'Assemblée Constituante, jusqu'à la

» révision, du moins, Cazalès et Maury furent aussi en minorité : et si cette » minorité eût réussi par ses insurrections à étouffer le zèle de la majorité, » c'en était fait de la Révolution, et vous ramperiez encore aux pieds de ce · Louis qui n'a plus de sa grandeur passée que le remords d'en avoir abusé. » Mais les rois sont en minorité sur la terre ; et pour enchaîner les peuples » ils disent aussi que la vertu est en minorité : ils disent aussi que la majorité « des peuples est composée d'intrigants auxquels il faut imposer silence par la terreur, si l'on veut préserver les empires d'un bouleversement général. - La majorité de la nation composée d'intrigants, d'aristocrates, de mau-» vais citoyens! Ainsi, d'après ceux qui avancent une opinion si honorable » à leur patrie, je vois que dans toute la République il n'y a de vraiment » purs, de vraiment vertueux, de vraiment dévoués au peuple et à la liberté » qu'eux-mêmes, et peut-être une centaine de leurs amis, qu'ils auront la » générosité d'associer à leur gloire, Ainsi, pour qu'ils puissent fonder un » gouvernement digne des principes qu'ils professent, je pense qu'il serait » convenable de bannir du territoire français toutes ces familles dont la » corruption est si profonde, de changer la France en un vaste désert, ct. » pour sa plus prompte régénération et sa plus grande gloire , de la livrer à » leurs sublimes conceptions... »

Quittant enfin ces jeux d'esprit auxquels les partis s'abandonnent vonotiers dans les disputes parimentaires, Verginaul ripoda veu une indignation plus vraie à ceux qui avaient représent les démaseurs de l'appél au peuple comme des anis de la royauté. « On nous accues s'étéré-ét. — Ah! si nous avions l'insient orgueil ou l'hypecrite ambition de nou accusateurs, si comme eux nous alminos à nous targuer du peu de bien que nous avous fait, nous diriens avec que courage nous avous constamment i lutté contre la tyrannie des rois, et contre la tyrannie plus dangereus enceré des brigands qui, dans le mois de septembre, voulurent susure leur puissance sur les débris du trône. Avos diriens que, le codit, nots - avons quitte le fauteuil que pour venir à cette trie, bun p aodit, nots - erret de suspension de Louis, tandis que tous ces vailiants Brutus, si prêts - à gioggre les tyrans désarmés, neuvellosisante lut riverque dans un soulerrain, et attendaient l'issue du combat que la liberté livrait au desposisme...

• Usine... • On nous accuse de fomenter les discordes intestines, et les hommes qui nous accusent sont ceux-la précisément qui as sont toujours montrés els fuetures de la guerre civile, les hommes qui font un précepte de l'assassinat, des crimes, de la tyranite, et qui en même temps désignent comme ainsi de la tyranite les victimes que leur haine veut immoder. Ils veulent la guerre civile, les hommes que leur haine veut immoder. Ils veulent la guerre civile, les hommes que leur haine veut immoder. Ils veulent la guerre civile, les hommes qui petit haine veut immoder. Ils veulent la guerre civile, les hommes qui appellent les poignarés courtie es représentants de la nation, et l'immoderne qui appellent les poignarés courtie es représentants de la nation, et l'immoderne de la nation et l'immoderne de l'immoderne de l'immoderne de la nation et l'immoderne de la nation et l'immoderne de l'i

 surrection contre les lois; ils veulent la guerre civile, les hommes qui demandent la dissolution du gouvernement, l'anéantissement de la Convention; ils demaudent l'anéantissement de la Convention, la dissolution du

 Lion; ils demaudent l'anéantissement de la Convention, la dissolutiou du gouvernement, les hommes qui érigent en principe non pas, ce que personne ne désavoue, que, dans une grande assemblée, une minorité peut

quelquefois rencontrer la vérité, et la majorité tomber dans l'erreur, mais
 que c'est à la minorité à se rendre juge des erreurs de la majorité, à légi-

 que c'est a la manorne a se rendre juge des erreurs de la majorne, a regitimer les insurrections contre le vœu de la majorité; que c'est aux Catilina à régler dans le sénat que la volonté particulière doit être substituée

inia a regier dans le senat que la voionte particuliere doit ere substituee
 à la volonté générale, et la tyrannie à la liberté. Ils veulent la guerre
 civile, les hommes qui, dans cette tribune, dans les assemblées popu-

 civile, les hommes qui, dans cette tribune, dans les assemblées populaires, dans les places publiques, enseignent ces maximes subversives de

tout ordre social; ils veulent la guerre civile, les hommes qui accusent
 la raison d'un feuillantisme perfide, la justice d'une déshonorante pusil-

lanimité, et l'humanité, la sainte humanité, de conspiration; ceux qui
 proclament traltre tout homme qui n'est pas à la hauteur du brigandage

et de l'assassinat; ceux enfin qui pervertissent toutes les idées de morale.
 et qui par des discours artificieux, par des flagorneries hypocrites, ne

cessent de pousser le peuple aux excès les plus déplorables.
 La guerre civile, pour avoir proposé de rendre hommage à la souve-

 la goerre cure, pour avoir propose de rendre romanage à la souverraineté du peuple l'A votre avis, la souveraineté des peuples est donc une calamité pour le genro humain? Je vous entends : vous voulez régner.

Votre ambition était plus modeste dans la journée du Champ-de-Mars.
 Vous rédigiez alors, vous faisiez signer une pétition qui avait pour objet

de consulter le peuple sur le sort de Louis revenant de Varennes. Votre
 cœur n'était point tourmenté par la crainte des discordes. Il ne lui en

coulait rien pour reconnaître la sa veraincé du peuple. Serait-ce qu'elle favorisait vos vues secrètes, et qu'aujourd'bui elle les contrarie? N'existe-

t-il pour vous d'autre souveraineté que celle de vos passions? Insensés!

avez-vous pu vous flatter que la France ait brisé le sceptre des rois pour

» courber la tête sous un joug aussi avilissant? »

Passant à d'autres considérations plus directement liées à la question qui s'agile; Verginaid montre l'incertitude où l'on est encere sur le sort de Louis déterminant la neutralité que l'Angleterre a conservée jusqu'abre set que l'Espagne a proposée, et les mort certainant inéviablement une guerre immédiate avec ces deux puissances. On vaincra ces nouveaux ennemis, sans doute : le courage de nos soldats loi nest un garant; expendant il voudrait que l'on ne se laissist pas entraltare par l'ivresse des premiers succès dont la recurse de la liberté a été couronné. Il montre un immense excrissement de dépense, de nouveaux réspons, de nouveaux réspons, et la nouveaux réspons, et la noisso à de nouveaux serfices; il demand quelle reconssis-réspons, et la nation à de nouveaux serfices; il demand quelle reconssis-

sance la patrie devra, même en écartant toute pensée de revers, sux mardataires qui auront fait, en son om et au mejre de sa souvernaiset miconause, un acte de vençeance devenu le cause ou seulement le privetée de ant de calamités? - Praigner, continue-t-li, craigner qu'alors, mêtre de milieu de ses triomphes, la France ne ressemble à ese monuments famour qui, en Exple, ont viaineu le temps : le ovragare qu'alors se s'étonne de leur grandeur; s'il veut y penétrer, qu'y trouve-t-il? des ceudres inazimées et le sième des tombeuxos.

» Je vous ai exposé une partie de mes craintes, poursuit Vergniaud; j'en

- ai d'autres encore : je vais vous les dire.

 N'avez-rous pas entendu dans cette enceinte et alleurs des hommes ceire avec fureur: Si le pain est cher, la cause en est au Temple; si le numéraire est rare, si nos armées sont mal approvisionnées, la cause en est au Temple; si nous avons à souffir chaque jour du spectacle de l'indigence, la cause en est au Temple.

• Cux qui liennent e langue o l'ignorent, pas cependant que la chert du pini, le defaut de cirvulation dans les subsistances, la mauvissi action dans les autorissis dans les autorisses dans les autorisses dans les autorisses dans les autorisses dans les autorisse

• Qui me garantira qui a ces cris sciulteux de la turbulence marchique me viendanto pas se ralleri l'aristocintà avide de vangoance, la misrer avide de changement, et jusqu'à la pitie, que des prejuges inveterérs auront et-réties un le ord de Louis? Qui me garantira que dans cette nouvelle tonspiet, où Ton verra sortir de leurs repaires les taueurs du 3 esptembre, on ne vous précenter pas comme hébrateur, un dégleuser, un def, que digit Ton vous dit être devenu nécessier? A queltes lorreurs na esenti pas abes liver Paris' qui pourrait habiter une cité oi répensaine îta désiriation et la mort? Ex vous, citoryens industrieux, dont le travail fait toule la richesse, et le pour qui les moyens de travail estainet détruils, que déviendance de la mort. Par vous, citoryens industrieux, dont le travail fait toule l'arches de l'autre de l'action de l'arches de travail fait toule facturil de l'action de l'arches de travail fait toule facturils que déviendance de la constitute de l'arches de l'arches de l'arches de l'arches de la conscience de l'arches desirate de l'arches de l'arches desirate de l'arches de l'arches desirate de l'arches de l'

· Iricz-vous trouver ces faux amis, ces perfides flatteurs, qui vous au-

» raient précipités dans l'abime? Ah! fuyez-les plutôt, et redoutez leur ré-

» ponse. Cette réponse, je vais vous l'apprendre. — Vous leur demanderiez » du pain, ils vous diraient : Allez dans les carrières disputer à la terre

« quelques lambeaux sanglants des victimes que nous avons égorgées; —

» ou : Voulez-vous du sang? prenez, en voici. Du sang et des cadavres,

» nous n'avons pas d'autre nourriture à vous offrir. Vous frémissez, ci-

» toyens! O ma patrie! je demande acte à mon tour des efforts que je fais

» pour te sauver de cette crise déplorable.

» Mais non, ils ne luiront jamais sur nous ces jours de deuil. Les assas-

» sins sont làches, et leur làcheté sauvera la République de leur rage. Je

» suis sûr, du moins, que la liberté n'est pas en leur puissance; que souillée

» de sang, mais victorieuse, elle trouverait un empire et des défenseurs

» invincibles dans les départements. Mais la ruine de Paris, mais la division

» en gouvernements fédératifs, qui en seraient le résultat, tous ces désor-

» dres, non moins possibles et plus probables peut-être que les guerres civiles

» dont on nous a menacés, ne sont-ils pas d'une assez haute considéra-

» tion pour mériter d'être mis dans la balance où vous pesez la vie de

» Louis? »

ISPL

D.

08.9

HI.

ede

201-

ĵe

තස

tr.

1

10

Lift-

ÇIQ-

160

165

of h

10

neg!

12/1

a de

o ne

οk

es.

400

Tê.

712

ul

Toute la pensée de la grande majorité des Girondins se retrouve dans cette belle improvisation de leur éloquent orateur : une pitié réelle pour Louis détrôné, et le désir de lui sauver au moins la vie; moins, pourtant, par un calcul de politique ou par le sentiment profondément senti de l'injustice d'une condamnation, que parce que le sang leur répugne, et qu'ils frémissent à la pensée d'abandonner cette tête royale à l'acharnement sanguinaire des hommes de septembre. Mais au fond même de cette pitié qui leur crie d'arracher Louis à l'échafaud, on sent s'agiter parfois je ne sais quelle réminiscence du 20 juin et du 10 août , qui lutte contre les impulsions d'une nature plus généreuse. Républicains de tête et de cœur, les Girondins ne sauraient oublier la part active qu'ils ont eue à la démolition de l'édifice monarchique. Ils savent que si le pouvoir royal avait survécu à la tempête, la proscription n'aurait pas distingué entre eux et les hommes de sang qu'ils combattent aujourd'hui comme ils ont combattu l'absolutisme royal; et sous la préoccupation de ce double grief qui se dresse entre eux et la monarchie, le mal qu'ils lui ont fait et le mal qu'ils en pouvaient attendre, ils ne se montrent que défenseurs tièdes et timides d'une cause qu'ils auraient assurément gagnée si leur voix s'était fait entendre haute et ferme contre l'iniquité d'une condamnation capitale.

Cette indécision entre deux sentiments contraires se fait remarquer dans le discours de Vergniaud plus encore peut-être que dans ceux que prononcérent les autres orateurs girondins; ces accents chaleureux d'une patriotique indignation contre la faction anarchique qui n'élevait à la

16

11.

plus de la mais mas tére des

1792.

liberté qu'un temple d'ossements humains, remuèrent profondément les esprits; mais la cause de Louis, ainsi présentée, s'effaçait en quelque sorte devant une autre cause plus grande et plus générale. On s'habituait à ne plus la voir en elle-même, mais seulement dans ses rapports avec l'avenir de la liberté et la sécurité du pays. On ne se préoccupait plus de la justice. mais seulement de l'utilité d'une condamnation irréparable. Cependant la masse des députés qui jusqu'alors étaient restés personnellement désintéressés dans les dissensions qui avaient si violemment agité quelques unes des premières séances du jugement de Louis XVI flottait toujours indécise entre les partisans et les adversaires de l'appel au peuple ; ce fut Barrère, l'orateur des centres, comme Vergniaud était l'orateur de la Gironde et Robespierre celui de la Montagne, qui fixa leurs indécisions et décida du sort de Louis. Son discours, froid et méthodique comme une thèse d'académie, s'empara d'autant plus sûrement de la conviction de ceux à qui il s'adressait, qu'il était plus exempt de passion et d'entraînement oratoire : on crut entendre la voix calme et froide de la raison après la voix passionnée des haines politiques. « Ce que l'ordre public a de plus important, dit-il » en débutant, ce que la législation a de plus difficile, la politique de plus

1793. 3 januier.

délicat, la liberté de plus nécessaire et la nation de plus sacré, est soumis
à votre délibération. Le calme qui y préside depuis quelques jours annonce

» que la justice et la raison vont prononcer.... Nous différons sur les

» moyens de lier la nation entière au décret de sûreté générale que nous

» avons à rendre relativement au jugement de Louis Capet.... On parle de

» toutes parts d'appel au peuple, de ratification du peuple, de la souvevraineté du peuple; je sens qu'il est facile de se décider, par d'aussi hono-

raineté du peuple; je sens qu'il est facile de se decider, par d'aussi hono rables prétextes, à déposer sur tous nos concitoyens le fardeau de la res-

» ponsabilité personnelle. Mais cet appel est-il nécessaire, quand vous pou-

» vez terminer le procès par votre justice, qui est celle du souverain? Est-il

» utile, quand vous pouvez diviser la nation en partis contraires? N'est-ce

» pas là un acte de faiblesse et d'infidélité, plutôt qu'un hommage ou un

» devoir? Quand on gouverne, quand on constitue, il n'y a que les résolu-

» tions fermes et justes qui soutiennent les révolutions et les empires. •

Cette manière de poser la triple question que l'orateur veut résoudre fait déjà pressentir quelle en sera la solution. Reprenant la cause dans toute son étendue, il énumère d'abord succinctement les faits sur lesquels s'est appuyé l'acte d'accusation; puis après avoir justifié les formes qui ont été suivies dans le cours de ce grand procès et soutenu que l'insurrection du 10 août avait dépouillé Louis de l'inviolabilité dont la Constitution l'avait investi, il arrive à la question qui domine maintenant toute la cause, celle l'appel au peuple. « L'opinion soutenue avec tant d'éloquence par Versiai de l'appel au paulage naturel sur l'opinion contraire, et cet avangual de l'appel au peuple. « L'opinion soutenue sur l'opinion contraire, et cet avangual de l'appel au peuple. « L'opinion soutenue avec tant d'éloquence par Versiai de l'appel au peuple. « L'opinion soutenue avec tant d'éloquence par Versiai de l'appel au peuple. « L'opinion soutenue avec tant d'éloquence par Versiai de l'appel au peuple. « L'opinion soutenue avec tant d'éloquence par Versiai de l'appel au peuple. « L'opinion soutenue avec tant d'éloquence par Versiai de l'appel au peuple. « L'opinion soutenue avec tant d'éloquence par Versiai de l'appel au peuple. « L'opinion soutenue avec tant d'éloquence par Versiai de l'appel au peuple. « L'opinion soutenue avec tant d'éloquence par Versiai de l'appel au peuple. « L'opinion soutenue avec tant d'éloquence par Versiai de l'appel au peuple. « L'opinion soutenue avec tant d'éloquence par Versiai de l'appel au peuple. « L'opinion soutenue avec tant d'éloquence par Versiai de l'appel au peuple. « L'opinion soutenue avec tant d'éloquence par Versiai de l'appel au peuple. « L'opinion soutenue avec tant d'éloquence par Versiai de l'appel au peuple. « L'opinion soutenue avec tant d'éloquence par Versiai de l'appel au peuple. « L'opinion soutenue avec tant d'éloquence par versiai de l'appel au peuple. « L'opinion de l'appel au peuple. « L'opinion de l'appel au peuple. « L'opinion au l'appel au peuple. « L'opin

 tage est dans l'âme de ceux qui nous écoutent. Vergniaud a réuni en faveur de son opinion tout ce qu'il y a de penchants nobles et délicieux

dans le cœur humain; la générosité, l'adoucissement des peines, le plus
 bel attribut de la puissance suprême, et l'hommage que tout citoyen se
 plait à rendre à la souveraineté du peuple. Vergniaud avait pour lui tout

- ce qu'il y a de favorable et de touchant; il ne reste à mon opinion que ce - qu'il y a de sévère et d'inflexible dans les lois. Il n'y a dans mon lot que

l'austérité républicaine, la sévérité des principes, la fidélité au mandat,
 et la terrible nécessité de faire disparaître le tyran pour ôter tout espoir à

- la tyrannie. -

be

ser

tim

resid

de.

el b

list-

£35

rett.

ded

b à

'n

ár:

en.

悔

100

is

Łġ

vo-

10

v.

100

de

.

100

92

ķ

100

à

,e

Analysani ci, la nature el l'étoniue des délégations populaires dans les Analysani ci, la nature el l'étoniue des délégations populaires dans les provincements représentaités, Barrère montre que le jugement souverain que provincement su partie révolutionnaires, c'est-à-dire su bruit du canon des puissances enneuires el en face de la prison du roi déchu, que conjugement est pour la Convention, non pas seulement un droit, quis un devoir; il ajoute que même le reuvoi à la railiteation du peuple est un titonment dangereux, une provocation pusillamires un anfaiblissement de la mission confide par le peuple à ses mandataires. - Yous êtes les envoyés de la nation, d'ilit, elle s'en est reposée au rous pour prendre tous les de la nation, d'ilit, elle s'en est reposée au rous pour prendre tous les

 me ia nauou, nut-ii, ene s en est reposee aur vous pour prenare uous ies
 moyens de salut public propres à fonder et à assurer la liberté, et proscrire la tyrannie contre laquelle elle avait fait une aainte insurrection.

Voilà ce qu'il ne faut jamais perdre de vue. La nation s'est confiée tout
entière à votre zèle, à vos lumières, à votre courage. Ou sont les mandats
limités à vi est le pièreme du livrement de Leuis Const les confiée me

 limités? où est la réserve du jugement de Louis Capet? où sont les modifications faites à votre mission?

Aussitôt que vous aurez décrété le recours au peuple, continue-t-il,
 vous verrez sortir des caves et des souterrains de Paris des agitateurs à

gages qui soufflent également le mépris des lois et la haine de la liberté;
 ces hommes perfides chargés de donner à l'état républicain des formes

hideuses qui puissent faire regretter un maître ou retourner à la royauté.
 Le jour où vous décrèterez le recours au peuple, ou pour la peine ou pour

 la ratification du décret, ce jour-là vous faites l'apanage de la superstition du
 trône, de la pitié, de la crainte, de la haine, de l'enthousiasme, de l'ignorance et de l'intrigue; ce jour-là vous agrandissez le domaine de l'anarchie.

Répondant à ceux qui avaient paru croire que la sanction ou la nosanction des assemblées primaires pourrait influer sur le jugement des puissances étrangères, il fait observer avec beaucoup de justasses que cette formaité suivie ou omise ne changerait rien absolument à l'opinion que les rois de l'Europe auraient de ce grand acte comme de tous ceux de la Révolution; qu'à leurs yeux tout était illégal.

المحمدة المساوي

On a parlé d'insurrection, dit-il en terminant. Des insurrections! Et
 contre qui? Il ne reste plus que la nation et sa puissance; il n'y a plus que
 des révoltes et des fédérations; après la révolution républicaine, il n'y a

plus que meurtre et brigandage. C'est aux départements à s'élèver pour
 les punir contre les brigands et les assassins. Au milieu des passions de

 tout genre qui s'agitent et se froissent dans cette grande cause, une seule passion a le droit d'être entendue, celle du bien public, celle de l'intérêt national, celle de la liberté. Réunissons-nous à une osinion quef-

- cercu national, ceite de la interier. Reunissonis-nous a une opinioni queconque, et sauvons la République. Vous allez prononcer devant la statue
- de Brutus, devant votre pays, devant le monde entier; et c'est avec le
- iugement du dernier roi des Francis que la Convention Nationale entre

jugement du dernier roi des Français que la Convention Nationale entre
 dans le domaine de la postérité.
 Le discours de Barrère, prononcé dans la séance du 3 janvier, peut être

regardé comme ayant clos la discussion. Elle se prolongea quatre jours encore; mais l'Assemblée, faliguée d'une répétition monotone d'arguments diet, l'uniqué fois développés ou combattus, ne leur prétait plus q'une attent y janvier. tion faible et distraite. La clôture, demandée le 7, fut prononcée sans opposition, et la délibération renvorée au 14.

Dans le cours de ce long débat, quelques faibles démarches d'interretion, ou plutof d'intercession de la part de la cour d'Espagne, furnet lactes par l'envoyé de Madrid, M. Ocariz, près de Lebrun et de la Convention. L'Assemblée refusa d'entendre même la lecture des dépéches avant la lin du procès, pour vérier jusqu'un soupon d'avoir eté influence par une intervention étrangère dans le jugement qu'elle altait rendre. Ainsi ce dernier essoir échanne concre aux anis de l'infertund Louis XVI.

14 jamére. Au jour fixé pour la reprise des débats, on s'occupa d'abord de la position des questions. La séance tout entière fut consumée dans cette discussion confuse; et l'Assemblée décrêta enfin, sur la motion de Boyer-Fonfrée, un des députés de Bordeaux, que les questions à décider successivement par apoel nominal sersient nains noxées:

1º Louis Capet est-il coupable ?

15.

2º Le jugement sera-t-il soumis à la ratification du peuple?

3º Quelle peine lui sera infligée?

L'appel nominal commença le Iendemais sur la première question. Il avait de règié que chaque membre prononcerais sun vole à la tribune, et quo les votes, recueillis par les secrétaires, seraient signés par les votants. L'àsemblée avait aussi décrèté, sur la motion de Buzot, que chaque député pourrait motiver son vote. En co moment soiennel, un calme profond règno dans l'accenite législative. Le letueui est occupé par Vergainad. Superionnel quarante-neuf membres dont la Convention se compose, six cent quatrante-neuf membres dont la Convention se componee, six cent quatra-risetrais se prononcert pour l'allimative. Iftut députés sont ab-

95

10

Ľ,

0

N

in

20

h

èn

no,

18

tes

h

sents par maladic et vingt par commission, deux se sont récusés, et trentesix ont motivé diverses opinions.

Le président proclame, au nom du peuple français, que la Convention déclare Louis Capet compable de conspiration contre la liberté de la nation, et d'attentats contre la sureté générale de l'État.

On procéde immédiatement à l'appel nominal sur la seconde question ; Le jupment de Jouis Capet area-tie emoty à la trafficient de pouple 3 Deux cent quatre-vingle-six voix se prononcent pour l'affirmative, et quatre cent vingle-quatre pour la négative, oubre vingle-neut membres absents par maladie ou par commission, un député a était récusé, quatre avaient refusé de voter, et onze aveint admis l'appe que pouple dans dece sa spécifiés.

Le président proclame que le jugement à rendre contre Louis Capet ne sera pas envoyé à la ratification du peuple.

Il était dix heures du soir quand le résultat du second appel nominal fut annoncé; on remit au lendemain à procéder au troisième, qui devait décider quelle peine seralt appliquée. A mesure qu'approchait le moment fatal, l'anxiété augmentait dans l'Assemblée et l'agitation dans Paris. De sinistres rumeurs jetaient de nouveau l'épouvante au sein de l'immense cité, qui n'avait pas encore oublié les horreurs de septembre ; tous ceux que n'y retenait pas une nécessité impérieuse se hâtaient de fuir et d'aller chercher au loin un peu de calme et de sécurité. La Commune s'émut de cette émigration; dans chacun de ceux qui s'éloignaient elle voyait un ennemi qui lui échappait. Elle donna l'ordre de fermer les barrières, et il fallut toute la fermeté de Roland, qui n'avait pas encore abandonné le ministère de l'intérieur, pour empêcher l'exécution d'une mesure faite pour augmenter et justifier toutes les craintes. Des motions incendiaires retentirent dans plusieurs sections; un parc d'artillerie qu'on avait formé à Saint-Denis fut in troduit dans Paris et distribué dans les différents quartiers. On vit reparaître ces hommes à figure hideuse qui depuis les journées de septembre étaient rentrés dans leurs repaires; on parla tout haut de nouveaux massacres aux prisons, et d'un nouveau 10 août contre la partie gangrenée de la Convention; et, comme pour servir de programme à ces sanglantes exécutions, des colporteurs aux gages des clubs criaient dans les rues : « Voilà la liste des royalistes, des aristocrates qui ont voté pour l'appel au peuple, » Les abords des Feuillants étaient encombrés d'une foule déguenillée, vomissant des imprécations et des menaces contre tous ceux des députés qui ne voteraient pas la mort du tyran : c'était un plan formé d'entourer la Convention de terreurs, et d'arracher alnsi, sous l'impression de la crainte, un vote de mort aux âmes pusillanimes : affreux calcul , que le résultat ne justifia que trop! Les chefs du parti jacobin auraient désiré, d'ailleurs, qu'une insurrection dirigée contre le Temple vlnt mettre fin , par une exécution popu-

laire, aux incertitudes de la Convention et aux appréhensions de la Commune. Les ministres, le maire et le procureur-syndic du département sont mandés à la barre, à l'ouverture de la séance du 16, pour v rendre compte de l'état de Paris et des mesures de sureté qui ont été prises. Rouyer, de l'Hérault, avait demandé que pour mettre la représentation nationale à l'abri des scélérats qui la menaçaient, on appelât immédiatement autour d'elle les fédérés présents à Paris; l'Assemblée, qui craint sans doute que ses précautions mêmes, interprétées comme un indice de frayeur, ne fassent suspecter l'indépendance de ses votes, renvoie au lendemain toute délibération à cet égard, se regardant, dit-elle, comme assez gardée par le civisme de la milice parisienne. Ces premiers soins avaient rempli la plus grande partic du jour : Danton , qui était arrivé la veille de la Belgique , demande que la Convention déclare qu'elle prononcera sans désemparer sur le sort de Louis, et cette motion est décrétée à l'unanimité. Enfin l'appel va commencer; un nouvel incident le retarde encore. Plusieurs députés demandent quelle sera la majorité requise pour donner force au jugement. Lanjuinais propose que l'arrêt soit rendu aux deux tiers des voix. Puisque la Convention a'est refusée à juger Louis XVI d'après la Constitution, qui ne prononcait que la déchéance, puisqu'elle s'est constituée en jury national, il voudrait que du moins les formes protectrices des jugements par jury fussent conservées. Danton s'élève contre cette proposition. Il allègue que deux délibérations ont été prises déjà à la majorité ordinaire ; il a'étonne qu'après avoir prononcé à la simple majorité sur le sort de la nation entière, et lorsqu'on n'a pas même pensé à élever cette question quand il a'était agi d'abolir la royauté, on veuille prononcer sur le sort d'un individu, d'un conspirateur, avec des formes plus sévères et plus solennelles. En vain Lanjuinais insiste : l'Assemblée passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que tous ses décrets doivent être indistinctement rendus à la majorité absolue sculement.

Il est sept heures; l'appel nominal commence pour ne se terminer quele inemémna în bui heures du soir. Le premier députe appelé est lean Maillée, de la Haute-Garonne. Il vote pour la mort, mais avec cette restriction que als mort a la majorité, ai croit digne de la Convertion Nationale d'examiner s'il ne serait pas utile de aurasoir à l'exécution; déclarant toutefois que cette proposition est purrement subsidiaire. Les voies es succèdent, d'autres pour la mort avec la restriction proposée par Maille. L'espect morne et siencieux de l'Assemblée quand tous les esprits sont ai violemment agité de sensitions diverses; la clarté douteus qu'un seul tustre répand dans cette vatte enceince; ces figures humsines se succèdant à la tribunc de minute en minute. Le bissaint tomber de leurs livers ce mo fistal — Le mort — qui reclutif sort-

îm.

910

dr)

ú

2

b

e i

pla

12

elt

ė

ret.

çu

p.

př

w

er,

zi.

P

w

æ

4

ď

ű

ø

£.

ď

avoir son tour. »

tag 1

dement comme les tintements d'un glas funèbre ; les murmures et les imprécations qui accueillent dans les tribunes chaque vote favorable, et les applaudissements non moins sinistres qui accompagnent les autres votes : tout donne à cette scène de ténèbres quelque chose de lugubre comme les plus sombres conceptions de Milton ou du Dante. Toute la gauche, à l'exception d'un petit nombre de membres, vota la mort sans restriction; les centres et la Gironde se partagèrent : Barrère, Sieyès, Gensonné, Barbaroux, Pétion, votèrent la mort; Vergniaud et Guadet, la mort avec la restriction de Mailhe; Louvet, Valazé, Brissot et Buzot, la mort avec sursis; Salles et Lanjuinais, la détention provisoire et le bannissement à la paix. Un assez grand nombre de députés motivèrent leur vote dans des discours plus ou moins étendus : quelques uns de ces votes motivés appartiennent à l'histoire. Gensonné demande qu'afin de prouver qu'elle n'admet point de privilége entre les scélérats, la Convention enjoigne au ministre de la justice de poursuivre les assassins et les brigands de septembre. Robespierre, après avoir dit qu'il n'aimait pas les longs discours dans les questions évidentes, prononce un discours d'un quart d'heure contre « ces députés qui s'appliquent à trouver en eux deux qualités disparates, celle de juge et celle d'homme d'État, la première pour déclarer l'accusé coupable, la seconde pour se dispenser d'appliquer la peine. » Danton ajoute à son vote quelques mots dans le même sens. « Je ne suis point de cette foule d'hommes d'État, dit-il, qui igno- rent qu'on ne compose point avec les tyrans, qui ignorent qu'on ne frappe » les rois qu'à la tête, qui ignorent qu'on ne doit rien attendre de ceux de » l'Europe que par la force de nos armes. Je vote pour la mort du tyran, « Après Danton, Philippe Égalité est appelé; il monte à la tribune, au milieu d'une anxieuse attente. D'une voix ferme il prononce ces paroles : « Uni-« quement occupé de mon devoir, convaincu que tous ceux qui ont attenté · ou qui attenteront par suite à la souveraineté du peuple méritent la mort. » je vote pour la mort. » Barrère regarde le bannissement comme un appel aux puissances étrangères ; il a vu que la peine de mort était prononcée par toutes les lois, et il doit sacrifier sa répugnance naturelle pour leur obéir. «Je trouve, ajoute-t-il, la loi suprême du salut public; elle me dit que la mort de Louis sera la lecon des rois. L'arbre de la liberté crolt lorqu'il « est arrosé du sang des tyrans. « L'appel nominal se termine enfin. le 17. à huit heures du soir ; il a duré vingt-cinq heures consécutives. Le bureau procède lentement au dépouillement des votes; enfin le président - on a vu que c'était Vergniaud - se lève pour en faire connaître le résultat. Citoyens, dit-il, je vais proclamer le résultat du scrutin. Vous allez exer-» cer un grand acte de justice; j'espère que l'humanité vous engagera à garder le plus profond silence. Quand la justice a parlé, l'humanité doit

anvier.



1793.

Le nombre total des votants a été de sept cent vingt-et-un; la majorité absolue est de trois cent soixante-un. Deux cent quatre-vingt-six ont voté pour la détention et le bannissement à la paix, pour le bannissement imédiat ou pour la réclusion; deux pour les fers; quarante-six pour la mort avec sursis; trois cent soixante-un pour la mort; vingt-six pour la mort, avec la restriction de Mailhe. Après avoir donné le détail de la répartition des votes, Vergniaud reprend d'une voix profondément altérée : « Je déclare, au nom de la Convention Nationale, que la peine qu'elle prononce contre Louis Capet est la mort. » Un silence profond règne dans l'Assemblée : d'un côté, c'est la joie concentrée d'un succès inespéré, de l'autre, c'est la stupeur produite par un résultat inattendu.

Les trois défenseurs de Louis sont en ce moment introduits à la barre; Robespierre s'est inutilement opposé à ce qu'ils fussent entendus. C'est Desèze qui porte la parole, d'une voix pénétrée de douleur. Il annonce que Louis l'a chargé de présenter à l'Assemblée Nationale un écrit de sa main et signé de lui; il donne lecture de cet écrit, qui est conçu en ces termes:

"Je dois à mon honneur, je dois à ma famille de ne point souscrire à un jugement qui m'inculpe d'un crime que je ne puis me reprocher. En conséquence, je déclare que j'interjette appel à la nation elle-même du jugement de ses représentants. Je donne, par ces présentes, pouvoir spécial à mes défenseurs, et charge expressément leur fidélité, de faire connaître à la Convention Nationale cet appel par tous les moyens qui seront en leur pouvoir, et de demander qu'il en soit fait mention dans le procès-verbal des séances de la Convention. Fait à la Tour du Temple ce 16 janvier 1793.

## » Signé Louis. »

Desèze supplie l'Assemblée d'examiner dans sa justice s'il n'existe pas une grande différence entre le renvoi spontané auquel elle s'est refusée du jugement de Louis à la ratification du peuple français, et l'exercice du droit sacré qui appartient à tout accusé. Il s'autorise de la faible majorité qui a condamné Louis, des doutes considérables qui se sont élevés parmi les membres de la Convention au sujet de l'appel à la nation, et demande qu'à ce double titre l'Assemblée soumette le jugement à la ratification du peuple. Tronchet, revenant sur l'observation déjà présentée par Lanjuinais, ajoute que puisqu'on a pris pour base le code pénal dans l'application de la peine, c'était pour la Convention un devoir sacré, en même temps qu'elle invoquait les dispositions les plus rigoureuses de la loi, d'en admettre aussi les dispositions favorables, celle-là surtout qui exige les deux tiers des voix pour une condamnation. Malesherbes prend la parole à son tour, et d'une voix entrecoupée il essaie de présenter aussi quelques obser-

vaions. — Gioyens, di-dl. J. jo n'ai pas, comme mes colègous. Thabitude du plaidoyer. Rous traitons, sans y dere prépries, um entière qui
esige de grandes réflexions... Je ne suis point en état d'improviser...

- le vois aves duotier que je n'ai pas eu un noment pour vous présenter
des réflexions, capables de toucher une assemblée. Oui, cilorçes, sur
cette question. Comment te vois diverat-et-let fre comptée. J'avis des
observations à vous présenter... Mais jai sur ce sujet tant d'aides..., qu'
ne me sont suggerées ni par l'individu ni par la circonstance... Gioyens,
pardonnez à non trouble... Oui, citoyens, quand J'étas magistrat, et
depuis, J'ai réfléchi spéculativement sur l'objet dont vous a cnirtemus
7 ronchet, J'ai en occasion, dans te temps du l'appartensia su corys de
la légistation, de préparer, de réfléchir ces idées. Aurai-je le maltieur de
- la legistation, de préparer, de réfléchir ces idées. Aurai-je le maltieur de

- demain? -L'émotion profonde de ce vieillard vénérable, et les larmes qui inondent son visage, auraient touché les cœurs les plus féroces; l'Assemblée, cédant à une impression spontanée, accorde aux trois défenseurs, par l'organe du président, les honneurs de la seance. Mais déjà Robespierre est à la tribune; il s'indigne de chaque nouveau délai qui vient lui disputer sa victime. Il pardonne aux défenseurs de Louis, dit-il, les réflexions qu'ils se sont permises ; il leur pardonne une démarche tendante à consacrer la demande qui a été faite d'appeler du jugement de l'Assemblée au peuple; il leur pardonne aussi les sentiments d'affection qui les unissaient à celui dont ils avaient embrassé la cause : mais il n'appartenait pas aux législateurs du peuple de permettre qu'on vint au milieu d'eux donner un signal de discorde et de trouble dans la République. La nation n'avait pas condamné le roi qui l'opprima pour exercer seulement un acte de vengeance: elle l'avait condamné pour donner un grand exemple au monde . pour affermir la liberté française, pour préparer la liberté de l'Europe. pour consolider surtout la tranquillité publique. Les défenseurs de Louis n'avaient pas le droit d'attaquer les grandes mesures de sûreté générale qu'avaient adontées les représentants de la nation. L'acte dont ils s'étaient rendus les intermédiaires devait être regardé comme nul, et il devait être interdit à tout citoyen d'y donner aucune suite , sous les peines encourues par les perturbateurs du repos public et les ennemis de la liberté. Merlin de Douai qualifie d'erreur grossière les observations de Tronchet relatives à la supputation des voix; il ajoute que si la loi exige les deux tiers des voix pour la déclaration de culpabilité, elle ne demande que la majorité simple pour l'application de la peine, Guadet, tout en rejetant l'appel formé par Louis, demande que l'on renvoie au lendemain à décider s'il était utile ou non à l'intérêt public de surseoir à l'exécution du jugement. Il était onze

16\*

et va-

g le

anr

act

ie:

1 22

ur.

Ē

je s

16

100

100

ler (tr)

神治

sk

ø

10

27 .

 heures du soir. L'Assemblée, statuant sur ces diverses propositions, déclare nul l'appel interjeté par Louis, et remet au lendemain l'examen de la question du sursis.

18 janvier.

Le 18, à l'ouverture de la séance, un membre ayant demandé la vérification du scrutin de la veille, où il assura avoir aperçu des inexactitudes, il fallut procéder au recensement des votes. On avait atteint la fin du jour avant d'avoir terminé cette opération minutieuse; le scrutin fut reconnu exact. La Montagne s'agitait d'impatience et de colère, Tallien demande que malgré l'heure avancée, que malgré la fatigue dont les membres de l'Assemblée doivent être accablés, on prononce sans désemparer sur la question du sursis. - Ce sont des raisons d'humanité qui m'inspirent, dit-il. Louis sait qu'il est condamné; il sait qu'un sursis a été réclamé. Je demande s'il n'y a pas de la barbarie à laisser long-temps un homme dans l'attente de son sort, et à prolonger ainsi ses angoisses? Couthon, Robespierre et plusieurs autres députés de la gauche, parlent dans le même sens. Chambon s'oppose avec chaleur à ce qu'une décision aussi grave soit en quelque sorte enlevée à la lassitude de la majeure partie de l'Assemblée. « Quand je ne ferais que résister à la fureur de ces hommes, dit-il en étendant la main vers les banes extrêmes de la gauche, je croirais avoir droit à l'estime des gens de bien. » Ces mots sont le signal d'une agitation extrême, et la majorité décide au milieu du bruit que la délibération est renvoyée au lendemain. Le président se couvre et descend du fauteuil. La gauche réclame avec fureur contre cette décision. Elle veut improviser un nouveau bureau et continuer la séance, et ce n'est qu'après deux heures de cris et de tumulte qu'elle se sépare enfin - il était minuit, - en s'ajournant au matin à neuf heures.

L

FC

jo

r

19 janvier.

Le 19 au matin, en effet, la discussion s'ouvre sur la question du sursis, malgré la vive opposition de la Montagne, qui veut passer outre par la question préalable. Buzot, Cazenave, Barbaroux, Brissot et l'Américain Thomas Payne, récemment naturalisé Français, et que le département du Pas-de-Calais a député à la Convention, font valoir en faveur d'un sursis diverses considérations de politique et d'humanité. Barrère s'attache à les réfuter toutes. «Si dans cette assemblée, dit-il à ceux qui ont mis en avant « des raisons politiques, il était venu un homme qui, comme Fabricius,

- des raisons politiques, il était venu un homme qui, comme Fabricius, vous eût apporté dans le pli de sa robe la paix ou la guerre, selon que
- » vous adopteriez ou que vous rejetteriez le sursis, il y aurait de la folie, il
- » y aurait même du crime à ne pas accepter les propositions de cette nature.
- » Mais que vous apporte-t-on en cet instant? rien que des conjectures et des
- " illusions diplomatiques. On vous parle de la neutralité de l'Espagne. Je le
- » demande à tous les politiques : quand l'Espagne proposerait d'être l'alliée
- » de la France et de combattre avec nous, pourrait-on compter beaucoup sur

» la défense de la liberté par le despotisme? Peut-il y avoir entre eux unité » de vues et de principes?.... Nous avons beaucoup d'ennemis, dit-on; quant à moi, je n'en connais qu'un : c'est toute l'Europe despotique. Je » ne vois pas de moyen d'allier la République avec les rois. Ce n'est pas pour » un roi que nous avons tant d'ennemis; c'est pour notre liberté, pour la » souveraingté du peuple, pour notre gouvernement nouveau, pour nos asseniblées primaires, pour la représentation nationale. Ce sont vos têtes qu'on » veut abattre pour anéantir la liberté et dissoudre la République. Avec les » ennemis du dehors nous avons encore à combattre ceux de l'intérieur : ces ennemis sont l'anarchie, dont notre faiblesse a laissé la tête s'élever » au-dessus des lois ; ce sont vos défiances, vos divisions, vos terreurs, vos intrigues; c'est enfin ce peu de fraternité qui règne entre nous. Nos plus » grands ennemis sont en nous-mêmes... »

La discussion se ferme enfin, et l'appel nominal commence. Il a été décidé que chaque membre répondrait par oui ou par non, sans autre développement, sur cette question : Sera-t-il sursis à l'exécution de Louis Capet? C'était le dernier fil auquel tint encore l'existence du malheureux Louis; ce fil ne tarda pas à se briser. A trois heures du matin le résultat de l'appel nominal fut décrété. Il y avait à l'appel six cent quatre-vingt-dix votants; la majorité absolue était de trois cent quarante-six. Trois cent dix voix admirent le sursis; trois cent quatre-vingts le rejetèrent : une majorité de trente-quatre voix décidait donc que Louis serait conduit à l'échafaud dans les vingt-quatre heures. Cette fois encore il y eut scission dans les votes de la Gironde. La plus grande partie des membres de la droite votérent pour le sursis; Vergniaud et Gensonné votérent contre.

Un homme que ses principes républicains, non moins que la modération de son caractère, avaient rapproché des Girondins, Kersaint, député de Seine-et-Oise, adressa le l'endemain à l'Assemblée une lettre qui y occasionna une longue rumeur. « Citoyen président, disait-il, ma santé, depuis long-temps affaiblie, me rend impossible l'habitude de la vie d'une assemblée aussi orageuse que la Convention. Mais ce qui m'est plus impossible encore, c'est de supporter la honte de m'asseoir dans son enceinte avec des hommes de sang, alors que leur avis, précédé de la terreur, l'emporte sur celui des gens de bien, alors que Marat l'emporte sur Pétion. Si l'amour de mon pays m'a fait endurer le malheur d'être le collègue des panégyristes et des promoteurs des assassinats du 2 septembre, je veux au moins défendre ma mémoire du reproche d'avoir été leur complice, et je n'ai pour cela qu'un moment, celui-ci; demain il ne sera plus temps.... Je donne ma démission de député à la Convention Nationale. » .

Mauuel, le seul des députés de Paris qui, avec Dusaulx et Thomas, n'eût pas partagé l'exagération des doctrines démagogiques, ceux-ci parce

1793

qu'ils y étaient de tout temps restés étrangers, le premier parce qu'après y avoir trempé un moment elles lui avaient fait horreur, Manuel avait aussi envoyé sa démission dès le 19. L'Assemblée, au milieu d'une vive agitation, passa à l'ordre du jour sur les deux lettres, admettant en principe qu'un député ne pouvait pas donner sa démission; mais cet incident fut pour Gensonné l'occasion de renouveler sa motion contre les égorgeurs de septembre. Tallien s'écria qu'il fallait poursuivre aussi les individus qui dans la nuit du 9 au 10 août s'étaient réunis au château des Tuileries; — et les fonctionnaires venus à Paris pour conspirer, ajouta Thuriot. Les trois propositions furent décrétées. On verra bientôt quelle était, chez les Jacobins, la pensée secrète de la dernière.

Le ministre de la justice, Garat, fut chargé d'aller au Temple signifier à Louis XVI son arrêt de condamnation. Depuis deux jours Louis connaissait son sort : Malesherbes avait regardé comme un dernier devoir de l'en instruire. Ce fut le 18, à neuf heures du matin, qu'il s'était rendu à la Tour pour cette triste et pieuse mission. Louis était assis, le dos tourné à une petite lampe qui brûlait sur la cheminée, les deux coudes appuyés sur une table, le visage couvert de ses deux mains ; le bruit que fit M. de Malesherbes en entrant le tira tout-à-coup de sa méditation. Il se leva et fit quelques pas vers le vieillard; celui-ci tomba à ses pieds, suffoqué par les sanglots et hors d'état de prononcer une parole. Louis le comprit, le releva avec bonté et le serra affectueusement contre son sein; puis rappelant son vieil ami au calme dont lui-même lui donnait l'exemple, il lui demanda des détails sur le jugement, et l'entretint à son tour de ses pensées, de ses peines, de ses regrets. - « Depuis deux jours, lui dit-il, je suis occupé à chercher si dans le cours de mon règne j'ai pu mériter de mes sujets le plus léger reproche; hé bien, monsieur de Malesherbes, je vous le jure dans toute la sincérité de mon cœur, comme un homme qui va paraître devant Dieu, i'ai constamment voulu le bonheur de mon peuple, et n'ai pas formé un seul vœu qui lui fût contraire. » Malheureux prince! qui même à cette heure suprême n'a encore compris de la Révolution que ses crimes et ses excès! M. de Malesherbes revit Louis XVI dans la soirée. Ce fut la dernière fois que l'entrée de la Tour lui fut permise. Louis lui avait fait promettre de revenir encore; mais, le 19, la Commune arrêta que l'office des défenseurs étant désormais inutile au condamné, ils cesseraient de pouvoir communiquer avec lui. Louis, qu'on n'avait pas instruit de cette défense, l'attendait toujours et s'étonnait de ce long retard : Je ne vois pas venir M. de Malesherbes, disait-il sans cesse. Il parlait souvent aussi de ses enfants et de sa famille, qu'il ne lui avait pas encore été permis de revoir; et c'était leur souvenir qui jetait le plus d'amertume sur ses derniers moments. Il s'était fait apporter le volume de Hume où se trouve l'histoire de Charles 17, et la rela-

cris

con

100

bt

ren

ip

gén

Dog

noti

P

M2

mi

Per

mit

plac

tel

mi

179

tion de sa mort, et il employa à cette lecture une partie de la journée du 19. Le 20, il s'informait encore de M. de Malesherbes, lorsqu'un bruit inhabituel se fit entendre dans la Tour : deux heures venaient de sonner. Ce mouvement était occasionné par l'arrivée de Garat, accompagné du ministre des affaires étrangères, Lebrun, de Grouvelle, secrétaire du conseil exécutif, du président et du procureur-général syndic du département, du commandant Santerre, du maire, du procureur de la Commune, du président et de l'accusateur public du tribunal criminel, et de plusieurs membres du conseil municipal. Le roi s'était levé et avait fait quelques pas; à la vue de ce cortége, il s'arrêta près de la porte de sa chambre. Garat, le chapeau sur la tête, prit la parole. — « Louis, dit-il, la Convention Nationale a chargé le conseil exécutif provisoire de vous signifier les « décrets dont le secrétaire du conseil va vous faire lecture. » Alors Grouvelle déploya un papier, et lut d'une voix tremblante les quatre articles suivants :

« La Convention Nationale déclare Louis Capet, dernier roi des Français, coupable de conspiration contre la liberté de la nation et d'attentat contre la sûreté générale de l'État.

» La Convention Nationale décrète que Louis Capet subira la peine de mort.

» La Convention Nationale déclare nul l'acte de Louis Capet, apporté à la barre par ses conseils, qualifié d'appel à la nation du jugement contre lui rendu par la Convention; défend à qui que ce soit d'y donner aucune suite, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable d'attentat contre la sûreté générale de la République.

Le conseil exécutif provisoire notifiera le présent décret dans le jour à Louis Capet, et prendra les mesures de police et de sôreté nécessaires pour en assurer l'exécution dans les vingt-quatre heures, à compter de sa notification.

Pendant cette lecture, aucune altération ne parut sur le visage du roi. Au mot conspiration une contraction nerveuse agita légèrement ses traits; mais à ces mots, subira la peine de mort, sa pensée se reporta au ciel, et son regard n'exprima plus qu'un calme inaltérable. Il fit un pas vers Grouvelle, pril le décret de ses mains, le plia, tira de sa poche son portefeuille et l'y plaça; puis retirant un papier du même portefeuille, il dit à Garat: — "Monsieur le ministre de la justice, je vous prie de remettre sur-le-champ cette lettre à la Convention Nationale. "Le ministre paraissant hésiter, le roi ajouta: — "Je vais vous en faire lecture; — et sans aucune altération dans la voix il lut ce qui suit:

" Je demande un délai de trois jours pour pouvoir me préparer à paraître devant Dieu; je demande pour cela de pouvoir voir librement la personne 1793. 20 janvier, p que j'indiquerai aux commissaires de la Commune, et que cette personne
 soit à l'abri de toute crainte et toute inquiétude pour cet acte de chanté
 qu'elle remplira auprès de moi.

- Je demande d'être délivré de la surveillance perpétuelle que le conseil-

» général a établie depuis quelques jours.

Je demande, dans cet intervalle, pouvoir voir ma famille quand je le
 demanderai, et sans témoins.

demanderat, et sans temons.
 Je désirerais bien que la Convention Nationale s'occupât tout de suite
 du sort de ma famille, et qu'elle lui permit de se retirer librement où elle

le jugerait à propos.
 le recommande à la bienfaisance de la nation toutes les personnes qui
m'étaient attachées; il y en a beaucoup qui avaient mis toutes teurs fortunes dans leur charge, et qui, n'ayant plus d'appointements, doivent

 ètre dans le besoin; et même de celles qui ne vivaient que de leurs appointements. Dans les pensionnaires, il y a beaucoup de vieillards, de femmes

et d'enfants, qui n'avaient que cela pour vivre. »

e d'éclains, qui n'action que cus pour le contre considére qui même en présence de l'éclafaul, aprecupe accoupé accordés vieux servieurs que la moit va livrez à la misére; cette grandeur, cette diguitéveirure que sa moit va livrez à la misére; cette grandeur, cette diguitéveirure que sa moit va livrez à la misére; cette grandeur, cette diguitéveirables que la solemile d'un pareil moment répandait sur toute la personne fondément les témoins de cette sches ç à praria ceux -là mêmes qui dissist veus sour joui de l'apanie de leur victime, plus d'un so détourna, bienteux de senirir s'échapper de ses yeux des larmes involuntaires. Grant pri la lettre du roi et assura qu'il alla lla porter à la Convention. Conneil sortial, Louis ouvrit de nouveau son perdéculiè; et en tirant un spiér qu'il remit à un moniégal ». Monséent, ét-de, à la Convention conneil némande rélative à la personne que je désire, voici son adresse. « Gela adresse, d'une autre céraires que celed et roi, protait le nomé Délagrottel de Firmont; c'était l'ancien directeur de madame Elisabeth. Louis fit quédeus sa se arrière je missirée et ceux qui l'accompagnaient sortien.

91

Garat communiqua immédiatement à la Convention les déraières deillère d'appeir et le misiter du culte qu'il jugernat à propos, et qu'il pourrait, voir sa famille sans téreinnis. Le conseil exceutif fut à ailleurs autories à intropondre que la nation, toujours grande et juste, Socceparait du seil sur et sur famille, mais il fut passé outre sur la réclamation relative aux pensionnaires, et le sursis de trois jours fut refaire.

Vers les six heures Garet revint au Temple informer le roi de ces diverses décisions. Louis ne fit d'observations ni sur ce qu'on lui accordait ni sur ce qu'on lui refusait; cependant il montra une vive satisfaction en apprenant

que le ministre était accompagné de M. de Firmont. Il s'enforms jusqu'à 1772, built fleures avec et eccisisatique, abors il demand aux municipais, un require quittaient plus son appartement à voir sa famille. Il avait été décide que l'entreuve aurait fieu dans la pièce servant de salle à minger, qui n'était separée da la piece d'entrée que par un châssie en viviage, d'ou les municipaux pourraient tout voir sans rieu estendre. Dans l'intervalle qui s'émail jusqu'à l'arrive de ces étres a chers à son occur, et qu'après une longue séparation il allait revoir pour la dernière fois. Lous, avec cette présence d'esprit qui ne l'avait pas abandonné un instant, c'el l'attention de fiire placer sur la table une carafe et un verre, pour être à même de secourir les princesses ai leurs forces les abandonnement dans cette cruellé-épreuve; puis il ill plusieurs tours dans l'appartement, venant de temps en temps à la porte ever des marques de la plus vive émotion.

Enfin la porte s'ouvrit. La reine parut la première, tenant son fils par la main; ensuite la dauphine et madame Elisabeth : tous se précipitérent dans les bras du roi. Un morne silence règna pendant quelques minutes, interrompu seulement par des sanglots. Louis s'assit, avant d'un côté la reine, de l'autre sa sœur, sa fille vis-à-vis de lui, et le jeune dauphin debout entre les jambes de son père ; tous étaient penchés vers lui et le tenaient souvent embrassé. Cette scène de douleur dura sept quarts d'heure : le roi parlait à sa femme, à sa sœur et à ses enfants, dont la poitrine haletante et les sanglots mal étouffés annoncaient assez les angoisses cruelles. A dix heures un quart Louis se leva le premier; tous le suivirent. Clèry \*, qui était resté au vitrage avec les commissaires de la municipalité, en ouvrit la porte. La reine et madame Elisabeth avaient saisi chacune un bras du roi, en même temps que celui-ci et Marie-Antoinette tenaient l'un et l'autre une main du dauphin, et que la sœur du jeune prince tenait son père étroitement embrassé par le milieu du corps ; ils firent ainsi quelques pas vers la porte d'entrée, en poussant les gémissements les plus douloureux. - Je vous assure, leur dit le roi, que je vous verrai demain matin à huit heures. - Vous nous le promettez, répétèrent-ils tous ensemble. - Oui, je vous le promets... Adieu!» Cet adieu fut prononcé d'un accent si déchirant que les sanglots redoublèrent : la dauphine tomba évanouie aux pieds de son père. Pendant que l'on s'empressait autour d'elle pour la relever et la secourir, le roi, voulant mettre fin à cette scènc déchirante, leur donna les plus tendres embrassements et eut la force de s'arracher de leurs bras. - Adicu..., adieu! dit-il une dernière fois ; et il rentra dans sa chambre où l'attendait son

<sup>\*</sup> Ces délais sur les deux derniers jours du séjour de Louis XVI au Tample sont principakmeni extraits du Journal de ce fidèle serviteur, et des notes talssées par M. de Malesherbes et par M. Edge north.

eonfesseur. Pendant plusieurs minutes les cris des princesses se firent entendre de l'escalier. Louis passa deux heures encore à prier avec M. Edgeworth; puis il se mit au lit, en recommandant à Cléry de l'éveiller à cinq heures.

Bus la sairée, le Palini-Boyal avait ééle lubritre d'une scène de meutre. En des membres de la Montage, Lepelleire de Saini-Parpeus, avriet diné cher un des restaurateurs du Palan; son repas fini; à se dirigatit vers le comptiel, "noveju un homme s'approche de lui en lui disant. Estes vous qui étes Lepelleire? et sur la réponse affirmative il ajouta : Yous avec voit la mort du rui? — Pai voit éven om conscience, repostel Lepelleire. — Tiens, scélerat, voitit a récompense! reported le premier ; et tient. rapétement non saine, alle plonge dates le finar de Montagrand, qui tombe fraspé d'un coup mortel, pendant que l'assession, qu'on sui être un anoine arad-discorne nomme Phra; se saurit à la foure de tot unusile.

Cet évenement jets un moment l'ipoevante parmi les Jacobines (ils yèrent le premier acte d'un visite complot curdi entre tous les partisante la monarchie et les amis du roi, pour arracher celui-ci à la mort et massacrer tous les députés de la Montagne. Aux Jacobins on se déclares esserres tous les députés de la Montagne. Aux Jacobins on se déclares esleurs amis, à parcourir les sections pour atimuler leur zoie, et à oncertier avec Santerre un déplaiement formaldale de forces pour l'exécution du le rémoituque l'es assessant de Lepeldeire y avait jetée de das apprénaisses que entretenaient dans tous les esprits les bruits de complos, de soultement et de massarer que l'effort àpraduit de bouche en bouche, pour oblessir le renouvellement immédiat du comité de sarcelé générale où jusqu'abre les Groudine avaient dominé, et que la nouvelle organisation composa presque exclusivement d'hommes choisis dans la gauche parmi les plus qu'abre les Groudines avaient dominé, et que la nouvelle organisation tes plus qu'abre les Groudines avaient dominé, et que la nouvelle organisation composa presque exclusivement d'hommes choisis dans la gauche parmi

20

10

20

tğ

kr

Lo

co

De

qu':

h

70

R

Ħ

20

k

h

21 janvier.

Pendant toute cette nuit d'argitation Duis dormit d'un sommell passible. Le matin à ciu purues Géry le révigile comme il en avit requ Indire; et le se dispina sussitot à entendre la messe. La veille, N. de Firmont avuit, non sans paine, obtemu des commissires de la Commen l'autorisation de donner au prisonner 'exte dernière consistation. Une commod disposée su milliega de la chambra servit d'autel; les commensis avaient (de émpuriles à l'une ciglies voisine. Le roi assista avec un profond recoefficient au saint sacrifice i plus aver ferroure et communia. Essuitei III ses audieux à non little Cièry, el fui remit différents souvenies qu'il avait destinés sux objets de son affection, un enchet pour sont lls, un anneau pour la rine, avai qu'un petit paquet renferennt des cheveiux de toute sa famille. — Cléry, spistate-il, dités à la reine, à l'ans ches entonis, à ma sour, que le bru

ris-

Elp-

2 000

Detr-

m,

115

100

5 00.

lest.

g o

tole

gob

σè

nā.

설리

nin

SØ

je.

ğ (II

ρħ

101

gί

ø

gr.

avais promis de les voir ce matin, mais que j'ai voulu leur épargner la douleur d'une séparation si cruelle. Combien il m'en coûte de partir sans recevoir leurs derniers embrassements .....» Il essuya quedques larmes, puis il ajouta avec l'accent le plus douloureux: Je vous charge de leur faire mes adieux !...

Louis, voulant se faire couper les cheveux avant le moment fatal, avait demandi des ciseux que les commissiers de la Commune loi rétulérant par déflance; des la veille il n'avail eu à ses repas ni couteau ni fourchette. Il avait été décêt d'abbrd que Cêtry accompagnerait son matire jusqu'au lieu de l'exécution pour le déstabiller sur l'échafund; mais cette disposition foit changée, et ceut dies consoiliers municipaux qui vint en prévenir Cêtry sjotts, avec l'expression féroce qui leur était lubituelle : Le bourreau est assez bon pour lui.

Paris était sous les armes denuis cinq heures du matin : de l'intérieur de la Tour on entendait battre la générale, et on distinguait le cliquetis des armes, le trépignement des ehevaux et le bruit des canons sur le pavé. A neuf heures le bruit augmente, les portes s'ouvrent avec fracas : Santerre, accompagné de sept ou huit municipaux, entre à la tête de dix gendarmes et les range sur deux lignes. A ce mouvement le roi sortit de son cabinet. où il était avec M. de Firmont. - Vous venez me chercher ? dit-il à Santerre. - Oui, répondit celui-ci. - Je vous demande une minute, repartit Louis; et il rentra dans son cabinet, dont il ferma la porte. - « Tout est consommé, monsieur, dit-il à son confesseur en tombant à genoux; donnez-moi votre dernière bénédiction, et priez Dieu qu'il me soutienne jusqu'à la fin. . Il se releva, et rentra avec M. Edgeworth dans la pièce où l'attendait Santerre ; il avait à la main un papier plié. S'adressant à un des municipaux qui se trouvait le plus en avant : - « Je vous prie , lui dit-il , de remettre ce papier à la reine, - à ma femme, reprit-il aussitôt. - Cela ne me regarde point, répondit cet homme en faisant de la main un signe de refus : ie ne suis ici que pour vous conduire au supplice. » Cet homme était un prêtre assermenté, nommé Jacques Roux. - « C'est juste, répliqua Louis ; et se tournant vers un autre municipal, il reprit : Remettez ee papier, je vous prie, à ma femme; c'est mon testament. Vous pouvez en prendre lecture ; il y a des dispositions que je désire que la Commune connaisse. »

Offery datai desrière le roi; il lui présents as redingule. — - Je n'en ai pas besoin, lui dit Louis; donnes-moi seulement non chapeau. - Puis s'a-dressant aux commissaires municipaux, il reprit : — Messieurs, je desirerais que Cléry restât près de mon fils, qui est accoutumé à ses soins; l'espire que la Commune accueillera cette demande. - Regardant alors San-ferre, il dit d'une voix ferme : - Pertons. »

Parvenu dans la première cour, Louis se retourna deux fois vers la Tour,

1781.

comme pour envoyer un dernier regard de regret et d'adieu aux êtres si chers qu'il y laissait après lui. Un carrosse l'attendait à la porte extérieure. Il y prit place dans le fond avec M. Edgeworth; deux officiers de gendarmerie occupèrent le devant. Ces deux hommes avaient, dit-on, l'ordre de frapper le roi au moindre mouvement de désordre qui se serait manifesté pendant le chemin. La Commune avait à cet égard de vives appréhensions; et on doit dire que d'après des révélations non suspectes, ces craintes n'étaient pas sans quelque fondement. Il paraît qu'un certain nombre de royalistes déterminés, dont on évalue le nombre à quatre ou einq cents, avait formé le projet de fondre sur la voiture pendant le trajet, et d'enlever le roi; quelques uns d'entre eux s'en étaient même ouverts à M. de Malesherbes et à M. Edgeworth. Les dispositions de la grande masse de la population parisienne ne laissaient pas aussi d'inquiéter les autorités révolutionnaires : on redoutait un mouvement au moment de l'exécution, ou tout au moins une immense explosion de cris de grace. Mais les mesures de la municipalité furent assez bien prises pour prévenir toute tentative d'enlèvement, alors même que des dispositions sérieuses eussent été faites à cet égard, et même toute démonstration favorable au roi condamné. Dès cinq heures du matin, ainsi qu'on l'a vu, le tambour avait appelé aux armes, dans les différents quartiers, la garde nationale tout entière ; la Commune avait pensé avec raison que le meilleur moyen de s'assurer des citoyens dont elle pourrait suspecter les opinions était de les réunir en quelque sorte sous ses yeux, et de les placer parmi ceux sur lesquels elle pouvait compter. Tout garde national qui ne se rendait pas à sa section était noté. Dans toutes les rues que devait parcourir le funébre cortége , la circulation, jusqu'à une assez grande distance, était interdite de la manière la plus rigoureuse, et il était prescrit aux habitants restés dans leurs maisons de ne pas même se montrer aux fenètres. Les comités des sections étaient en permanence ; une forte réserve avait été consignée dans chaque quartier, et de nombreux détachements occupaient toutes les barrières pour empêcher qu'aucun rassem-

La volture elle-même delai d'ailleurs entourée d'une force impossate, et s'avanquie ntre deux haies épaisses d'hommes armée de fusils ou de piques. Le trajet dura une heure et demie, assa qu'aucun incident vint l'inter-ompre. Les houtiques étainet fermées ou seutement entr'ouvertes, de peut dire que dans tout le chemin le cortique n'eut d'autres spectateurs que la population armée. Les orie noutrait ni tristères en la bettement; il avail a population armée. Les orie noutrait ni tristères en la bettement; il avail

blement, arané ou non armé, entrât dans Paris ou en sortit. Cet ensemble de précautions fut d'un effet si efficace, que des quatro à cinq cents royalistes qui avaient juré de se dévouer pour leur prince, vingt-cinq seulement, su rapport de M. Edgeworth, avaient réussi à gagner le rendez-vous; les autres ne ourent pas même sortir de leurs maisons. 35 f

en:

100

in i

ilde

40

SIC

10

rei

ur k

16-

11-

100

放

(10

25.

85

de

œ.

va:

ø

(8

pai

pris le brévaire de son confesseur, et il lisail les prières des agonisants. Les deux gendrames le contemplaire sièneicessement, éconies de la pieuse sérénité qui rayonnait sur le visage de la vietime. Arrivée à la piace de la Révolution, ou on avait dressé l'échañaud, la volture s'y arrêta au pied de l'instrument du supplice, qu'ensourait un grand espace vide bordé de canons, mécha allamée, au-deid de cette enceinte, tant que la vue pout is étendre, on n'apercevait qu'une forêt de piques et de baionnettes. Il était dix heures un quart.

Un des bourreaux vint onvrir la portière; Louis, même en ce moment, pensa à la sûreté du pieux ministre qui avait répandu sur ses dernières heures les encouragements de la religion. - « Messieurs , dit-il aux deux officiers qui occupaient le fond de la voiture, en posant la main sur le genou de M. Edgeworth, je vous recommande monsieur que voilà; ayez soin qu'après ma mort il ne lui scit fait aucune insulte. Je vous charge d'y veiller, » Louis descendit alors de voiture, et fut aussitôt entouré de trois bourreaux qui voulurent lui ôter son habit : il les repoussa avec fierté et l'ôta lui-même; il délit également son col et sa cravate. Les bourreaux s'approchèrent de nouveau et lui saisirent les bras. - « Que prétendezyous? Jeur dit Louis avec vivacité. - Yous Jier, répondit un des exécuteurs, - Me lier! repartit le roi d'un ton d'indignation. Non, je n'y consentirai jamais. Faites ce qui vous est commandé, mais vous ne me lierez pas. -Les bourreaux semblaient se disposer à employer la force; Louis se tourna vers son confesseur, comme pour l'interroger du regard. - « Sire, lui dit celui-ci en pleurant, ce nouvel outrage est un dernier trait de ressemblance entre Votre Majesté et le Dicu qui va être sa récompense. » A ces mots Louis lève les yeux au ciel avec une indicible expression de douleur. --« Assurément, dit-il, il ne faut rien moins qu'un tel exemple pour me soumettre à une pareille humiliation. - Faites ce que vous voudrez, ajoutat-il en regardant les bourreaux ; je boirai le calice jusqu'à la lie. «

Louis gravit les marches de l'échafaud, appuyé sur le bras de son concesseur; un léger tressaillement traits seul ce qu'il éprouvait pendant que l'exécuteur lui coupait les cheveux. S'avançant ensuite jusqu'au bord de l'estrade, et imposant siènce d'un regard sux tambours que l'on avait rangés au pied de l'échafaud, il prononça ces paroles d'une voix retentisante : - Français, je meur sinocenct; c'est au bord de la tombe et prêt à - paraîter devant Dieu que j'atteste mon innocence. Je pardonne aux auteurs de ma mort, et je prie Dieu que mon sang ne retombe jamais sur la - Françe:... - Il alfait en dire davantage; mais, sur un signe de Santierre, a voix fut couverte par un routement de tamboux. Les bourreaux l'attachèrent alors sur la fatale bascule, et en quelques secondes le couteau avait liss fin à son hexpanyle. L'exécuteur prît à têté, et l'élévant en l'air, if it deux fois le tour de l'échafaud pour la montrer à la foule, qui répondit par les cris de Vive la nation! - vive la République! Une multitude de sansculottes forcenés, les seuls à qui l'approche de la place eût été permise, se rua vers l'échafaud pour voir de plus près le cadavre de Louis; les uns trempaient dans le sang le bout de leurs baïonnettes ou de leurs sabres, comme si ce sang eût été un talisman qui dût leur assurer la victoire contre tous les rois de l'Europe; d'autres en imprégnaient des mouchoirs qu'ils promenèrent ensuite dans Paris avec les rugissements d'une joie féroce, et en criant : Voilà le sang du tyran! - d'autres encore se partageaient les lambeaux des vêtements de la royale victime ; et plus d'un royaliste déguisé se mêla à cette foule de cannibales, pour obtenir au péril de sa vie une de ces reliques ensanglantées. En ce moment — chose horrible à dire! — on vit un homme monter sur la guillotine même, et plongeant tout entier son bras dans le sang à demi figé, en prendre à pleine main d'épais caillots et en asperger par trois fois la foule hideuse qui se pressait au pied de l'échafaud pour recevoir au front cette horrible consécration, digne de ceux que le sang de septembre avait baptisés républicains.

Ainsi périt dans sa trente-neuvième année, et dans la dix-septième année de son règne, un prince qui eût été le plus parfait des rois si les vertus privées de l'homme de bien eussent pu suffire sur le trône dans la crise où le sort l'avait jeté. Ses restes, portés au cimetière de la Madeleine, furent déposés dans une fosse profonde entre un double lit de chaux vive, qui eut bientôt anéanti jusqu'aux dernières traces matérielles du passage de Louis XVI sur la terre.

Le sanglant sacrifice qui venait de s'accomplir eut sur les esprits une influence différente, selon les opinions, les caractères et les espérances. La masse de la population parisienne, moins la minorité fanatisée par les idées révolutionnaires qui s'était ralliée à la bannière des sans-culottes, parut pendant plusieurs jours frappée de stupeur; cette bourgeoisie, autrefois riche et paisible, aujourd'hui silencieusement courbée par la terreur sous la verge de la populace, prévoyait en tremblant que la mort du roi allait être le signal de nouveaux excès et de nouvelles misères. Les Girondins, qui avaient eu le désir de sauver la vie de Louis sans en avoir eu le courage, se flattaient du moins que sa mort, en chargeant la France entière d'une égale responsabilité vis-à-vis de l'Europe coalisée, contribuerait à éteindre les haines et à effacer les rivalités dans le sentiment du danger commun; d'autres croyaient déjà voir poindre, par-delà l'horizon chargé de nuages et de tempêtes, l'ère de la liberté universelle : pour ceux-là, l'èbranlement immense que la France et l'Europe allaient recevoir était le signal et la condition nécessaire d'une transformation d'où sortirait un monde nouveau, jeune et régénéré. Les Jacobins, enfin, moins préoccupés

1793.

t m

NIN-

e, s

hrs.

othe

di je

19.9°

23

en En

hrs

et en afoot

ne le

nte

ines sort

(65

Titte

M

119

ili

10

unt

4.6

100

Ju

in.

100-

350

1.0

ede

ilk

P

des conséquences éloignées du coup dont ils venaient de frapper la royauté, en voyaient surtout les conséquences immédiates ou prochaines. Ils étaient certains désormais que la France ne pouvait plus ni rétrograder ni regarder en arrière dans la voie où ils l'avaient lancée; selon leur expression, la Révolution avait brûlé, ses vaisseaux. Dans cette carrière désespérée où elle venait d'entrer, la Révolution appartenait aux plus audacieux; eux seuls pouvaient maintenant l'y conduire.

Deux événements caractéristiques en signalèrent le début. Le premier fut la retraite de Roland. Attaqué depuis long-temps par la gauche avec un acharnement inouï, et mollement défendu par ses amis de la droite, auxquels sa présence au ministère prétait cependant une grande force; continuellement en butte, dans sa personne et dans celle de sa femme, aux traits empoisonnés de la calomnie et aux coups d'une haine implacable; prévoyant bien, d'ailleurs, que sa position allait devenir encore moins tenable, tant au conseil que dans l'Assemblée, Roland céda enfin à ces dégoûts répétés, et envoya sa démission. La droite, à la vérité, trouva une sorte de dédommagement dans celle de Pache; mais celui-ci fut bientôt à même, dans le poste de maire de Paris où le pousserent les Jacobins, et où il remplaça le médecin Chambon (14 février), de servir d'une manière plus directe les desseins de ses amis. Garat quitta la justice pour prendre des mains de Roland le portefeuille de l'intérieur.

23 janvier.

Le second fait où se révéla la nouvelle puissance du parti jacobin fut le rapport du décret par lequel il avait été ordonné de poursuivre judiciairement les auteurs des massacres de septembre (8 février). Ici les sommités de la Montagne se trouvaient directement en cause; on n'a donc pas lieu d'être surpris qu'une de leurs premières pensées ait été de revenir sur la mesure qui les menaçait. Vainement Lanjuinais s'éleva avec indignation contre cette amnistie scandaleuse jetée sur le crime : l'Assemblée eut à subir la hideuse apologie des exécrables forfaits qu'elle avait voulu flétrir. Plusieurs députés de la plaine, tout en détestant ces crimes abominables que l'excapucin Chabot appelait l'erreur de quelques bons patriotes, vinrent en aide à la gauche dans une pensée toute conciliatrice. Duroi, de l'Eure, demanda que, pour mettre fin aux dissensions, on jetat un voile épais sur ces déplorables journées de septembre; Bailleul, de la Seine-Inférieure, demandait aussi qu'on couvrit le passé d'un voile, mais seulement quant aux instruments des massacres, et non quant à ceux qui en avaient été les instigateurs. Gensonné, qui avait fait décréter les poursuites, ne prit même pas la parole contre le rapport du décret; et, après deux épreuves douteuses, il fut enfin décidé à une faible majorité que la procédure serait suspendue. et l'examen des faits renyoyé au comité de législation. C'était une amnistie d. guisée.

ré;

la

906

tis

le

ĊŤŹ

pai

IA

fel

liá

lor

165

ma

ď

l'a

De

1793

Il faut le reconnaître, toutefois, sinon pour justifier, au moins pour expliquer cette apparente contradiction dans les sentiments de la majorité de l'Assemblée à un si court intervalle : la situation de la France vis-à-vis de l'Europe devait concentrer toutes les pensées de la Convention sur un point unique, la défense extérieure; et l'on comprend qu'en présence de cette nécessité impérieuse on ait pu craindre, sans vouloir pactiser avec le crime, d'entretenir dans la nation des ferments de discordes qui nous affaibliraient en nous divisant. Nous n'avions eu contre nous, dans la campagne précédente, que trois ennemis déclarés, la Prusse, l'Autriche et la Sardaigne; dans la campagne qui allait s'ouvrir nous devions nous attendre à voir se lever contre nous, avec les mêmes ennemis, des ennemis nouveaux. La Convention avait répondu par ses décrets de propagande du 19 novembre et du 15 décembre, et par la sanglante exécution du 21 janvier, au manifeste de Brunswick; les rois nous avaient menacés de leur vengeance, nous avions menacé les rois de la vengeance des peuples, et nous en avions donné l'exemple : c'était une lutte à mort entre l'Europe monarchique et nous. Cette situation, unique dans les annales du monde, est exposée sans détour dans une adresse au peuple français rédigée par Isnard au nom de la Convention deux jours après le 21 janvier. « Ceux qui ne vous ont pas déjà forcés à la guerre, y est-il dit, ne temporisent peut-être que pour mieux vous tromper; et il n'est que trop vrai que la France libre va lutter contre l'Europe esclave. Hé bien, la France triomphera si sa volonté est ferme et constante. Les peuples sont plus forts que les armées... » La Convention fait appel à toutes les classes; elle s'adresse à tous les intérêts, à tous les sentiments, à toutes les passions. Au pauvre elle demande ses bras, au riche son or. Elle présente aux armées les souvenirs de l'Argonne et de Jemmanes; elle évoque aux veux des populations l'effravant tableau de nos cités en feu, de nos campagnes dévastées; aux guerriers qui succomberont elle promet une gloire immortelle, à ceux qui reviendront vainqueurs l'éternelle reconnaissance de la patrie. Il fallait que la France ne fut plus qu'un camp, que la nation ne fût plus qu'une armée... Des mesures actives suivirent de près cet appel énergique. Un décret du 25 janvier, rendu sur le rapport de Brissot, autorisa le conseil exécutif à porter à cinq cent mille hommes les forces de la République, comme base générale de l'état militaire de 1793.

On était alors à la veille d'une rupture définitive avec l'Angleterre, la seule des nations de l'Europe dont notre Révolution s'était long-temps flattée de conserver au moins la neutralité, parce que seule entre toutes elle avait un gouvernement fondé sur des principes de liberté. La révolution française avait en effet, dès son origine, éveillé chez nos voisins d'outre-Manche de nombreuses et vives sympathies, et l'on peut dire que l'Angleterre entière s'était partagée dès lors en deux grands partis, l'un applaudissant à notre

or n

rik b

rish.

0.000

le nette

crite.

ie im

ber:

tier o

ns. la

din

DED:

2007.

gras

it sup

¥ 600

en la

192

igās:

b K

(a-

ės, i

ļai.

ess

gist

αĠ

喉

, h

p3č

28

e de lete

GT.

régéoération sociale, sans toutefois en approuver les excès populaires; l'autre professant une horreur profonde pour un mouvement d'où étaient sortis tant de crimes et de spoliations. Il est inutile d'ajouter que les partisans de notre Révolution se rencontraient surtout dans les masses et dans le parti whig, et ses adversaires chez les torvs, c'est-à-dire dans l'aristocratie : le pays où , par un étrange accouplement , on voit les privilèges les plus oppressifs marcher de front avec la liberté politique, devait ressentir ce chaleureux enthousiasme et cette haine non moins ardente pour une Révolution qui, à son point de départ, avait inscrit sur sa bannière : Mort aux priviléges. Chacun des deux partis eut son code et son manifeste, l'aristocratie dans les Réflexions sur la Révolution française, protestation véhémente où Burke, appelant sur les crimes de la démagogie française, au nom de la vraie liberté, l'exécration des siècles et du monde entier, n'a pas su toujours contenir son éloquente indignation dans les bornes d'une juste impartialité; les classes populaires, dans un opuscule écrit pour elles par l'Américain Thomas Payne, sous le titre de Droits de l'homme, écrit qui l'obligea de quitter l'Angleterre et de se réfugier en France. Des sociétés affiliées, qui aemblaient prendre pour modèles les clubs populaires de France, se formèrent dans presque toutes les villes de la Grande-Bretagne. Elles correspondaient entre elles, tenaient un langage hautain et menacant, et semblaient se modeler sur les Jacobins de France. En un mot, les aymptômes qui avaient précédé la Révolution française se reproduisaient en Angleterre ; mais l'aristocratie anglaise, étroitement unie de vues et d'intérêts, et pesant d'un grand poids dans la balance de l'État, défendit mieux sa cause que ne l'avait défendue la noblesse de France. Elle forma de son côté des associations politiques, et ne négligea aucun des moyens d'influence que lui donnent sa fortune et ses immenses possessions territoriales sur une soule de gens placés sous sa dépendance. Ni par l'exagération du langage, ni par la violence des opinions, ces clubs aristocratiques ne le cédaient en rien, dans un autre sens, aux sociétés populaires; c'était de part et d'autre une guerre de menaces et d'invectives. « Si ce ferment politique avait éclaté en Angleterre à toute autre époque et en toute autre occasion, dit avec raison un écrivain illustre, qui ne peut, quoique Anglais, être suspecté ici de partialité \*, il eut probablement fait son temps comme d'autres sujets de dissension, qui, après avoir un moment échauffé les cœurs et les têtes, avaient fatigué l'attention publique et étaient bientôt tombés dans l'oubli. Mais le feu révolutionnaire dont la France était embrasée brillait aux yeux d'un parti comme un phare d'espérance, en même temps que pour l'autre c'était un signal permanent de crainte et de circonspection. Les cris de triomphe

Sir Walter Scott, The life of Napoleon Busineparts, with a preliminary view of the french Revolution, vol. 11, ch. 7.

plu

90

OX.

dér

der

18

ďų

le t

fee

eri

9013

plè

nin

erd

pu

DAS

de la démocratie, les moyens violents employés par le peuple contre ses adversaires, et l'usage cruel qu'il faisait de la victoire, augmentaient en Angleterre l'animosité des deux partis. Dans leur exaltation, les démocrates excusaient maint excès de la Révolution française en considération de son but; tandis que le parti aristocratique, en condamnant la Révolution tout entière, en masse et sans exception, oubliait qu'après tout la lutte engagée par les Français pour reconquérir leur liberté était, au début, non seulement excusable, mais digne d'éloges et de sympathie.

Le même historien ajoute: « Le langage plein d'exagération et d'enflure adressé au genre humain du sein de la Convention, et l'esprit de conquête que la nation avait manifesté récemment, joint au désir qu'elle montrait de propager ses principes politiques et à l'odieux dont elle s'était chargée par la mort du roi, rendaient de jour en jour plus urgente aux yeux du parti aristocratique tout entier, parti qui disposait d'une majorité considérable dans les deux chambres, une guerre contre la France : guerre sainte, disait-il, contre la trahison, le blasphème et l'assassinat; guerre nécessaire, en outre, pour rompre toute communication entre le gouvernement français et la portion mécontente de la population anglaise, à laquelle autrement on ne pourrait interdire avec les jacobins français des rapports intimes, constants et des plus dangereux. »

Le célèbre fils de lord Chatham, William Pitt, tenait d'une main ferme et habile les rênes de l'administration. Aux premiers mouvements de notre Révolution sa vue perçante en avait deviné la portée, et dans les convulsions dont il prévit dès lors que cette crise serait inévitablement accompagnée, il aperçut une chance presque certaine de relever l'Angleterre des humiliations du traité de 1783, qui avait mis fin à la guerre d'Amérique, et de lui assurer ce qui avait toujours été le vœu le plus ardent de la Grande-Bretagne, la prépondérance maritime que la France seule lui disputait encore. Trop habile, cependant, pour rien précipiter, Pitt avait gardé long-temps une attitude de neutralité : il observait et attendait.

La catastrophe du 10 août précipita les événements. L'ambassadeur anglais; lord Gower, immédiatement rappelé par son gouvernement, avait quitté Paris le 17; cependant le cabinet de Saint-James semblait hésiter encore à se prononcer. Quoique l'envoyé français, M. Chauvelin, eut été prévenu qu'il cessait d'être regardé comme officiellement accrédité, il n'avait pas reçu ses passeports, et le premier ministre continuait d'avoir avec lui et avec un agent subordonné du gouvernement français, M. Maret (depuis duc de Bassano), des communications extrà-officielles. Mais cette apparente hésitation n'avait d'autre but que de gagner du temps. D'un coté Pitt entamait ou continuait avec la presque totalité des cabinets européens des négociations secrètes destinées à préparer contre la France une seconde coalition

plus formátable que celle dont les opérations venaient d'échouer si honteusement dans les plaines de la Catampagne; de l'autre, le ministre autre sement dans les plaines de la Catampagne; de l'autre, le ministre autre démagogie française éteindraient bientolt, même chez les apôtres du parti démorsaique, l'enthousissme que notre Révolution y avait fait nattre. Cétait dans cet esprit de temporisation que Plti s'était constamment rétusé, dans le cours du procès de Louis XVI, à intervenir en sa faveur près de la Convention, quoique vivement pressé à cet égard par les chets de l'opposition whig dans le parlement, Fox, Sheridane et lord Grey, alléquant, du reste avec raison, qu'une telle intervention n'aboutirait qu'à l'humiliation d'une démarche jouille.

nic

to-

Th.

100

er.

g5

gli

ц.

Ge que Fitt a vait préva arriva. Les masacres de septembre soulerèrent la réprobation de toutes les classes, même de celles qui jusqu'aiors à étaient le plus énergiquement prononcées pour les principes révolutionnaires, et la funcher nouvelle du 21 Janvier foit recque par l'Anglétere gentife avec un cir d'horreur. Les vieux ferments de rivaité et de haine contre la France, qui n'étaient qu'assoupis chez les basses classes, se réveillèrent alors, sourdement excités par l'aristocratie. La réaction fut prompte et continue et de l'aristocratie et de l'aristocratie les opinions se réuniterent dans le même cri : Genre à la France ? Pitt alors paut lever le masque et marcher covernement à son but. M. de Chauvelin reçui ordre de quitter Loudres dans les vingt-quaire heures et l'Angléteres sous les ports d'Aughterer et dans l'échange des couriers diplemitiques, que tolt par crist d'aughterer et dans l'échange des couriers diplemitiques, que obt par crior que cette rupture, depuis si long-temps prévue et préparée de si nonue main. était ir résultat d'une détermination instantanée.

songice minit, "estit le issuitat u une determination instalutanee. Weatmoins, majer ece mesures décesives, le ministère anglais n'avait pas expressément déclère la guerre : par un dernier raffinement de ce mi-investime qui depais quatre uns dirigiant su politique, il voulait que l'ini-investime qui depais quatre ma son dirigiant su politique, il voulait que l'initiation de la comparti de la comparti de l'initiation de la comparti de l'initiation de la comparti del la comparti de la comparti de la comparti del la comparti de la comparti del la comparti

ter levrier.

En même temps qu'il décrétait la guerre, le gouvernement révolutionnaire songeait à se créer des ressources pour les besoins que la guerre entraîne. Le même jour (1er février), sur le rapport de Cambon, la Conven-

17\*

tion ordonnait l'émission de 800 millions de nouveaux assignats, lesquels, ajoutés à la masse déjà émise , porteraient la somme totale des assignats en circulation à 3 milliards 900 millions, dont il fallait défalquer près de 700 millions rentrés et annulés par suite de la vente déjà effectuée des biens nationaux qui leur servaient de gage. Ce gage, d'ailleurs, s'augmentait chaque jour de la valeur des biens de près de soixante-dix mille émigrés, biens dont on évaluait le montant à un chiffre plutôt has qu'élevé en le portant à 3 milliards. La Révolution trouvait ainsi ses principales ressources financières dans les dépouilles de ses ennemis, sans toutefois négliger celles que lui pourraient aussi fournir, à titre d'indemnités, les peuples chez lesquels nos armes porteraient la liberté. La Convention s'occupa aussi de la réorganisation des armées et de celle du ministère de la guerre, que Pache avait lasse dans un état d'incrovable désordre ; et entre autres mesures de sûreté intérieure, elle envoya des commissaires sur la ligne entière de nos frontières de l'Est et du Nord pour en inspecter les places fortes et s'assurer de leur ctat de défense.

La question des subsistances venait encore de temps à autre compliquer d'embarras sérieux les préoccupations de cette situation déjà si grave. On a vu combien cette question avait jeté d'inquiétudes en France et combien elle avait occupé la Convention dans les deux derniers mois de l'année qui vient de finir; loin de s'améliorer depuis lors, elle s'était aggravée encore par suite des misères que l'hiver amène en tout temps avec lui pour les classes pauvres, et qui devaient s'augmenter alors de toutes celles qu'entrainait la cessation du travail dans un grand nombre d'ateliers. A Paris surtout, ce centre d'agglomération d'une si nombreuse population ouvrière, qui depuis trois ans s'était presque déshabituée du travail pour se joindre aux agitateurs des rues et se presser aux sociétés populaires , les souffrances de la misère étaient arrivées à leur plus haut point, et faisaient cruellement expier à ces aveugles instruments des meneurs de la démagogie les exces auxquels il n'était que trop aisé de les entraîner. Ce n'est pas qu'il y eût réellement disette des objets de première nécessité; mais l'augmentation incessante de la masse des assignats leur faisant perdre de plus en plus sur leur valeur nominale, il en résultait que le prix des objets que l'on payait avec cette monnaie fictive s'élevait proportionnellement à sa dépréciation, ct que si, par exemple, les assignats perdaient un tiers, il fallait donner six francs en papier pour la quantité de marchandises que l'on se procurait autrefois pour quatre francs en argent. Mais le peuple, qui raisonne peu, et qui s'en tient généralement à l'apparence extérieure des choses, n'en croyait et n'en disait pas moins qu'il avait payé six francs ce qui naguère n'en coûtait que quatre; et comme celui qui souffre est crédule, surtout si l'ignorance se joint à la misère, il n'était pas difficile de persuader à

Bris.

115%

oni-

12(1)

e jour

etor

3 22

die

ue la

633

ins-

150

112

1123

e ka

lger.

i g

sin

43

030

O IS

120

ner.

ole

1105

20

eire

ΓάÏ

1310 1590

ast

co.

OU

n),Tr

100

rich.

i nt

Çij.

der I

1793.

cette population aussi misérable qu'ignorante que la plus grande partie de ses maux venait des monopoleurs, des accapareurs et des aristocrates : c'était une conséquence naturelle de cette guerre systématique déclarée par la Révolution à tous ceux qui possédaient au nom de ceux qui ne possédaient rien. La Commune avait elle-même contribué par des mesures irréfléchies à aggraver le mal que dans son désir de popularité elle avait cherché à diminuer. C'est ainsi que, voulant maintenir le prix du pain à un taux constamment modique, et accordant à cet effet des indemnités aux boulangers, il en résultait qu'un très grand nombre d'habitants des environs venait s'approvisionner à Paris, où le pain était moins cher que dans leurs communes, et que la conséquence la plus sensible de cette fausse mesure, qui coûta sept millions en moins d'un an, était de rendre plus rare la denrée que l'on avait voulu rendre moins chère. Ce n'était pas, d'ailleurs, sur le blé seulement que portait ce renchérissement en partie factice; comme il tenait essentiellement à la cause générale que je viens d'indiquer, la dépréciation des assignats, il s'étendait à toutes les autres denrées. Des députations des sections de Paris et de nombreuses pétitions venaient exposer à la Convention les souffrances du peuple et demander des mesures rigoureuses contre ceux à qui il en attribuait la cause ; et comme il n'était pas au pouvoir de l'Assemblée de remédier à une telle situation, la multitude s'en prenait à la représentation nationale et éclatait en murmures menacants. Ainsi se vérifiaient ces paroles prophétiques de Vergniaud : Ceux qui disent qujourd'hui « Si le pain est cher la cause en est au Temple, » diront avant peu " Si le pain est cher, la cause en est dans la Convention. "

Bientôt l'exaspération populaire ne s'en tint plus aux plaintes ni aux menaces. Dans les derniers jours de février une fermentation extraordinaire annonça l'approche de quelque événement sinistre. Des groupes nombreux, en grande partie composés de femmes, se pressaient chaque jour aux environs de la Convention, et les clameurs les plus violentes partaient de ces attroupements féminins. — « On nous renvoie encore à mardi, disait un jour (c'était un dimanche) une troupe de femmes exaspérées qui sortaient de l'Assemblée où elles venaient de demander qu'on diminuât le prix du savon; hé bien, nous n'attendrons pas si long-temps. Quand nos enfants nous demandent du pain, nous ne les renvoyons pas à deux jours. Aujour-d'hui les boutiques sont fermées; mais demain!... » — « A demain , » répéta la foule; et les groupes se dispersèrent peu à peu, se promettant de se faire enfin le lendemain justice par eux-mêmes de ces accapareurs que la Convention Nationale prenait sous sa protection.

Quoique ces dispositions, publiquement annoncées, eussent dû suffisamment prévenir l'autorité de ce qui se tramait pour le jour suivant, nulles précantions n'avaient été prises. Le lendemain dès six heures du matin une

écriv

· 600

2 16

• red

· mil

1/85

log

· SUD

a Ver

aux

» le

• B01

· 001

L

Rege

Cinqu

contr

ses 1

mur

les I

mine

pour

lribu

silen

de o

de la

Βŧ

BUSS

50 PI

profi

loi c

106

h p

displ

stat

1791.

foule nombreuse assiégeait selon l'habitude la porte de tous les boulangers; cependant la distribution du pain s'acheva sans désordre grave : ce n'était pas contre ceux-là que l'expédition était préméditée. Mais la distribution finie , on se porta chez les épiciers , principalement chez ceux de la rue des Lombards et des rues avoisinantes , presque exclusivement occupées par des épiciers en gros. On voyait peu d'hommes dans les groupes ; mais bon nombre s'y étaient joints sous des habits de femmes. Le pillage se fit d'abord avec un certain ordre ; on avait taxé les marchandises, le sucre , le savon, la chandelle , le café, etc., et la foule payait ce qu'elle emportait au taux qu'elle-même avait fixé. Mais bientôt on se lassa de ce simulacre de respect pour la propriété ; tout fut mis au pillage et l'on ne paya plus rien. Ces déplorables scènes se prolongèrent jusqu'au soir dans tous les quartiers; on ne fit grâce qu'à un petit nombre de détaillants connus pour bons sans-culottes. Le procédé parut aussi commode qu'expéditif , et déjà il était question de le répéter le lendemain chez tous les marchands indistinctement.

Officiellement avertie de ce qui se passait dans Paris. la Commune s'était enfin réunie à deux heures; mais au lieu de prendre de promptes mesures pour faire cesser les violences dont étaient victimes des gens auxquels elle portait, après tout, un médiocre intérêt, elle passa l'après-midi à discourir sur les causes de ces désordres, qui naturellement ne furent attribués qu'à des instigateurs contre-révolutionnaires, et à écouter les rapports qui lui parvenaient de tous les points de Paris. Les tribunes étaient remplies des auditeurs habituels, criant tant mieux! chaque fois que l'on annonçait un nouveau pillage, et à bas! à la porte! contre ceux qui venaient réclamer le secours de la force publique. Lorsque enfin l'ordre fut donné d'expédier quelques patrouilles pour dissiper les perturbateurs, il était muit depuis long-temps; la foule chargée de butin s'était dispersée, et l'on n'avait plus guère à protéger que des boutiques vidées et des magasins saccagés.

Les députés arrivèrent le lendemain à l'Assemblée pleins d'indignation contre de telles scènes. On entendit d'abord Santerre, qui vint rendre compte des mesures qu'il avait prises ce jour-là pour prévenir le retour des désordres de la veille. Barrère monta ensuite à la tribune, et s'éleva avec force contre ces violences odieuses qui déshonoraient Paris et la Révolution. Sur sa motion l'Assemblée décréta qu'il serait fait dans Paris un recensement général de toutes les personnes sans état et sans aveu, et que les comités présenteraient sous trois jours les mesures les plus propres à réprimer l'agiotage et à diminuer la masse des assignats.

Salles prend la parole après lui. — Je n'ai rien à ajouter aux excellentes raisons que Barrère vient de vous donner pour vous prouver qu'il faut rechercher les auteurs et instigateurs des troubles, dit-il. Je viens seulement dénoncer un de ces instigateurs : — c'est Marat. Voici ce que Marat

37%

266

sia

05

978

5.4

40

188

905

抽

eset.

g li

s its

2.0

wist

-055

da

not:

55

(at

90

æ

18

fel.

1

han .

1581.

écrivait hier dans son journal : « Quand les lâches mandataires du peuple · encouragent au crime par l'impunité, on ne doit pas trouver étrange que le peuple, poussé au désespoir, se fasse lui-même justice. Dans tout pays où les droits du peuple ne sont pas de vains titres consignéa fastueuse-» ment dans une simple déclaration, le pillage de quelques magasins, à la porte » desquels on pendrait les accapareurs, mettrait fin à ces malversations, qui » réduisent cinq millions d'hommes au désespoir, et qui en font périr des milliers de misère. Les députés du peuple ne sauront-ils donc jamais que » bavarder aur ses maux , sans en présenter jamais le remède? Laissons là » les mesures répressives des lois : il n'est que trop évident qu'elles ont » loujours été et qu'elles seront toujours sans effet; les seules efficaces » sont des mesures révolutionnaires.... Le peuple sentira cufin cette grande » vérité, qu'il doit se sauver lui-même. Les scélérats qui pour le remettre aux fers cherchent à le punir de a'être défait d'une poignée de traftres. » le 2, 3 et 4 septembre, qu'ils tremblent d'être mis eux-mêmes au » nombre des membres pourris qu'il jugera nécessaire de retrancher du " corps politique! "

L'Assemblée entière, moins la minorité violente au milieu de laquelle siège Marat, est saisse à cette lecture d'un trasport d'indignation. Ciaquante voix s'élèvent à la fois pour réchamer un décret d'accusation contre l'homme qui a érêti ces lignes aircese. Marat court à la tribure; sos traits ignobles sont décomposés par la colève. Il surrat court à la tribure; sos traits ignobles sont décomposés par la colève. Il surrat court à la tribure; les banca de la droite ; . Il est tout simple, s'écrie-t-li, qu'une faction entielle... que cette horde ennemé de la liberté. qui ne voit plus de salut pour elle que dans une contre-révolution , vienne me dénoncer à cette tribure, pour avoir propsée de la liser au peuple le seul moyen qui dans le silence des lois poisse le surver... » L'indignation croisseniq que characte de ce gardres cette ne la liperant de la liberté que de la liberté que de ce pardres cette ne la liperant de la liberté par la continuer; et il decend enfin en limite de la liberté de la li

Buzot demande la parole pour défondre Narat. L'Assemblée suprise fail assistité sience. On attendat de l'irroine, et fron cientidi exposer des considérations dont plus tard la Gironde eut lieu de reconnaître la segesse profonde. Il rappela en le déplorant le rejet que l'Assemblée avait fail de la contre les provocateurs au meurtre; il montre qu'en l'alsence de lois positives, alors surtout que l'accusé pourrait invoquer la liberté filimitée de la presse, envoyer Marat devant le jury de Paris, déjà signalé par de déplorables acquittements, ce serait presque inévitablement ajouter au saradale du cerine le sexandale plus grand d'une ovation. — . Je demande,

ajoute Boyer Fonfrède, qu'adoptant la question préalable sur le décret d'accusation, la Convention se borne à déclarer à la France entière que hier Marat a préché le pillage, et que hier au soir on a pillé. " Mais l'exaspération que la vue seule de cet homme abominable fait éprouver à l'immense majorité de l'Assemblée ne lui permet pas de s'arrêter devant l'impuissance où elle-même s'est réduite. Pendant que Marat s'agite et vocifère sur son banc, sous le feu des propositions qui se croisent et se succèdent, ceux-ci demandant qu'il soit expulsé immédiatement du sein de la Convention, ceux-là qu'on délègue des médecins pour constater l'état de son cerveau, d'autres qu'on le fasse renfermer comme fou furieux, l'Assemblée, lasse d'un aussi long débat au sujet d'un tel homme, décrète enfin que la dénonciation qui lui a été faite de la provocation de Marat au meurtre et au pillage sera renvoyée aux tribunaux ordinaires, et que le ministre de la justice fera poursuivre les auteurs et instigateurs des pillages dont Paris avait été le théâtre.

Cependant les hostilités avaient recommencé sur la Meuse. On a vu précédemment dans quelle disposition d'esprit Dumouriez avait quitté Liége, où il laissait son armée à demi désorganisée dans ses cantonnements d'hiver, entre la Meuse et la Roër. Arrivé à Paris le 1er janvier, il s'y était condamné à une retraite presque absolue, consacrant toute son infatigable activité à suivre le double dessein qui lui avait fait solliciter ce congé avec insistance, rédigeant des mémoires destinés aux comités de l'Assemblée pour démontrer la nécessité d'annuler le décret du 15 décembre, réclamant contre les nouveaux systèmes d'approvisionnement des armées, exposant le plan qu'il voulait faire adopter pour la prochaine campagne, plaçant le salut ou la ruine de la France dans l'adoption ou le rejet de ces plans, se flattant que ses mémoires adoptés il acquerrait par cela seul assez d'ascendant et d'autorité pour élever la voix en faveur de l'infortuné Louis XVI, dont le sort allait se décider; et en même temps agissant à la fois par lui ou par ses amis près de tous les hommes influents des différents partis, cherchant à les intéresser tous par des considérations d'intérêt, d'amour-propre ou d'ambition au salut du ci-devant roi, et ne réussissant qu'à exciter contre lui-même de nouvelles haines et de nouvelles mésiances. Décu dans toutes ses espérances, et n'ayant trouvé que tiédeur, indifférence ou inimitié là où il avait pensé que sa haute position militaire devait lui assurer un tout autre accueil, il quitta Paris le 26 janvier, l'âme remplie d'un profond ressentiment, prêt à tout employer pour renverser une assemblée contre laquelle il emportait autant de mépris au moins que d'aversion, et, si la fortune lui en refusait les moyens, se promettant de saisir la première occasion favorable pour se soustraire à la domination d'hommes dont il ne voulait pas, disait-il, servir les crimes. Un moment il fut bercé de l'espoir d'assurer

dine

10 50

8150-

Digit.

WIZE

r sa

824

erra.

140.

her

in-

lro.

les.

in

10

13

σī

par une négociation la neutralité de l'Angleterre et de la Hollande, se promettant, dans ce cas, d'envoyer aussitôt après sa démission et de se retirer à La Haye; mais de la part de l'ambassadeur anglais, lord Auckland. et du grand pensionnaire Van-Spiegel, les premières ouvertures n'avaient certainement eu pour but que de gagner un peu de temps; et quelques jours après, la nouvelle de la déclaration de guerre proclamée à Paris le 1er février vint tout rompre. Cette nouvelle trouva Dumouriez à Anvers , où il était arrivé le 2 février ; contraint de renoncer à son premier projet , il donna aussitôt à ses pensées une autre direction. Un certain nombre de réfugiés hollandais, avec lesquels le conseil exécutif l'avait déjà abouché pendant son séjour à Paris, s'étaient aussi rendus à Anvers, où ils avaient formé un comité insurrectionnel, et d'où ils entretenaient de nombreuses correspondances avec les principales villes de la Hollande. Le parti révolutionnaire auquel ils appartenaient était fort et nombreux, disaient-ils à Dumouriez, et n'attendait pour éclater que l'appui des patriotes français; aussi le pressaient-ils de s'emparer de la Zélande, qui deviendrait pour eux et pour lui une excellente base d'opérations. Le général eut l'air de se prêter à leurs idées; mais en réalité il roulait dans sa tête un projet bien autrement vaste, et qui pouvait trouver des chances de succès dans sa hardiesse même. Il ne s'agissait de rien moins que de s'emparer de la Hollande par un mouvement brusque et rapide, qui ne laissât pas à l'ennemi le temps d'organiser sa défense contre une attaque si peu prévue. Dumouriez, pour cette audacieuse expédition, pouvait disposer de quatorze mille hommes environ. Avec ce petit corps d'armée, qu'il avait rassemblé sur le Mordyck, il comptait pousser directement entre Bréda et Berg-op-Zoom, tenter là le passage d'un bras de mer qui a de largeur à peu près deux lieues et qui le conduirait à Dort, où une fois débarqué il se trouverait au cœur de la Hollande, et n'aurait plus d'obstacles à craindre jusqu'à Amsterdam. Il prenait alors à revers toutes les défenses de la Hollande, pendant que Miranda, quittant ses cantonnements de la Meuse où il laisserait le général Valence, s'avancerait avec vingt-cinq mille hommes sur Nimègue, où Dumouriez le rejoindrait par Utrecht. Ce plan de campagne, dans les prévisions du général, devait rencontrer très peu d'obstacles, le stathouder n'ayant ni une armée ni un plan de défense arrêté, et de tous les projets auxquels il pouvait songer à s'opposer celui-ci étant le moins présumable.

Une feis maltre de la Hollande, le projet de Dumouriez était de renvoyer dans les Pays-Pas tous les baislions de volonitiers nationaux y de s'en-vironner de troupes de ligne et de ses généraux les plus allidés; de faire donner par les états-généraux l'ordre de remettre tousel ses places; de ne hisser faire dans le gouvernement que les changements les plus indispensibles; de préserver a republique batave des commissierse de la Conventible; de préserver à republique batave des commissierse de la Conventible; de préserver à republique batave des commissierse de la Conventible; de préserver à republique batave des commissierse de la Conventible; de préserver à republique batave des commissierse de la Conventible; de préserver la republique batave des commissierse de la Conventible; de préserver la republique batave des commissierse de la Conventible; de préserver la republique batave des commissiers de la Conventible; de préserver la republique batave des commissiers de la Conventible; de préserver la republique batave des commissiers de la Conventible; de préserver la republique batave des commissiers de la Conventible; de préserver la republique batave des commissiers de la Conventible; de préserver la republique batave des commissiers de la Conventible; de préserver de republique de la conventible de la co

tion et du jacobinisme; d'armer sur-le-champ, à Rotterdam, en Zélande et dans le Texel, une flotte pour s'assurer des possessions de l'Inde; d'annoncer aux Anglais une neutralité parfaite; de lever des troupes dans les deux Flandres, sur lesquelles il pouvait compter; de restreindre l'armée française dans le pays de Liège; d'annuler dans toute la Belgique le décret du 15 décembre; d'offrir aux deux peuples de s'assembler à Alost, à Anvers ou à Gand, pour se donner une forme stable de gouvernement; de proposer aux Impériaux une suspension d'armes; s'ils la refusaient, de les refouler au-delà du Rhin, et alors de se donner tout entier au reste de son projet, qui était ou de former une République des dix-sept provinces, ou d'établir d'un peuple à l'autre une alliance offensive et défensive, puis de proposer à la France de s'allier aux deux nouvelles républiques, mais à coadition qu'elle reprendrait la Constitution de 1791 pour mettre un terme à l'anarchie qui la dévorait, et en cas de refus de marcher sur Paris pour dissoudre la Convention et anéantir le jacobinisme.

Tel est le plan, au moins fort hasardeux, si l'on en considère les obstacles et les moyens d'exécution, que Dumouriez lui-même a consigné dans ses *Mémoires*. Bien qu'il se taise sur le rôle définitif qu'il s'y destinait à lui-même, it est aisé de concevoir que son ambition aventureuse ne devait reculer devant aucune position future, quelque élevée qu'elle pût être.

Mais le sort ne lui réservait pas de si hautes destinées. Son faible corps d'armée, sur lequel reposaient de si grands desseins, entra le 17 février sur le territoire Hollandais, et se porta devant Bréda, qui capitula le 24. De Bréda nos troupes marchèrent sur Klundert, qui fut occupé le 26, puis sur Gertruydenberg, qui se rendit le 5 mars. Différents détachements assiégeaient en même temps Willemstadt, Berg-op-Zoom et Steenbergen, et le général rassemblait activement des moyens de transport pour le passage du bras de mer qui le séparait de Dort. Mais sur ces entrefaites des nouvelles fâcheuses arrivées de la Meuse le contraignirent d'abandonner, ou au moins de suspendre ses projets sur la Hollande.

Il n'y avait eu durant tout l'hiver, entre nos troupes et les Impériaux, dont la Roër séparait les cantonnements, que d'insignifiants engagements d'avant-postes; Miranda, à qui Dumouriez avait confiè en son absence le commandement général, était imparfaitement renseigné sur les forces impériales réunies entre la Roër et le Rhin; il ne les évaluait qu'à dix-huit ou vingt mille hommes, tandis qu'elles étaient de trente mille au moins, outre les renforts de troupes hollandaises qui depuis un mois les avaient joints secrètement et par petits corps détachés. Dumouriez, qui sentait l'importance de se rendre entièrement maître du cours de la Meuse, avait envoyé à son lieutenant l'ordre précis de s'emparer des deux places qui le commandent au-dessous de Liége, Maëstricht et Venloo. Maëstricht,

Abic i M: preci sur la pa

0057

BOG

fut i

suffi

In

[Aut

hita

ne f avaie replii s'éta géné

> plus a gra lui e Conv

> ditio

larn

Thire

deme de co son e Le

projection in income

dont chau doni Note

: ia

15/15

ate

desi.

Arses

mer

19%

the

(02

tiol

int-

00

6.95

OF

0.50

wil pir

r. O

and.

st.

sel

gisl

ألدو

outre sa garnison hollandaise, était vigoureusement défendue par un corps 1793. nombreux d'émigrés réuni sous les ordres du général d'Autichamp. La place fut investie le 6 février, et la tranchée ouverte le 21; mais faute de forces suffisantes le bombardement trainait en longueur. Instruit de la reprise des opérations, le prince de Saxe-Cobourg, que

l'Autriche avait mis à la tête des forces qu'elle destinait à la coalition, se hâta de quitter Cologne et de rassembler les corps disséminés depuis le Rhin jusqu'à Juliers, Il passa la Roër sans empêchement, et marcha droit à Maëst icht, dont Miranda, fort inférieur en forces, fut obligé de lever a mars, précipitamment le siège, pendant que nos quartiers se replinient en désordre sur Liége, que Valence n'essaya même pas de défendre. La surprise et la précipitation furent telles , qu'à l'exception de la grosse artillerie , rien ne fut sauvé, pas même les bagages. En quelques jours les Autrichiens avaient repris possession de toute la basse Meuse. L'armée française s'était repliée sur Saint-Tron et Tirlemont, d'où elle gagna Louvain le 9, et où elle s'établit en observation pour couvrir la Belgique et attendre l'arrivée du général en chef. Nos soldats, la plupart volontaires, qui pendant tout l'hiver avaient eu à souffrir tant de privations, étaient dans un découragement complet et abandonnaient leur drapeau par compagnies entières : plus de dix mille hommes rentrèrent ainsi en France. L'armée demandait à grands cris le général Dumouriez, et les commissaires de la Convention lui envoyaient courrier sur courrier, en même temps qu'ils écrivaient à la Convention, à qui ils peignaient notre situation sous les couleurs les plus sombres. L'ordre fut aussitôt expédié à Dumouriez d'abandonner son expédition de Hollande, et de retourner sur-le-champ se mettre à la tête de l'armée de la Meuse. Cet ordre lui parvint le 8 au soir, et le 9 au matin il partit le désespoir dans l'àme, laissant son corps d'expédition au commandement du général de Flers, dont les talents militaires lui inspiraient peu de confiance, mais près duquel il laissait aussi, pour le diriger au besoin,

son excellent chef d'état-major Thouvenot. Les premières nouvelles du passage de la Roër par les Autrichiens et de notre retraite précipitée, arrivées à Paris le 5, v jetérent l'alarme et v causèrent une nouvelle fermentation. Aux terreurs occasionnées par l'invasion prussienne avait succèdé une confiance outrée dans le succès de nos armes; tout revers paraissait au peuple l'effet de la trahison, et c'était pour les partis un inévitable texte à récriminations. Il était un objet surtout sur lequel les jacobins étaient constamment revenus à chaque nouvelle défavorable des armées : c'était la présence à Paris des fédérés qui s'y trouvaient encore , et dont ils n'avaient jamais manqué de demander l'envoi aux frontières. Quoique chauds républicains, ces volontaires représentaient pour la plupart l'opinion dominante des départements, opinion fortement prononcée contre les exces 11. 18

. 6

1793.

et les assassinats, et plus portée, conséquemment, vers les Girondins que vers les Montagnards. Ceux-ci ne l'ignoraient pas, et s'en inquiétaient pour leurs projets d'avenir; c'était par cette raison aussi qu'ils s'étaient toujours élevés avec tant de véhièmence contre la proposition d'une garde départementale mise en avant par Buzot et ses amis. Cette fois encore la Montagne se hâta de demander que les fédérés présents à Paris fussent mis à la disposition immédiate du ministre de la guerre. Buzot prit sur-le-champ la parole pour s'opposer à cette demande. Il rappela que lors des troubles des derniers jours de février, c'était le bataillon des fédérés brestois qui avait le plus activement contribué au rétablissement du bon ordre. « Il est constant,

- » dit-il, que Paris ne peut opposer une résistance convenable aux mal-
- » veillants si les citoyens des départements ne le secondent. Il est pressant
- » que tout rentre dans l'ordre ici ; il est pressant que la garde nationale
- » parisienne ait à sa tête un commandant choisi par le peuple, et qui ait sa
- » confiance; il est pressant que la municipalité soit remplacée. Je prétends
- » que le foyer de l'anarchie est dans cette prétendue municipalité : j'en
- » atteste les journaux mêmes de ses séances. Lorsque tout sera ainsi mis
- " à sa place, je voterai pour que les volontaires qui sont à Paris aillent aux
- a sa pace, je voctal pour que les vocatales qui soite a la sanchate a frontières; jusque là il faut avoir de la force à opposer aux brigands.... Ainsi qu'il n'était que trop habituel, la discussion dégénéra bientôt en une altercation violente; et la majorité, se ralliant enfin à une motion de Boyer-Fonfrède, se borna à décréter que les corps armés envoyés à Paris par les départements maritimes y retourneraient pour défendre les côtes. Cette mesure, qui atteignait principalement les Brestois et les Marseillais, était une sorte de compromis entre les deux partis extrêmes.

g

ŧ

7 mars

Le surlendemain 7 mars un décret porté à l'unanimité déclara la guerre à l'Espagne. Les manœuvres des agents de Pitt à Madrid venaient d'y déterminer un changement de ministère; le sage et prudent d'Aranda, qui jusque là avait fait prévaloir le système de la neutralité, avait été remplacé par le jeune duc d'Alcudia, Godoï, depuis prince de la Paix. Une activité teute nouvelle a'était aussitôt manifestée dans les armements des ports et dans les préparatifs militaires; et la déclaration de la Convention Nationale, qui mettait fin à une neutralité douteuse et plaçait la nation vis-à-vis d'un ennemi avoué, ne faisait évidemment que devancer de quelques semaines peut-être celle à laquelle se préparait le cabinet de Madrid. D'après les dispositions militaires décrétées par la Convention le 25 janvier, la ligne des Pyrénées devait être couverte par une armée de quarante mille hommes partagés en trois corps; Servan en avait toujours le commandement général.

Les nouvelles qui continuaient d'arriver chaque jour de la Belgique, exagérées encore et commentées par la peur ou par la perfidie, entrete

lios qu

nt see

loujoers departs

notator

i la de-

hamp b

ides des

stare

edal.

II III

pressur

dores

e la iu

10:18

IN TO

et | 87

lds .. .

en ar

Berer-

per le

ette Di-

, ein

2097

irie.

da. al

enther

मिला

erts d

irak.

is fin

DIDE

ne le

10

HIP.

Danje

diff.

oltig

naient dans le peuple de Paris une exaltation qui servait trop bien les secrets desseins qu'une partie de la Convention nourrissait contre l'autre, pour qu'on ne dût pas s'attendre à ce qu'un grand coup fût frappé. Lacroix, un des commissaires de la Convention récemment arrivés de l'armée de la Meuse, en annoncant à l'Assemblée de nouveaux détails sur les désastreuses nouvelles dont l'opinion publique était si fortement préoccupée depuis quelques jours, semblait hésiter à leur donner la publicité de la tribune : - « Les secrets et les réticences ne peuvent servir qu'à augmenter les alarmes, s'écrie Barrère. Il est à Paris des hommes de boue et de sang qui ne demandent qu'à alarmer les citoyens pour se livrer plus aisément au pillage et à l'assassinat; il faut leur ôter tout prétexte. Une assemblée dont l'essence est la publicité devrait délibérer sur la guerre au milieu de la place publique. Vous avez changé la diplomatie de l'Europe; vos armées ne connaissent plus d'autre tactique que celle d'hommes qui, voulant la liberté ou la mort, se précipitent sur les esclaves. » Robespierre voit la cause principale des échecs qui retardent le triomphe de la cause de la liberté dans l'esprit aristocratique qui s'est conservé au sein des états-majors, parmi quelques traitres qui seront, dit-il, écrasés comme de vils insectes sous le pied puissant de la nation. — « La Convention Nationale peut hâter cette heureuse révolution, continue-t-il. Il lui suffira de tenir sans cesse le glaive de la loi levé sur la tête des conspirateurs puissants , des généraux perfides.... »

Danton lui succède à la tribune. « Plus d'une fois, dit-il, nous avons fait l'expérience que tel est le caractère français, qu'il lui faut des dangers pour trouver toute son énergie : hé bien, ce moment est arrivé. Il faut dire à la France entière : Si vous ne volez pas au secours de vos frères de la Belgique, si Dumouriez est enveloppé en Hollande, si son armée est obligée de mettre bas les armes, qui peut dire les malheurs incalculables d'un pareil événement? Il faut que Paris donne ici encore l'exemple d'un grand élan au reste de la France. Nommez des commissaires qui dès ce soir se rendront dans toutes les sections, qui appelleront les citoyens aux armes, et qui leur montreront la Belgique ouverte à l'ennemi et appelant à grands cris de nouveaux défenseurs. » Barrère appuie la motion de Danton, mais il veut une mesure plus générale. Paris ne doit pas avoir la priorité du patriotisme; si Paris est appelé le premier, c'est que Paris est près de l'Assemblée. Il demande qu'il soit décrété séance tenante que des commissaires se rendront dans les départements pour engager les citoyens à voler à la gloire qui accompagnera Dumouriez; - car je le déclare, ajoute Barrère, Dumouriez seul est une armée. « Cette proposition et celle de Danton furent votées à l'unanimité.

Pendant ce temps la municipalité prenait des arrêtés pour le moins aussi

1793.

8 mars.

9 mars.

propres à frapper les esprits de consternation en suscitant des terreurs exagérées, qu'à produire un véritable enthousiasme. Les spectacles étaient fermés, le rappel battait dans toutes les rues, le drapeau rouge, symbole du danger de la patrie, était arboré à l'Hôtel-de-Ville, et un drapeau noir flottait au haut des tours de Notre-Dame. Dans toutes les sections, des membres délégués par le conseil municipal allaient donner lecture d'une proclamation de Pache, commençant par ces mots : Aux armes, citoyens! aux armes! Si vous tardez tout est perdu. Ainsi qu'il arrive toujours, des alarmistes grossissaient encore l'effroi que ce sinistre déploiement de mesures lugubres était fait pour produire. Aux nouvelles avérées de l'évacuation d'Aix-la-Chapelle et de Liége, on en ajoutait d'autres de pure invention, telles que l'occupation de Bruxelles et du reste de la Belgique par les Autrichiens, le siège de Valenciennes, l'anéantissement de nos armées, la défection de Dumouriez ; on parlait de battre la générale , de sonner le tocsia , de fermer les barrières, de tirer le canon d'alarme : à entendre ces agitateurs ou stupides ou criminels, on eût pu croire que la France était couverte de légions ennemies, et que déià l'étranger était aux portes de la capitale. Parmi les députés qui s'étaient également rendus dans les sections, aux termes du décret de la Convention, ponr y échauffer le zèle des citoyens et hâter les enrôlements volontaires, plusieurs contribuèrent par leur langage incendiaire à éveiller non pas seulement le patriotisme, mais les passions furieuses. Dans la section de Bonne-Nouvelle, Robespierre parla de se lever contre ce qu'il appela les intrigants et les modérés; et on sait ce que ces expressions signifiaient dans l'affreux vocabulaire de la Montagne. Un canonnier, traduisant les paroles de Robespierre dans le langage plus précis des hommes d'exécution, osa faire la motion d'égorger avant de partir pour l'armée les signataires des pétitions des huit mille et des vingt mille. Ainsi on ne s'en cachait plus; c'était un nouveau 2 septembre que révaient encore les hommes atroces dont la grossière intelligence ou l'esprit froidement sanguinaire mettait la fureur à la place de l'énergie, regardait comme ennemi de la liberté quiconque ne partageait pas ce dévergondage hideux des plus mauvaises passions de la nature humaine, et n'avait qu'un argument contre quiconque n'était pas à la hauteur de cet affreux républicanisme, l'extermination. Mais des crimes tels que ceux de scotembre ne se renouvellent pas deux fois au sein d'une grande population; un cri d'horreur et de réprobation accueillit la motion du canonnier, et la fuite seule put le dérober aux suites dangereuses de l'indignation qu'il avait soulevée.

Le lendemain Paris présentait extérieurement tons les symptômes d'une fermentation menaçante. Non seulement aux sections et dans les clubs, mais dans tous les lieux publics, et principalement aux abords de l'Assemblée Nationale, les esprits paraissaient profondément agités. Au milieu des groupes dont la terrasse des Feuillants était chargée circulaient comme la veille les motions les plus sanguinaires: il fallait, disait-on, frapper de grands coups. Pendre les généraux, arrêter le conseil exécutif et une partie de la Convention, les juger populairement et envoyer leurs têtes aux départements, tel était l'ordre du jour de la terrasse des Feuillants et des autres groupes. Par le passage suivant d'un article écrit ce jour-là même sous l'impression des mouvements populaires et que nous fournit un des organes de l'opinion modérée du temps, on jugera de la disposition d'esprit d'une partie au moins de ceux qui se rattachaient à la Gironde: « Républicains, soyez prêts; mais ne tendez pas la gorge aux poignards, mais ne vous enveloppez pas de votre manteau. Donnez l'exemple de la résistance à l'oppression. Vous périrez, peut-être, mais la République ne périra pas. Vive la République \*! »

Ce fut au milieu de cette agitation extérieure, qui bientôt se communiqua à l'Assemblée elle-même, que s'ouvrit la séance de la Convention. On vit d'abord défiler dans la salle plusieurs compagnies de volontaires armés enrôlés de la veille dans les sections, et l'on entendit les harangues de leurs orateurs. Quelques uns se plaignirent de la mauvaise volonté des riches, qui, disaient-ils, ne voulaient ni marcher ni contribuer aux frais de la guerre, et réclamèrent l'établissement d'un tribunal révolutionnaire qui sévit contre les ennemis du bien public, que le départ d'une partie des patriotes allait rendre encore plus dangereux. Le mot d'ordre était donné. La plupart des députés désignés pour se rendre dans les quatre-vingt-deux départements, et qui tous appartenaient ou à la Montagne ou aux opinions de la gauche - car pas un de ceux qui avaient voté l'appel au peuple ne fut choisi, - ne s'éloignaient aussi qu'à regret, craignant que leur absence, en affaiblissant leur parti dans l'Assemblée, ne laissat le champ libre à leurs adversaires; et il avait été décidé entre eux de réclamer avant leur départ la création d'un tribunal extraordinaire plus actif et plus énergique que celui du 17 août (qu'un décret du 29 novembre avait supprimé), et qui pût comprimer par la terreur tous ceux qu'à tort ou à raison les jacobins regardaient comme les ennemis de la Révolution.

Carrier, cet homme à qui nos dissensions intestines réservaient une si horrible célèbrité, convertit aussitôt en motion la demande des pétitionnaires relative à l'organisation d'un tribunal exceptionnel; et malgré les réclamations de Lanjuinais, qui demandait que du moins, si les circonstances rendaient cette calamité nécessaire, on ne l'étendit pas au-delà du département de Paris, Levasseur de la Sarthe fit adopter en principe l'établissement d'un tribunal criminel extraordinaire, sans appel et sans recours au tribunal de

ES PLA

êtum)

vinhe

20 BOE 5 DAD

prode u! au

Sign

DESCRIS

enion.

ini.

10

1000

100

前師

elate

cine.

desti

at ter

385

STHIR.

: 40

e de la

归

orti

6(33

cale.

nce (6

72. 18

Just.

ge, fi

je cel

eus de

200

db.

1 917

die

clule.

599

1793.

<sup>\*</sup> Patriote Français , n. MCCCVII.

1733 cassation, pour le jugement de tous les traîtres, conspirateurs et confrerévolutionnaires.

La fermentation qu'un certain nombre d'agitateurs entretenait dans Paris, prenait un caractère de plus en plus alarmant. La plupart des sections s'étaient déclarées en permanence, et les cerveaux brûlés qui dans ces sortes d'assemblées s'emparent si aisément des délibérations, dont les citovens paisibles s'éloignent par une aversion naturelle pour le désordre et les clameurs, y prenaient les arrêtés les plus violents. Les Cordeliers, point de réunion de la tourbe des sans-culottes de Paris, et qui étaient en relation directe avec un comité d'insurrection formé pendant le procès du roi, comité qui paralt avoir eu pour agents principaux le Polonais Lazowsky et Fournier l'Américain, tous deux connus par le rôle qu'ils avaient joué au 10 août , dans les journées de septembre et dans les massacres d'Orléans . et deux fanatiques de bas étage, Varlet et Champion, dont l'un s'était fait expulser des Jacobins par l'effroyable extravagance de ses opinions, les Cordeliers invitaient le département de Paris à s'emparer de l'exercice de la souveraineté; et la section des Ouatre-Nations, dont le local touchait aux cours de l'Abbaye, cette enceinte de funeste mémoire, non seulement adoptait l'arrêté des Cordetiers, mais y joignait une adresse incendiaire aux quarante-sept autres sections de Paris, dans laquelle elle désignait nominativement aux coups des assassins les membres les plus marquants de la droite, et envoyait, conjointement avec les Cordeliers, une députation à la Commune pour demander la fermeture des barrières, le tocsin et le canon d'alarme.

En même temps d'autres scènes se passaient dans les rues, aux Jacobins et à la Convention. La section de la Halle-aux-Draps célébrait ce jour-là sous les pitiers des halles un banquet civique, où l'on peut croire que les libations ne furent pas épargnées. Le repas terminé, les convives se mirent en route pour se rendre à la Convention et de la aux Jacobins. Échauffée par le vin et par le contact d'une exaltation mutuelle, cette troupe faisait tour à tour retentir l'air de chants révolutionnaires, de cris d'ivresse et de clameurs menacantes, Arrivée aux Jacobins, elle y trouva une agitation bruvante, que sa présence ne contribua pas à diminuer. Des orateurs furibonds criaient à la tribune que si l'on pouvait faire un reproche aux journées de septembre, c'était d'avoir été incomplètes; qu'il fallait purger la République de tous les traitres qui la souillaient, du conseil-exécutif, des généraux, des Brissotins, des Girondins, des Rolandins, de leurs suppôts et de leurs accolytes. Pendant le défité des sectionnaires de la Halle aux-Draps, un motionniste, se détachant du cortège, monta à la tribune, et proposa de se diviser immédiatement en deux troupes, dont l'une irait à la Convention venger le neuple en punissant de mort ses mandataires infidèles, et l'autre au conseil ochs.

Para 18 Giv

9155

ores e do

el è

inte

ġs s

ies.

計量

g. [5

ie i

yir.

éxt

e3 is

001

10

DER

př.

100

gr je

,65

200

tig.

med

gyf

met.

exécutir égorger tous les ministres, faire maion nettr. Dijá des applandissements frindicipus répondient in cette motion de sang, et les sabres s'agitaient en l'air avec des cris d'impatience : un des jacobins présents, reculant derant l'horreur d'un tettle expédition, proposa à son tour d'arrêter seulement et d'emprisonner les députés et les ministres, au lieu de les égorger. Les avis se partagenient entre les deux motions, quand un membre de la Gonvenion, Dubois de Crancé, étant arriée aux Jacobins sur ces entrefaites, s'éteva contre toutes les deux avec une vive indignation, et parvint à les faire rejeter par ceux-là mennes qui vensient de les applaudir. Cependant quetques uns des plus furieux et des plus exaspérés sortirent de la sabie en voiférant contre la Méteté de leurs colètques, et criant qu'ils allaient trouver aux Cordeliers des hommes qui en reculeraient pas devant les seules meutres qui possent souver la République.

Un des députés dont le nom figurait au premier rang sur les listes de proscription. Louvet, habitait une maison attenante au local des Jacobins. Le bruit épouvantable qui partait de leur salle lui donna l'alarme; bientôt il en connut la cause. Effravé pour ses amis, contre lesquels il était évident qu'un horrible complot était tramé entre quelques scélérats à qui il ne manquait plus qu'un nombre soffisant de complices. Louvet court chez Pétion et chez ses autres collègues menacés comme lui, les avertit de ce qui se passe, et les conjure de ne pas se rendre à la séance de nuit, où ils seraient surement assaillis par une horde d'assassins. Kervelégan, député du Finistère , va prévenir en toute hâte le bataillon des fédérés brestois logé au faubourg Saint-Marceau, et qui se tint sur pied toute la nuit, n'attendant pour marcher au secours des députés menacés qu'une réquisition ou un coup de tocsin. Le ministre de la guerre, Beurnonville, également prévenu par Brissot et par Gensonné, s'était lui-même mis à la tête d'un certain nombre d'hommes sûrs et résolus, et veillait avec eux aux abords de la Convention. Les autres ministres, réunis chez Lebrun, bésitaient sur le parti qu'ils avaient à prendre, tantôt effravés, tantôt rassurés par les rapports qui leur arrivaient de différents points ; enfin Garat, accompagné de Lebrun, se rendit à la Commune, d'où la députation des Quatre-Nations et des Cordeliers venait de sortir. Le maire leur protesta qu'il n'y avait aucun danger, que la Commune était bien résolue à prévenir toute tentative de désordre; que les deux députations avaient été renvoyées sans qu'on voulût même les entendre ; que le conseil venait d'écrire à toutes les sections pour les engager à redoubler de vigueur et de vigilance contre les perturbateurs; enfin, qu'il y avait en effet beaucoup de mouvements, mais pas de conspiration, et qu'au surplus les mesures étaient prises de telle sorte, qu'il était impossible qu'on entreprit rien de la nuit. Les opinions bien connues des membres de la Commune et de Pache lui-même pouvaient enlever à

ces assurances, aux yeux des députés menacés, quelque chose de leur valeur. Quoi qu'il en soit, la nuit se passa en effet sans autre incident, soit que les auteurs du complot ne se fussent pas suffisamment concertés, soit que l'éveil donné aux députés que devaient frapper les assassins eût obligé de l'ajourner. L'expédition du 10 août avait avorté aussi plusieurs fois avant le grand jour de l'exécution. La Convention était restée assemblée jusqu'à une heure après minuit, écoutant la lecture des adresses que les volontaires enrôlés dans les sections venaient lire à la barre, et assistant au défilé des corps armés, dont les regards, animés d'une haine farouche. cherchaient vainement sur les bancs dégarnis de la droite les hommes voués aux poignards ou à la proscription. Un dernier épisode de cette triste soirée est l'expédition d'une bande de sans-culottes conduits par Fournier, surnommé l'Américain, contre un journal de l'opinion girondine rédigé par Gorsas, dont les presses furent brisées et les bureaux saccagés par ces hommes qui blasphémaient la liberté en exerçant en son nom la plus affreuse oppression.

Si la nuit n'avait pas été ensanglantée, le danger était loin d'étre passé, cependant. Tout porte à croire qu'aux Cordeliers on avait remis à la journée du 10 l'exécution du complot manqué; du moins il est certain que dès le matin des individus sans caractère ostensible étaient venus recommander aux sentinelles placées aux portes de la Convention de ne pas laisser pénétrer de femmes dans les tribunes, parce que, disaient-ils, il y avait une expédition à faire. Les Girondins vinrent tous armés à la séance, bien résolus, s'ils étaient attaqués, à disputer chèrement leur vie contre les brigands. A l'ouverture de la séance, le député Gamon dénonça le fait de la consigne; mais toute la gauche l'interrompit violemment en criant à l'imposture, et Barrère reprocha indirectement aux députés de la droite les craintes que leur absence avait trahies. Il était pen ému, dit-il, des orages fréquents qui s'élevaient dans la Convention; il savait que c'était du sein des orages que sortait la liberté. On verrait bientôt, du reste, si ces orages prenaient tous leur source dans le bonheur de la République, et s'il avait vraiment existé des projets d'assassiner la liberté. Le moment n'était pas encore venu de réunir sous les yeux de l'Assemblée les divers traits qui pouvaient appartenir à une trame profonde, mais qui aurait le sort de toutes les trames... « On s'est plaint, s'écria-t-il, de ce qu'il n'y avait que des hommes dans les tribunes: je voudrais, moi, qu'il n'y eût que des hommes à la Convention! - oui, des hommes, reprit-il; car c'est le courage et le mépris de la mort qui gagnent les batailles et qui font les révolutions.... L'Assemblée n'est pas libre, diton. Il se peut, en effet, que ceux qui le répètent ne le soient pas; la liberté tient à la force du caractère et à la chaleur brûlante du cœur : l'homme qui ne craint rien est toujours libre!... » C'étaient là de fort belles maximes,

Œ.

0.2

1793.

assurément, pour capter les applaudissements du grand nombre; mais des mesures vigoureuses, propres à maintenir l'indépendance de la représentation nationale, que des hordes d'assassins pouvaient menacer impunément, eussent été mieux encore; et il est plus aisé qu'honorable de faire du courage aux dépens du danger des autres.

Robespierre se plaignit ensuite — et son discours est remarquable par la tendance qu'on y découvre — du défaut d'unité, d'activité et de concentration dans le gouvernement. Si l'on ne voulait pas marcher de révolutions en révolutions, disait-il, il fallait changer le système du gouvernement; il fallait rompre la barrière élevée entre la Convention et le conseil exécutif, parce qu'elle empéchait cette unité d'action qui en faisait la force : et pour cela il fallait que l'exécution des lois fut confée à une commission fidèle et d'un patriotisme épuré...

parce qu'elle empéchait cette unité d'action qui en faisait la force : et pour cela il fallait que l'exécution des lois fût confée à une commission fidèle et d'un patriotisme épuré...

Danton prit immédiatement la parole. « Ces considérations que l'on vous » a présentées sont vraies, dit-il; mais il s'agit moins en ce moment d'exa» miner les causes des événements désastreux qui peuvent vous frapper, « que d'y appliquer rapidement le remède. Quand l'édifice est en feu, je ne » m'attache pas aux fripons qui enlèvent des meubles : l'éteins l'incendie... » Faites donc partir vos commissaires. Soutenez-les par votre énergie. Qu'ils » partent ce soir, cette nuit même. Qu'ils disent à la classe opulente : ll « faut que l'aristocratie de l'Europe paie notre dette, ou que vous la payiez. » Le peuple n'a que du sang : il le prodigue; allons, misérables, prodiguez

» Le peuple n'a que du sang : il le prodigue; allons, misérables, prodiguez » vos richesses!.... » De vifs applaudissements interrompent cette véhémente apostrophe. Danton reprend avec une énergie croissante : « Voyez, » citoyens, quelles belles destinées vous attendent! Quoi! vous avez une » nation entière pour levier, vous avez la raison pour point d'appui, et vous » n'avez pas encore bouleversé le monde! Mais il faut pour cela du carac-

n'avez pas encore Bouleversé le monde! Mais il faut pour cela du carac tère, et la vérité est qu'on en a manqué. Dans des circonstances plus
 difficiles, quand l'ennemi était aux portes de Paris, j'ai dit à ceux qui

gouvernaient alors: Vos discussions sont misérables; je ne connais que
l'ennemi: battons l'ennemi. Yous qui me fatiguez de vos contestations
particulières, au lieu de vous occuper du salut de la République, je vous

 particulieres, au neu de vois occuper du sant de la replunque, je vous répudie tous comme traîtres à la patrie. Je vous mets tous sur la même
 ligne! — Je leur disais encore: Eh! que m'importe ma réputation! Oue la

\* France soit libre, et que mon nom soit flétri! Que m'importe d'être appelé

buveur de sang! Hé bien, buvons le sang des ennemis de l'humanité, s'il

\* le faut; mais combattons, et conquérons la liberté! Point de débats, point 
\* de querelles, et la patrie est sauvée! \*\*

Il faut le reconnaître : Danton seul, dans ces terribles discussions, s'élève à la hauteur de la situation qui les a fait naître; seul entre tous dans l'Assemblée il se montre au-dessus de ces étroites et déplorables querelles qui

...

и.

leur

1.50

S. 90

olize

S AVMI

usiti

T(100-

101 16

ouche.

0005

e triste

eren.

1627

国の

free.

138

ourtee

dist.

mapder

1090

Si W

evils

nd: 1

NEW.

ere, d

15 P

01591

16 (0)

nt tous

150

enu de

arteen

n ici

hates.

m, de

327(B)

e, di-

liberte

me qu

ion.

1720a. Instorbient dans un neultiment stérie, celui de la biane, la généreuse extaturio que la passion de la liberté avait enfantée et que releamité saint du pays. Julis, heissi ces querelles étaient trop envenimées et ces laines trop profundes pour que rien pait les calmer on les assoujur. Dunierente applaudissements saluèrent cet appet énergèque à la concerde; les dime circalifes par cette voix puissante éprouvérent un instant d'entralement; mais tientôt ess culeires anéentes qui bouillomaisent au sein des doux partie extrêmes éclairent de nouveau dans toute leur fuire, et autrout dans les rangs de la Montagne butte autre pensée s'effaça devant cette pensée unique. Expresson nos mennis!

Cambacérès ramena l'Assemblée au sujet qu'en ce moment la gauche avait le plus à cœur, en demandant que l'on organisat scance tenante et le ministère et le tribunal extraordinaire dont la veille on avait décrété le prineine. Buzot demanda la parole contre ce dernier projet. Interrompu des les premiers mots par les cris de l'extrême gauche : « Aux clameurs qui s'élé-» vent, dit-il, je m'apercois, et je le savais déjà, qu'il y a quelque courage à s'opposer aux idées par lesquelles on veut nous mener à un despotisme » plus affreux que celui de l'anarchie. Je rends grâces, au reste, de chaque » moment de mon existence à ceux qui veulent bien me la laisser, et je » regarde ma vie comme une concession volontaire de leur part. Mais au » moins qu'ils me laissent le temps de sauver ma mémoire de quelque dés-» honneur en me permettant de voler contre le despotisme de la Conven-\* tion Nalionale. « Buzot repousse de toutes ses forces le projet de mettre tous les pouvoirs dans la Convention; il y voit le germe d'une tyrannie mille fois plus oppressive, mille fois plus insupportable que la tyrannie d'un seul. De nouveaux cris d'impatience l'interrompent encore; Robert Lindet donne enfin lecture d'un projet d'organisation du nouveau tribunal. Ce tribunal se composera de buit membres nommés par la Convention. Il connaîtra de toute entreprise contre-révolutionnaire, de tout attentat contre la liberté, l'égalité, l'unité, l'indivisibilité de la République, la surcté intérieure de l'État, et de tous les complots tendant à réamener la royauté, ou à établir toute autre autorité attentatoire à la liberté, à l'égalité et à la souveraineté du peuple, quelles que soient la qualité et les fonctions des accusés. Le tribunal ne sera soumis à aucune forme pour l'instruction: les juges acquerront la conviction par tous les movens possibles. Il y aura toujours dans la salle destinée au tribunal un membre chargé de recevoir les dénonciations. Le tribunal jugera ceux qui lui auront été renvoyés par décret de la Convention. Les biens des condamnés seront acquis à la Ré-

A la lecture de ce projet draconien, accueilli par les acclamations unanimes de la Montagne, une vive agitation règne sur les bancs de la droitee esti

le sis

1235

rind.

5 205

ezet.

1 0405

le o

272

tie m-

675

rist

dapp

Ves II

ne de

rela

pri (s

[[28

nti ib

es is

100 15

h

NEP

à12

Vergniaud s'écrie que lui et ses amis mourront tous plutôt que de consentir à l'établissement d'une inquisition mille fois plus redoutable que celle de Venise. La gauche tout entière demande à grands cris que le projet soit mis aux voix : vingt apostrophes violentes partent à la fois du même côté. adressées à la droite. - Il n'y a que les contre-révolutionnaires qui puissent craindre un tribunal établi contre eux. - Cette mesure est la seule qui puisse sauver le peuple, ou il n'a plus que l'insurrection. - Quelque mauvais que suit ce tribunal, il est encore trop bon pour des scélérats! Ces effrovables paroles sont prononcées par Duhem. Barrère se prononce fortement contre le projet de Lindet; il adjure ses collègues, au nom de la justice et de la liberté, de ne pas imiler les despotes dans leurs accès de rage, en rappelant les chambres ardentes et ces commissions arbitraires dont on ne trouvait d'exemples qu'aux plus mauvaises époques de la monarchie. Ses observations, et les énergiques protestations de la droite, obtiennent de la majorité et de la gauche elle-même une importante modification, en faisant déclarer qu'il y aurait des jurés dans le nouveau tribunal, et que ces jurés, nommés par la Convention, seraient pris dans tous les départements.

Après ce vote, l'Assemblée fatiguée allait lever la séance; Danton s'élance impétueusement à la tribune. - » Je somme tous les bons citoyens de ne pas · quitter leur poste, · s'écric-t-il; - et à cette voix puissante tous les députés s'arrêtent, reprennent leurs places et écoutent dans un profond silence. - . Eh quoi! continue le fougueux orateur, au moment où des dan-« gers imminents menacent nos armées et la République, vous pourriez « vous séparcr sans avoir pris les grandes mesures qu'exige le salut de la - patrie? Le tribunal extraordinaire que l'on vous demande doit effrayer les « contre-révolutionnaires, qui déjà relévent un front audacieux; en préve- nant leurs monées criminelles, il les garantira des coups terribles de la · vengeance populaire. En de tels moments le salut du peuple exige de grands » movens et des mesures formidables. Je ne vois pas de milieu entre les · formes ordinaires et un tribunal révolutionnaire; et puisqu'on a osé dans « cette Assemblée rappeler ces journées sanglantes sur lesquelles tout bon citoven a gémi, je diraj, moj, que si un tribunal eût alors existé, le peuple · ne les aurait pas ensanglantées. Faisons donc ce que n'a pas fait l'Assem-blée Législative : soyons terribles pour dispenser le peuple de l'être....

Co grand cœuvre terminé, je vous rappelle aux armes, aux commissaires que vous devez faire partir, au ministere que vous devez organiser.... Le moment est arrivé: soyons prodigues d'hommes et d'argent, et déployens tous les moyens de la puissance nationale; mais ne mettons la direction de ces moyens qu'entre les mains d'hommes dont le contact nécessaire et absiluel avec vous assure l'ensemble et l'exéculion des mesures que su habituel avec vous assure l'ensemble et l'exéculion des mesures que traite.

aurez combmées pour le salut public....

Je demande donc que le tribunal révolutionnaire soit organisé sénce tenante; et que dans la nouvelle organisation le pouvoir exécutif reçoire les moyens d'action et d'ênergie qui lui sont nécessières. Je ne veux pas que rien soit désorganisé; je ne propose que des moyens d'amélioration... Je me résume, dit Danton en terminant e soir or granisation du tri-

Je me résume, dit Danton en terminant: ce soir, organisation du tribunal, organisation du pouvoir executif; demain, mouvement millitaire. Que demain vos commissaires soient partis; que la France entières se lère, e coure aux armes, marcho à l'ennemi; que la follande soit envalie; que la Belgique soil bires que le commerce de l'Angeletere soit ruinis; que les - anis de la liberté triomphent de cette contrès que nos armes, parfout victoricuses, apoprenta nux peuples la détivrance et le boubert, et que le

» monde soit vengé! »

Danton descend de la tribane au milieu d'applaudissements enfluosissées, et l'Assemblé « accorde seulement le temps du repos e plus indispensable. Il ciuti sept heures ; à neuf la séance était reprise. Le projet de focher Lindel ta dopté sans modification essemitiele, soul l'adjonction à peu près illusorire des jures; car la gauche obtint qu'ils opineraient à haute voix. Le maire et le commandant général virnet rendre comple de l'état de l'acté des mesures d'ordre public qui avaient été prises ; il n'y avait plus, direntiels, d'anquiteides à avaier.

La journée, cependant, avait été loin d'être paisible. Outre les dispositions au moins inquiétantes des tribunes, à qui, sans doute, le côté droit imposa par son attitude et la précaution que tous les députés menacés avaient eue de se munir ostensiblement d'armes , des attroupements tumultueux avaient parcouru la ville, et, réunis vers le soir aux Champs-Elysées, y avaient pris un caractère tout-à-fait menaçant. Aux Jacobins, aux Cordeliers et dans plusieurs sections, il y eut des motions séditieuses. On parlait comme la veille de sonner le tocsin et de fermer les harrières : il faut , disaient ces hommes furieux, que le peuple se léve encore une fois, et qu'il ne s'asseye plus que tous ses ennemis ne soient exterminés. Une section, celle de Bon-Conseil, arrêta qu'une députation irait à la Convention demander l'arrestation immédiate et la mise en ingement devant le tribunal révolutionnaire, de Brissot, de Pétion, de Guadet, de Buzot, de Vergniaud, de Gensonné, de Barbaroux , de Lanjuinais , et des autres députés marquants de la droite que l'on accusait de trahir la République, - eux qui l'avaient fondée! Terrible retour des passions populaires, quand des factieux en ont saisi les rènes! Mais ce jour-là comme la veille les agitateurs furent contenus par la Commune et par les mesures du commandant-général. Le complot conçu par quelques têtes ardentes n'était pas mûr encore ; et l'on peut eroire que dans les vues du plus grand nombre des instigateurs de ces desordres qui pendant deux, jours avaient rempli Paris de trouble et d'effroi , le seul but 923

15.32

in.

をか

ite

it: Ot

9265

csta

Perid

loss

èle

2790

NO.

· Te

SE 15

jo ji

NE

1253

on avait été d'assaver par la terreur l'adoption de la grande mesure qui seule devait donner à la Montagne une force immense, la créstion d'un tribunal révolutionnaire. En vingt occasions on a vu cette tactique se reproduire; et comme cette fois la mesure qu'il s'agissait d'emporter devait souleure plus de répugnances et renouter plus d'opossants, autrement les mencurs avaient jugé que le déploiement des moyens habituels devait être removrisme à l'un montagne que le move valut dévise de vant être removrisme à l'un montagne du voir une l'on voultai dévait être

L'agitation de Paris se calma peu à peu, et dans la Convention même cette crise violente fut suivie de quelques jours de tranquillité relative. à laquelle sans doute ne contribua pas peu le départ pour les départements des quatrevingt-deux envoyés tirés en grande partie des rangs de la gauche. Des paroles de paix et d'accord furent prononcées à la tribune et applaudies même des deux côtés extrêmes : paroles impuissantes devant les irrapprochables dissentiments qui creusaient un ablme entre la Gironde et la Montagne, et qui témoignent sculement de ce besoin de trève qui suit toutes les luttes violentes. Il v eut dans les comités quelques tentatives non moins infructueuses de rapprochement entre les sommités des deux partis, entre Danton et Robespierre d'un côté, Vergniaud, Guadet, Gensonné, Buzot et quelques uns de leurs amis de l'autre. Marat, qui se croyait partout nécessaire, et que son ame soupconneuse portait d'ailleurs à se mêler à tout pour tout observer, ne manquait pas de se trouver à ces conférences, où personne, ni amis ni ennemis, ne l'écoutait ni ne lui adressait la parole. On échangea d'inutiles explications, on se renvoya de part et d'autre des récriminations sans résultat ; et ces entretions n'aboutirent , ainsi que cela devait être, qu'à mieux convaincre tout le monde de l'impossibilité de concilier des principes, des vues , des systèmes , et surtout des hommes inconciliables. Danton seul , dans son parti, se serait franchement prêté, peut-être, à ce rapprochement avec les hommes et les principes de la droite girondine ; maintenant que les grandes conquêtes de la Révolution étaient faites et sa position personnelle assurée , il aurait volontiers fait cause commune avec ceux qui ne voulaient plus que consolider les résultats obtenus, et concouru à réprimer désormais les débordements de la démagogie qu'il avait si puissamment aidé à déchaîner; mais il cut voulu pour cela trouver dans ses adversaires ce que lui refusait la rigidité de quelques uns d'entre eux, de Buzot surtout, une indulgente facilité à amnistier le passé, et à fermer les yeux sur ce qu'il regardait comme avant été commandé par une nécessité impérieuse. Il voulait bien faire quelques pas vers eux, mais il voulait aussi que l'on vint à sa rencontre; et la conscience probe et austère de ces purs républicains de la droite ne tendait la main qu'avec répugnance à cette main qu'ils voyaient encore tachée du sang de septembre, que n'avait pas effacé le fleuve d'or où elle s'était plongée depuis. - « Je leur ai offert la paix, disait-il plus tard avec

amertune; ils ne l'ont pas voulue. Ils refusaient de me croire pour conserver le droit de me perdre. Ce sont eux qui nous ont forcés de nous jeter dans le sans - culottisme qui les a dévorés, qui nous devorera tous, qui se dévorera lui-même! »

Par une sorte d'accord facite, ecpendant, les deux partis semblèrent so réunir dans cette croyance que le complot avorté du 9 et du 10 mars était l'œuvre exclusive de l'aristocratie. Cette pensée domine dans un discours, d'ailleurs admirable d'éloquence, où Vergniaud retraca devant l'Assemblée un historique rapide des deux journées, et appela les sévères investigations de la justice sur les auteurs de la conspiration, nommément sur Desfieux et Lazowski, sur tous les autres membres du comité insurrectionnel, et sur les meneurs du club des Cordeliers. En dehors de ce point de vue sciemment erroné où Vergniaud place le complot du 10 mars, on trouve dans cette belle improvisation un tableau frappant de vérité et de la Convention telle que les passions l'avaient faite, et de l'esprit public tel que l'avaient perverti les factions, et de l'ensemble de cette situation pleine de périls où la France avait été poussée. Ce discours est à lui seul un haut enseignement, « Telle est » la nature du mouvement qui nous entraîne, disait l'éjoquent orateur, que » déjà depuis long-temps il n'est plus possible de parler du respect pour les » lois, pour l'humanité, pour la justice, pour les droits de l'homme, dont « la conquête nous coûte cependant quatre années de combats, sans être · qualifié au moins d'intrigant, et plus souvent encore d'aristocrate et do - contre-révolutionnaire ; qu'au contraire , provoquer au meurtre , exciter · au pillage, est un moyen sur d'obtenir des honimes qui se sont emparés « du gouvernail de l'opinion les palmes du civisme et le titre glorieux de pa-» triote. Aussi le peuple est-il comme divisé en deux classes , dont l'une, dé- lirante par l'excès d'exaltation auquel on l'a portée, travaille chaque jout « à sa propre ruine ; pendant que l'autre, frappée de stupeur, traine une » pénible existence dans les angoisses de terreurs qui ne connaissent plus « de terme. Les mesures inspirées à la Convention par une politique indul-» gente, celle qui l'a portée à couvrir du manteau de l'amnistie des crimes - dont la société avait peut-être le droit d'exiger le châtiment, ont aussi » concouru à cette funeste aberration de l'esprit public ; et c'est ainsi que · de crimes en amnisties, et d'amnisties en crimes, un grand nombre de « citoveus en est venu au point de confondre les insurrections séditieuses « avec la grande insurrection de la liberté, de regarder les provocations « des brigands comme les explosions d'àmes énergiques, et le brigandage » même comme des mesures de sûreté générale....

On a vu se développer cet étrange système de liberté d'après lequel on
 vous dit : Vous étes libres; mais pensez comme nous sur telle ou telle
 question d'économie politique, ou nous vous dénonçons aux vengeances

1793

» du peuple. Vous êtes libres : mais courbez la tête devant l'idole que nous

» encensons, ou nous vous dénoncons aux vengeances du peuple. Vous êtes libres; mais associez-vous à nous pour persécuter les hommes dont nous

· redoutons la probité et les lumières, ou nous vous désignons par des dé-

 nominations ridicules, et nous vous dénonçons aux vengeances du peuple. » Alors il a été permis de craindre que la Révolution, comme Saturne.

» dévorant successivement tous ses enfants, n'engendrât enfin le despo-

» tisme avec les calamités qui l'accompagnent.

» En même temps que l'aristocratie nourrissait l'imagination du peuple de « soupcons, de méliances, d'erreurs et d'exagérations, elle travaillait à di-

» viser la Convention nationale, et malheureusement elle n'a obtenu que

» trop de succés.

r 00058-

eter dus

9.16.

letto! R

1375 41

DAY.

comile

STATE.

SUS SUR

tion 14

perie!

a France

Tell:6

107.CZ

DC:

na . (10)

113 50

热性

STORY.

engra

101

coa de

ne u

iio os

ent plus

in jold-

(77

of 168

IL CH

mirror it

HELE.

Halies

104

HUN IS

ou tele

resorn

» Une partie des membres qui la composent a regardé la Révolution » comme finie à l'instant où la Frauce a été constituée en République. Des

lors elle a pensé qu'il convenait d'arrêter le mouvement révolutionnaire,

« de rendre la tranquillité au peuple, et de faire promptement les lois néces-

» saires pour la rendre durable.

» D'autres membres, au contraire, alarmés des dangers dont la coalition » des tyrans nous menace, ont cru qu'il importait à l'énergie de notre dé-

» fense d'entretenir encore l'effervescence de la Révolution. Les ennemis

de cette Révolution et de la représentation nationale, profitant avec un

« art perfide de ces germes de dissensions, et saisissant, pour arriver à

» leur but, toutes les occasions de discorde que leur pouvait fournir chaque

« question particulière sur laquelle les deux grandes fractions de l'Assem-

» blée pouvaient différer d'opinion, n'ont cessé de travailler à creuser da-

» vantage le fossé qui les sépare et à rendre de plus en plus difficile une

» fusion qui renverserait leurs coupables espérances. »

Après avoir trace un apercu rapide des événements du 9 et du 10. Vergniaud déplore les dangereuses erreurs dans lesquelles de faux amis entrainent le peuple, qu'ils égarent au profit de leurs passions ou de leur ambition, « Peuple infortuné , s'écrie-t il , seras-tu plus long-temps la dune des

hypocrites qui aiment mieux obtenir tes applaudissements que les mériter,

et surprendre ta faveur, en flattant tes passions, que te rendre un seul

« service? Méconnaîtras-tu toujours le courage du citoyen qui, dans un

" Etat libre, ne pouvant tenir sa gloire que de toi, ose cependant te contra-» rier lorsqu'on t'égare, et brave jusqu'à ta colère pour assurer ton bonheur?

" Te laisseras-tu toujours abuser par les fausses images que les anarchistes

» te présentent sous les noms d'égalité et de liberté?

» Un tyran de l'antiquité avait un lit de fer sur lequel il faisait étendre

" ses victimes, mutilant celles qui étaient plus grandes que la couche, dis-\* loquant douloureusement celles qui l'étaient moins, pour leur en faire d'es

e áráratire-

50

日本

is six

i ter

ng

18.875

10

198

58

off.

d IP

11.

1793.

lents déjà portés à tous les excès. « Ces regrettables rétiences turent en effet une faute, le résitalt un l'a gue trop prouvé; et cette faute promani chez Vergainaut de l'exagération d'une nature indulgente, qui avait l'horreur du mal plus que l'énergie du hien. C'est ainsi que dans le jugement de Louis XYI, monté à la tribune avec la ferme intention de votre contre la mort, il laissa tomber de ses levres tremblantes le vote fatal, sous la foncher impression des imagres de guerre civil qu'il voyit as d'essers autour de hui, et n'ossat mettre en balance la vic d'un homme avec les malheurs qui vinrent en ce monnet, decouvaire son imagnation.

L'Assemblée avait rendu un décret d'arrestation contre tous les membres du comité insurrectionnel, et nommément contre Desfieux . Fournier et Lazowski. Ceux-ei étant venus à la barre protester de leur patriotisme et rappeler leurs services au 10 août , le décret fut rapporté en ce qui les touchait, et il ne resta de déféré à l'action du tribunal que ce comité d'insurrection, dont Garat, qui de la justice avait été porté à l'intérieur lors d'une réorganisation récente du ministère, annonca quelques jours après, dans un rapport à ce sujet, n'avoir pu constater l'existence : selon son expression pleine de vérité, on regardait de tous côtés pour voir les criminels. qu'on ne voyait pas aussi distinctement que les crimes. Garat se montra dans ce rapport ce qu'il s'est montré dans toute sa carrière. l'homme des ménagements. Avec une intelligence élevée, une irréprochable probité et une âme faite pour le bien, Garat n'eut en politique qu'une passion, l'impartialité : malheureusement l'impartialité fut pour lui plus qu'un culte, ce fut une superstition; et comme toutes les superstitions, celle-ci dépassa souvent la juste limite que la raison pose à tous les sentiments humains. A force de s'élever au-dessus de la région orageuse où les passions des hommes s'agitent et se heurtent, il se plaça souvent trop loin d'elles pour bien discerner la différence de leurs mobiles : et de ces hauteurs sublimes d'où son esprit aimait à contempler les partis en s'isolant de leurs luttes, il les confoudit fréquemment ou dans le même blame ou dans le même éloge, abusant de cet axiome philosophique qu'il n'y a parmi nous ni bien ni mal absolu, et ne paraissant pas se souvenir assez qu'il est du moins dans les choses de ce monde des caractères toujours reconnaissables, qui, malgré ce mélange inhérent à notre imparfaite nature, distingueront éternellement ce qui est bien de ce qui est mal par essence. Arrivée à ce point qu'elle n'ait plus pour les actions humaines que des éloges restreints ou des censures adoucies . l'impartialité revêt tous les dehors de l'indifférence. Elle cesse alors d'être une vertu, et devient un danger; car dans son appréciation émoussée de ce qui est blàmable ou digne d'éloge, elle n'a plus ni une horreur bien vive pour le crime, auquel elle trouve toujours des excuses, ni une admiration bien profonde pour la vertu, qui ne lui apparaît iamais sans tache, et elle efface ainsi au-

19

tant qu'il est en elle la distinction du bien et du mal, sur laquelle se fonde la société. On comprend que cette indifférence en matière de politique devienne pour les esprits une disposition commune après les grandes commotions sociales, à ces époques d'épuisement où les âmes fatiguées cherchent dans le doute et l'abnégation un refuge contre les déceptions ; mais tant que dure la lutte, il est permis d'y voir un indice d'impuissance plus qu'une marque de sagesse. De tels caractères, qui semblent se placer en dehors des grands intérêts qui s'agitent autour d'eux, qui restent froids quand tout s'anime et indifférents quand tout se passionne, sont toujours, et c'est là leur premier châtiment, également suspects à tous les partis : aussi n'a-t-on lieu d'être surpris ni des plaintes amères que Garat exhale dans ses Mémoires , d'ailleurs remplis de révélations instructives et d'appréciations judicieuses, ni du naîf étonnement qu'il témoigne d'avoir été méconnu également par les deux côtés de l'Assemblée, lui qui ne s'était jamais montré hostile ni à l'un ni à l'autre, et qui n'avait voulu que les servir tous les deux. Voici, du reste, le portrait qu'il en trace dans les Mémoires que je viens de citer ; ce morceau mérite à plus d'un titre de trouver place ici.

- Dans le côté droit de la Convention, je voyais et ce républicanisme de sentiment qui ne consent à obéir à un bomme que lorsque cet homme parle ou nom de la nation et comme la loi , et ce républicanisme bien plus rare de la pensée qui a profondément réfléchi sur la nature et l'organisation des sociétés humaines.... J'y voyais s'asseoir les hommes qui possédaient le mieux ces doctrines de l'économie politique qui enseignent à ouvrir et à élargir tous les canaux des richesses particulières et de la richesse nationale ; à composer le trésor public avec scrupule des portions que lui doit la fortune de chaque citoven ; à créer de nouvelles sources et de nouveaux fleuves aux fortunes particulières par un bon usage de ce qu'elles ont versé dans les caisses de la République; à protéger, à laisser sans limites tous les genres d'industrie sans en favoriser aucune; à regarder les grandes propriétés non comme ces lacs stériles qui absorbent et gardent toutes les eaux que les montagnes versent dans leur sein, mais comme des réservoirs nécessaires pour multiplier et pour accroître les germes de la fécondité universelle.... doctrines admirables.... seules capables de donner un fondement solide à l'équlité , non dans une fragalité générale toujours violée, et qui enchaîne bien moins les désirs que l'industrie, mais dans une aisance universelle, mais dans ces travaux dont la variété ingénieuse et la renaissance continuelle peuvent seules absorber , heureusement pour la liberté , cette activité turbulente des démocraties, qui, après les avoir long-temps tourmentées, a fait disparaître les républiques anciennes au milieu des orages et des tempêtes dont leur atmosphère était toujours enveloppée.

- Dans le côté droit étaient cinq ou six hommes dont le génie pouvait con-

Democra Grangle

80

gr

le:

ter

m

525

œ

te

199

den

ta :

Bon

den

gn:

de la

sibie

Deu

mèn

đu,

0.854

du n

traig

is n'

ie me

CODE

èari

Kitte

BIX

iqu

ies z

of the

ide la come

5 81-

m is

KCE

mà

100

12

ist

157.

pek pek

g di

105

ppr

1,08

aff

100

er é

27

185

all be

er.

100

di

evor ore graudes théories de l'ordre social et de l'ordre économique, et un grand nombre dont l'intelligence pouvail les comprendre et les répande. C'est li encore qu'étaient allèis se ranger un certain nombre d'esprits naguère tres impétueux, très violents, mais qui, sprès avoir parcoure et épuide le cercle enlièr de leurs emportements démagoglques, n'aspinaient qu'à désvourer et à combattre les foites qu'ils avaient propagées; c'est lì, enflin, que éssersaient, comme les hommes pieux à spenoullent sur prieds des autoit, ces hommes que des passions douces, une fortune hométe et une éducation qui n'avait pas été négligée, disposaient à honorer de toutes les vertus privets la république qui les laisserait jouir de leur repos, de leur bienveillance ficile et de les trobneur.

En détournant mes regards de ce cété droit sur le côté gauche, en las portant sur la Nontagne, quel contrais en frappail 1.1 à je voyai s'agier avec le plus de tumulte un homme à qui sa face couverte d'un jaune cuirré donnait l'air de sortir des exverces sangântes des anthropophages, ou du seuil embrasé des enfers; qu'à sa marche convulsive, brusque, coupée, on reconnaissait pour un de ces assassins échapés aux Joureaux, mais non aux furies, et qui saemlient vouoir anéantir le genre homain pour se dérober à l'effret que la vue de chaque homme leur inspire... Par un instinct semblable à éculi des belès éfecces, plutôt que par une vue profonde de la perversité, il avait aperçu à combien de folies et de fornits il est possible d'entraiseu un peuple immense dont on vient de briser les chalmes religieuses et les chaînes politiques ; c'est l'idée qui a dicté toutes ses feuilles, toutes ess parciès, toutes ses actions...

A ses côtés se plaçaient des hommes qui n'auraient pas conçu eux-memes de pareilles artocités, mais qui, jetés avec lui, par un acte d'une extrême audace, dans des événements dont la hauteur les étourisseit et dont les dangers les faissient férmir, en désavouant les nations du monstre les avaient poet-être ôffs suivies, et n'étient pas flachés qu'on craignit qu'ils pussent les suivre encore. Ils avaient horreur de Marat, mais la n'avaient pas horreur de s'en servir. Ils le placient au milieu d'eux, lis le métaient en avant, ils le portaient, en quelque sorte, sur leur potirire comme une tête de Méduse. Comme l'effori que répendait un pareil homme était partout, on ervojait le voir partout lui-même; on croyait en quelque sorte qu'il était tout la Montages de conserte qu'il était tout la Montages ou que toute la Montagne était content les chés, en effet, il y en avait plusieurs qui ne reprochaient ava Korfaits de Marat que d'étre un peu trop sans voile.

 Mais parmi les chefs mêmes — et c'est lei que la vérité me sépare de l'opinion de beaucoup d'honnétes gens — étaient un grand nombre d'hommes liés aux autres par les événements beaucoup plus que par leurs sentiments, et qui tournaient des regards et des regrets vers la sagesse et vers l'humanilé; des hommes qui auraient eu beaucoup de vertus et qui auraient rendu beaucoup de services à l'instant où on aurait commencé à les en croire capables. Sur la Montagne se rendaient, comme à des postes militaires, ceux qui avaient beaucoup la passion de la liberté et peu la théorie; ceux qui croyaient l'égalité menacée ou même rompue par la grandeur des idées et par l'élégance du langage : ceux qui, clus dans les hameaux et dans les ateliers, ne pouvaient reconnaître un républicain que sous le costume qu'ils portaient eux-mêmes; ceux qui, entrant pour la première fois dans la carrière de la Révolution, avaient à signaler cette impétuosité et cette violence par laquelle avait commencé la gloire de presque tous les grands révolutionnaires; ceux qui, jeunes encore et plus faits pour servir la République dans les armées que dans le sanctuaire des lois, ayant vu naître la République au bruit de la foudre, erovaient que e'était toujours au bruit de la foudre qu'il fallait la conserver et promulguer ses décrets. A ce côté gauche allaient encore chercher un asile plutôt qu'une place plusieurs de ces députés qui, ayant été élevés dans les eastes proscrites de la noblesse et du sacerdoce, quoique toujours purs, étaient toujours exposés aux soupcons et fuvaient au haut de la Montagne l'accusation de ne pas atteindre à la hauteur des principes. Là allaient se nourrir de leurs soupcons et vivre au milieu des fantômes ces caractères graves et mélancoliques qui, avant apereu trop souvent la fausseté unie à la politesse, ne eroient à la vertu que lorsqu'elle est sombre, et à la liberté que lorsqu'elle est farouche... Là enfin devaient aimer à voter, quels que fussent d'ailleurs leur esprit et leurs talents, tous eeux qui par les ressorts trop tendus de leur caractère étaient disposés à aller au-delà plutôt qu'à rester en-decà de la borne qu'il fallait marquer à l'énergie et à l'élan révolutionnaires.

» A juger chacun des deux côtés de la Convention Nationale par la majorité de ses éléments, tous les deux, dans des genres et à des degrés différents, devaient me paraltre capables de rendre de grands services à la République : le côté droit pour organiser l'intérieur avec sagesse et avec grandeur; le côté gauche pour faire passer de leurs âmes dans l'âme de tous les Français ces passions républicaines et populaires si nécessaires à une nation assaillie de toutes parts par la meute des rois et par la soldatesque de l'Europe. Dans le côté droit je voyais plus le génie de la République; dans le eôté gauche j'en voyais plus la passion... On avait donné à ce côté le nom de la Montagne, et je disais souvent qu'il ne fallait l'appeler que le volcan. C'était un volcan, en effet, d'où se précipitaient en torrents toutes les passions embrasées par l'apparition subite d'une grande république au milieu du genre humain, par une révolution qui, en restituant tous les droits, brisait un instant tous les freins. Mais dans ces laves des métaux purs et précieux coulaient, fondus par les flammes qui meROZ

11/2

Pa

Hes

ets d

Styl

Mes

de Te

Bexp

auly.

links

enten

à ca

.5

forge

ds in

Tesser

drot

tomic

STOCE

l file;

indis

impe

digit

pecting.

itali

deur

ting

bus

Tue

Sirle :

Sit à

tilei

68

Sag

1793.

naçaient de tout dévorer. Toutes les matières étaient inflammables; toutes n'étaient pas incendiaires... »

60000

Sza

3937

12

needu

ried

205

utice

me-

Kitti

gsk

OLETE.

n 19k

15 12

jus.

tarre

(ins

i Př

finia

-3

II.

2.75

170

હ ફ

12

U.S

19

80

rote

27

and!

neil+

litti

Plus loin , parlant de la facilité avec laquelle les deux côtés extrèmes de l'Assemblée se renvoyaient des accusations réciproques, Garat ajoute, et ces derniers traits complètent le tableau : « Si le côté droit avait accusé simplement le côté gauche de barbarie et d'ignorance, de confondre les passions de l'homme qu'il faut réprimer avec ses droits qu'il faut établir; de conduire le riche à la pauvreté et le pauvre à l'indigence par la folle idée de l'égalité des fortunes, qui n'a jamais produit que l'égalité de misère; d'exposer enfin la République par les excès du républicanisme : loin de perdre le côté gauche par ces reproches, on l'eût rendu plus cher à cette multitude qui n'est pas la nation, mais dont les cris se font entendre de toutes parts, tandis que la véritable voix de la nation se fait si rarement entendre... Il fallait donc un autre reproche, et on accusait le côté gauche de conspirer contre la République.

» Si le côté gauche avait accusé simplement le côté droit de vouloir mettre l'orgueil et la puissance des talents à la place de l'orgueil et de la puissance du trône; de vouloir contenir les droits de l'homme dans une enceinte trop resserrée pour les passions; d'établir le nouvel art social sur des principes dont l'ignorance ne peut pas avoir facilement l'intelligence; de fonder l'économie politique sur des lois qui ne mettraient la nation entière dans l'aisance qu'après avoir mis les propriétaires aisés dans une grande prospérité; de chercher enfin un régime dans lequel tous les mouvements des individus et du corps social seraient libres et hardis, mais non ardents et impétueux : avec de tels reproches on eût pu armer encore quelques furieux contre le côté droit, mais il n'y aurait pas eu là de quoi fomenter une insurrection dans la multitude même de Paris : il fallait une autre accusation, il fallait l'accusation de conspirer contre la République...»

Sans développer d'une manière tout-à-fait aussi nette son opinion sur les deux côtés de l'Assemblée, Garat ne laissa pas, dans le rapport qu'il vint lui faire du résultat infructueux de ses recherches pour découvrir le comité d'insurrection, de rappeler au côté droit ce que pensait de lui le côté gauche, et au côté gauche quelles appréhensions il inspirait au côté droit, et il finit par la recommandation, d'ailleurs fort raisonnable, mais non moins inutile, d'abjurer toute querelle pour ne plus songer qu'à la chose publique.

Tout-à-coup, au milieu de cette incertitude des esprits flottant en quelque sorte entre la pensée d'un rapprochement et la force irrésistible qui les poussait à poursuivre une lutte que l'anéantissement de l'un des deux partis extrêmes devait seul terminer, des nouvelles désastreuses de notre armée de Belgique qui se répandent dans Paris viennent raviver le feu à peine

assoupi des querelles de la Convention, et produire dans les masses un redoublement de fermentation. La renommée, cette.fois, n'avait exagéré ni la grandeur du revers qui venait de frapper nos armes. ni l'étendue des nouveaux danaers dont ce revers nous menacait.

Parti le 9 de Bréda, ainsi qu'on l'a vu précédemment, à la première nouvelle de notre retraite précipitée devant les Autrichiens , Dumouriez était arrivé le 12 à Louvain , où Miranda et Valence s'étaient repliés , moins préoccupé encore de ce fâcheux échec que de l'horrible état de confusion où le régime créé par le décret du 15 décembre avait jeté toutes les parties de la Belgique qu'il venait de traverser. Il s'en expliqua très vivement avec les commissaires Camus, Treilhard, Merlin et Gossuin, et adressa à la Convention, le jour même de son arrivée à Louvain, une lettre qui se ressent de l'impression sous laquelle elle fut écrite. « On vous flatte, on vous trompe, v disait-il à l'Assemblée nationale ; je vais achever de déchirer le bandeau. On a fait éprouver aux Belges tous les genres de vexations ; on a violé à leur égard les droits sacrés de la liberté; on a insulté avec impudence à leurs opinions religieuses; on a profané par un brigandage très peu lucratif les instruments de leur culte. On vous a menti sur leur caractère et sur leurs intentions. On a opéré la réunion du Hainault à coups de sabre et à coups de fusil; celle de Bruxelles a été faite par une vingtaine d'hommes qui ne pouvaient trouver d'existence que dans le trouble, et par quelques hommes de sang qu'on a rassemblés pour intimider les citovens.... Vous avez été ainsi trompés sur la réunion à la France de plusieurs parties de la Belgique. Vous l'avez crue volontaire, parce qu'on vous a menti. Dés lors vous avez cru pouvoir enlever le superflu de l'argenterie des églises, pour subvenir sans doute aux frais de la guerre. Vous regardiez des lors les Belges comme Français; mais quand même ils l'cussent été, il eût encore fallu attendre que l'abandon de cette argenterie eût été un sacrifice volontaire , sans quoi l'enlever par force devenait à leurs yeux un sacrilège. C'est ce qui vient d'arriver. Les prêtres et les moines ont profité de cet acte imprudent, et ils nous ont regardés comme des brigands qui fuient, et partout les communautés des villages s'arment contre nous. Ce n'est point ici une guerre d'aristocratie, car notre révolution favorise les habitants des campagnes, et cependant ce sont les babitants des campagnes qui s'arment contre nous, et le tocsin sonne de toutes parts. C'est pour eux une guerre sacrée ; c'est pour nous une guerre criminelle..... » A son passage à Anvers il avait enjoint au commissaire du pouvoir exécutif qui s'y trouvait d'en sortir sur-le-champ, et il avait fait murer la porte du club où se reunissaient les jacobins de la ville ; à Bruxelles il avait ordonné des mesures analogues, et partout elles avaient été reçues par la population avec les marques d'une vive reconnaissance. Le général marchait ainsi à son but : il accoutumait les habitants du pays conquis à

un de Linogle

100 6

Мz

preod

rae d

at le

19000

m (c

fami

imi

firt si

tal å

lat pu

ion:

lideo

Hices

Die 11

had d leadar

on mo

notre

entr

bgé e

rectal

that,

tion i

le

Riferi

le h

hice

Mr cog

hin

Prises

èb

lin:

Titl.

1 thin

130(6

2090

voir en lui une puissance tutélaire, la seule qui pût les protéger contre les mesures tyranniques de la Convention française.

00.7

gere n due dis

10 100-

ez etat

1080

100

es de la

5 1911 COPP

SEDE IE

MO005.

relea.

eiler

urs Or-

insit-

115

e fisi:

BILL

129.9

rceps

्री स्व

10291

12.51

135

doode

r farte

tred

dir

mat

mil-

bat-

((d)

TOTE

M

DIK.

[hi]

W.

Dell.

us l

1793.

Mais pour conserver et consolider cette position puissante, il fallait reprendre une forte attitude militaire. L'armée, qui comptait encore de quarante à quarante-cinq mille hommes, avait retrouvé tout son courage à la vue de son général; un avantage d'avant-postes que l'on remporta le 16 sur les Impériaux contribua à augmenter la confiance du soldat. Dumouriez résolut d'en profiter immédiatement pour reprendre l'offensive et frapper un coup d'éclat. Ici, d'ailleurs, la promptitude était de la prudence : l'armée autrichienne allait recevoir continuellement de nouveaux renforts; l'armée française en avait très peu à espérer. Déjà la cavalerie autrichienne, fort supérieure à la nôtre, était du double plus nombreuse. Avec une armée mal disciplinée et à peu près étrangère aux grandes manœuvres, il ne fallait pas penser à défendre les Pays-Bas pied à pied. Une bataille pouvait donc seule arrêter l'ennemi. Dumouriez employa toute la journée du 17 à en régler les dispositions. Le combat du 16 nous avait remis en possession de Tirlemont, et les Impériaux avaient pris position sur un plateau qui s'étend entre cette dernière ville et le bourg de Saint-Tron ; Dumouriez développa son armée sur une ligne de hauteurs parallèles à la position de l'armée impériale, dont on était alors séparé par un vallon à pentes douces au fond duquel coule une rivière appelée la Petite-Geete. Les deux fronts s'étendaient ainsi sur une longueur de près de deux lieues. Notre droite était commandée par le général Valence, qui avait devant lui l'archiduc Charles; notre gauche, à laquelle Clairfayt faisait face, par le général Miranda, et le centre par le jeune duc de Chartres. Le centre de l'armée ennemie était partagé en deux corps, commandés par le général Colloredo et par le feld-maréchal prince de Wurtemberg. Au pied du plateau qu'ils occupaient étaient situés plusieurs villages, entre autres celui de Neerwinden, qui a laissé son nom à la bataille.

18 mare

τ

Le 18 au point du jour nos colonnes s'ébranlèrent sur toute la ligne, passèrent sans obstacle la Petite-Geete, et engagèrent impétueusement l'action. De la position supérieure qu'ils n'avaient pas quittée, les Autrichiens foudroyaient nos lignes par un feu d'artillerie terrible. Bientôt le fort de l'action se concentra à notre droite autour de Neerwinden, qui fut attaqué et défendu, ainsi que diverses positions avoisinantes, avec un égal acharnement. Prises et reprises plusieurs fois dans le cours de la journée, ces positions étaient jonchées des cadavres confondus des deux nations. Valence, blessé de plusieurs coups de sabre dans une charge de cavalerie, fut obligé de se faire transporter à Tirlemont ; le jeune duc de Chartres se distingua à la tête de sa division, et soutint dignement la haute réputation de bravoure que lui avait value sa belle conduite à Jemmapes. Enfin les Autrichiens avaient plie,

1793. et vers la fin du jour le champ de bataille était à nous. Malheureusement les choses s'étaient passées bien différemment à notre gauche. Après s'être emparé du village d'Orsmael, situé sur la Petite-Geete au point où elle est coupée par la chaussée de Saint-Tron à Tirlemont, Miranda en avait été délogé par les grenadiers du prince Charles, pendant qu'un autre corps autrichien faisait un mouvement pour lui couper la retraite de Tirlemont. La terreur se mit alors dans les bataillons de volontaires ; se voyant sur le point d'être enveloppés, ils se déhandèrent et abandonnèrent les troupes de ligne. Huit bataillons de troupes fraiches que le général Miaczinski amenait en ce moment à Miranda auraient pu aisément mettre celui-ci à même de se rallier en arrière d'Orsmacl et de revenir à la charge; mais il se laissa entrainer par ses soldats démoralisés, donna l'ordre de la retraite, et se retira précipitamment derrière Tirlemont, à plus de deux lieues du champ de bataille, sans même faire prévenir le général en chef du mouvement auquel il était contraint. Cette faute grave décida du sort de la journée. La droite des Autrichiens , devant laquelle Miranda venait de fuir, se replia sur le flanc de notre centre au moment où la victoire semblait ne plus devoir nous y être disputée, et recommença le feu avec une nouvelle ardeur. Fatigués d'un combat opiniatre soutenu depuis le matin, et pris à l'improviste par cette dernière attaque qui annonce la défaite de la gauche, les Francais reculent à leur tour et abandonnent de nouveau cette position de Neerwinden si chèrement conquise. La confusion devient extrème dans nos rangs. Vainement les généraux font des efforts désespérés pour arrêter ce mouvement de retraite : les soldats n'entendent déjà plus la voix de leurs chefs, et cette armée tout-à-l'heure victorieuse fuit vers la rivière dans un désordre impossible à décrire. Dumouriez, au premier indice de ce qui s'était passé à la gauche, s'y était porté au galop pour s'assurer de l'état des choses; à Orsmael, qu'il devait croire occupé par les soldats de Miranda, il faillit tomber dans un parti de liulans autrichiens, et ce ne fut pas sans de nouveaux dangers qu'il gagna Tirlemont. Il y trouva Miranda, à qui il ordonna sévèrement de rassembler dans la nuit même son corps d'armée et de retourner oecuper le pont d'Orsmacl et les hauteurs de Wommersem qui le dominent, afin d'assurer au moins le passage de la Geete et la retraite de la droite et du centre, qui se trouvaient engagés au milieu de l'armée ennemie. Dans la même nuit, nos bataillons, ralliés par la fermeté et les bonnes dispositions du général en chef, et grace à l'inertie de l'ennemi qui ne songea pas à nous poursuivre, mirent la grande Geete entre eux et les Impériaux, et se retirerent en bon ordre sur les hauteurs de Cumptieh, en arrière de Tirlemont.

La bataille de Neerwinden termina d'une manière funeste la campagne que celle de Jemmapes avait ouverte sous de si favorables auspices, Quatre milla

Drough Cough

ports

5000

fiere:

is á

dia

bi

mi

que l'

Seco

titt.

rions

har

pred

Doro

D ID

firt et

if san

leBra leBra

prais

téral

lordr

irmes

nes a

this o

int |

统引

Pist

SPITE

Print

èb)

Cett

Rile

braz

660

tes 1

le min

Disco

dega (

morts ou blessés laissés sur le champ de bataille, deux mille cinq cents prisonniers, un matériel immense abandonné à l'ennemi, une armée tout entière désorganisée, l'évacuation presque totale de la Belgique, tels furent les désastreux résultats de cette journée. Quoique vainqueurs, les Autrichiens avaient aussi beaucoup souffert. Le prince de Cobourg avoue dans son rapport une perte de quinze cents hommes.

Dans cet état de démoralisation de la plus grande partie de l'armée, il n'y avait pas à songer à tenter de nouveau le sort d'une bataille; il ne restait que l'évacuation du pays. De même que Jemmapes nous l'avait donné, Neerwinden nous le faisait perdre après quatre mois d'une possession précaire. Dumouriez s'attacha à ce que du moins cette retraite inévitable ne se changeat pas en déroute. Placé lui-même à l'arrière-garde, qu'il avait formée de quinze mille hommes de ses meilleures troupes, il protégeait le . gros de l'armée et tenait les Impériaux en respect par d'assez fréquents engagements, quand leur avant-garde semblait vouloir serrer de trop près ou inquiéter notre marche. Cette belle retraite rappelait celle de Clairfayt et du prince Albert après Jemmapes. On se replia ainsi successivement et sans précipitation de Tirlemont sur Louvain, de Louvain sur Bruxelles, de Bruxelles sur Ath, et d'Ath sur Tournay, où le quartier-général arriva le 26, et qu'il quitta le 30 pour rentrer en France; dans le même temps nos garnisons évacuaient les places fortes, et Dumouriez faisait parvenir au général Flers, qui s'était retranché dans Bréda et dans Gertruydenberg, l'ordre de capituler honorablement à la condition de revenir en France avec armes et bagages, ce qui eut lieu. Une des pensées constantes de Dumouriez avait été d'empêcher, sur la ligne de retraite, les excès et les désordres qui accompagnent ordinairement l'abandon d'un pays conquis, et dont le peu de subordination de l'armée rendait l'interdiction encore plus difficile; il fut cependant assez heureux pour y parvenir, et l'influence personnelle qu'il avait acquise sur les Belges garantit aussi nos soldats du surcroit de dangers auquel sans cela les aurait certainement exposés la profonde irritation qu'avaient produite chez les Belges les mesures vexatoires de la Convention.

Cette tranquillité de notre retraite fut d'ailleurs puissamment favorisée par le système de temporisation des puissances coalisées : satisfaites de l'évacuation de la Belgique, elles auraient craint d'entreprendre quelque chose de décisif sur la France tant que Mayence n'était pas reprise. A Louvain, dans la journée du 21, Dumouriez ayant envoyé un de ses aides-de-camp, le colonel Montjoie, au quartier-général du prince de Cobourg au sujet des prisonniers et des blessés, le colonel Mack, chef d'état-major de l'armée impériale, avait dit au parlementaire français qu'il serait avantageux aux deux partis de convenir d'une suspension d'armes. Dumouriez : embrassant

1793

26 mars.

Server.

e sider

elles

at e

e criss

:0.c

ani sc

(MUA

JH-

110

issi s

. 61

day

ette

nee. Li

glas:

308

g.fr

03

10

e lies

ES 23

HITE.

1 10 E

in a

71152

AN DE

132,5

1

0)))

18

123

25

114

12.77

N P

The C

12:11

OB B

## HISTOIRE GÉNÉRALE DE LA RÉVOLUTION.

252. ave empressement cette première ouverture, fit inviter le colonel Mach à venir le trouver à Louvain; et la il fut convenu verbalement que les Impériaux ne feraient plus de grandes attaques; que le général, de son cété, ne chercherait pas à livrer bataille, et que d'après cet armisitée tacile les Françaiss ertieracient sur Bruxelles lentement, sans étre inquélés. Il lut convenu en outre qu'après l'évacuation de Bruxelles on se reverrait pour copvenir des faits uthérieux.

On peut supposer, quoique Dumouriez se taise à cet égard, que d'autres questions furent sinon traitées, du moins abordées dans cette première entrevue; touiours est-il que la seconde, qui eut licu à Ath six jours plus tard, fut beaucoup plus explicite et qu'elle eut un tout autre caractère. Dumouriez n'y dissimula pas à l'officier autrichien ses plans de contre-révolution; trop heureux de retrouver après sa défaite, même au prix d'un concert coupable avec les cnnemis de la France, l'occasion de suivre des projets dont la victoire devait lui aplanir les voies. Mack avait du prince de Cobourg les pouvoirs nécessaires pour cette importante négociation. On convint que l'armée impériale pourrait agir comme auxiliaire du général, mais seulement sur sa demande et sous sa direction, et que jusque là elle ne passerait pas la frontière; que pendant le mouvement de Dumouriez sur Paris, Condé serait remis aux Autrichiens comme place de garantie, à la condition qu'elle serait rendue à la France après la guerre; enfin, que les autres places fortes de la frontière française, si le concours actif des Impériaux devenait nécessaire, recevraient garnison mi-partie française et autrichienne, mais sous le commandement d'officiers français. Les généraux Valence, Thouvenot et de Chartres assistaient à cette conférence, ainsi que le colonel Montjoie. Dumouriez ne se faisait surement pas illusion sur ce qu'avait de criminel un pacte qui pouvait amoner l'étranger au cœur du pays; mais il se flatta sans doute que la position de chef de parti, et surtout la gloire d'affranchir sa patrie d'un joug odieux à une grande partie de la pation, lui en sauveraient l'infamie.

An surplus, le Rubicon était passé. Certain que les Jacobins ne lui pardonneraint pas a lettre du 19, il sonali qu'entre la Convention et lui ééait mainteant une question de vie ou de mort. Il fallait renverse ce pouver que le 21 janvier vauit mis au han de l'Europe monerchique, ou s'altendre à la proscription, peut-être à l'échafaud. Acculé par les événements à cette alternative désespéries, il ne s'effiray plus d'aucum moure : il neut plus q'un but, une persée, une ambition, réussir. Le rôte de Moni souniat d'ailleurs à son imagination aventureuse; après avoir rêvé un instant une position indépendante, peut-être souveraine, à la tête de la Bélgique et de la Béllande affranchies, maintenant que le sort des armes avait renversbe billiant palais construit dans les nuges, si embrasait avez avidié cette

97 mas

Emission Gunyle

100

geo lis

20

la-

lei

tte

œ:

tri

tor

Des

δTE

123

Éeo

rick.

Mi.

āe

ρэ

A

907

άs

Dig.

ato :

ple:

bų

h

lul !

lope

ole.

ite is

. I fa

id poor

W.5

steel.

(1905-

JOR.

teorie

13,010

他

is for

, pe

1000

723

Cittle B

20.75

(: HI

16.

Billin

set it

11.16

1 1/2

II TO

1021

oun.

History.

100

of pie

11/2

01 10

6514

gr.

6.72.3

nouvelle perspective de gloire et de grandeurs qui pouvait s'ouvrir encore pour le restaurateur de la monarchie. Réunissant par un singulier mélange les qualités et les défauts des natures les plus opposées, alliant à la dissimulation astucieuse du diplomate la fougue et l'impêtuosité du soldat, Dumouriez conspirait en quelque sorte tout haut, trop plein de confiance en lui-même et méprisant trop ses ennemis pour craindre de leur donner l'éveil sur ce qu'il méditait contre eux. Nous verrons tout-à-l'heure un exemple frappant de ce profond dédain qui chez lui dominait même la haine qu'il portait à la faction démagogique, — haine d'autant plus impatiente qu'elle tenait moins aux principes qu'à des raisons personnelles. Déjà, le surlendemain de la bataille de Neerwinden, il avait vu arriver près de lui Danton et Lacroix, qui venaient, lui dirent-ils, chercher la rétractation de la lettre du 12, que ses amis avaient long-temps tenue secrète au sein du comité de défense générale, effrayés du déchaînement qu'elle ne pouvait manquer d'exciter contre lui dans la Convention. Enfin le secret avait percé, et leur dernière ressource pour conjurer l'orage avait été de s'engager à obtenir la rétractation de ce qu'ils ne pouvaient regarder que comme l'imprudente boutade d'un moment d'humeur. Loin de se rétracter, Dumouriez s'emporta en termes violents contre la Convention et le système qu'elle avait adopté à l'égard de la Belgique; et tout ce que les deux négociateurs purent obtenir de lui après une longue discussion et à force de cajoleries, fut un billet de quelques lignes adressé au président, et où il priait l'Assemblée « de ne rien préjuger sur la lettre du 12 mars avant qu'il eût eu le temps de lui en envoyer l'explication. »

Au moment où il avait cru devoir accorder cette concession dilatoire, sa négociation avec le prince de Cobourg s'ouvrait à peine; mais quelques jours plus tard (26 mars), lors d'une nouvelle visite des trois commissaires envoyés près de lui par le conseil exécutif, il ne crut plus devoir s'astreindre à ces vains ménagements. Ces trois commissaires étaient des hommes assez obscurs, jacobins exaltés, et que le général reçut d'abord avec toutes les marques du plus grand dédain. Puis s'animant peu à peu, il laissa s'exhaler, au sujet de la Convention et des Jacobins, les sentiments dont son âme était pleme. - La Convention et les Jacobins, leur dit-il, étaient la cause de tout le mal de la France; mais il était assez fort pour se battre par devant et par derrière, et dût-on l'appeler César, Cromwell ou Monk, il sauverait la France seul et malgré la Convention. » Pour mieux exciter le général à poursuivre ces étranges confidences, les trois commissaires feignirent d'entrer en partie dans ses sentiments, au moins à l'égard de la Convention, dont ils parurent reconnaître l'incapacité et le désordre, et dont ils acceptaient volontiers la dissolution. Mais il fallait la remplacer. Un des trois commissaires se hasarde à jeter en avant le nom des Jacobins. - Ils ont,

Du

100

COU

reci

(TO:

tier

878

faite

sile:

0

ces

Reri

Don

celt

que

bru

chi

per.

LA

mil

160

con

POU

are

ien.

plie

129

dop

112

SUI

dit-il, un président, des registres, une tribune, des correspondances, toute une organisation : le remplacement est ainsi tout trouvé. — Vos Jacobins. s'écrie Dumouriez en fureur, sont un ignoble ramassis de ce que Paris et la France ont de plus grossier, de plus immoral et de plus sanguinaire: - d'ailleurs, continue-t-il d'un ton plus calme, j'ai ma représentation toute trouvée dans les présidents des districts. Avec eux on rétablira la constitution de 91, toute vicieuse qu'elle soit : toute la France sera d'accord, les armes tomberont des mains de ceux qui se disent aujourd'hui les défenseurs de la cause royale, et il sera facile alors de traiter avec les puissances étrangères, qui n'auront plus ni cause ni prétexte de guerre. - Mais la constitution de 91, vous la rétablirez sans royauté, sans doute? - Je la rétablirai avec un roi, car votre République est pour la France un gouvernement impossible. -Mais c'est vouloir la guerre civile, objecta un des commissaires, qui se contenait moins que les autres. Tous les Français ont juré guerre à la royauté, et le nom seul de Louis... — Peu importe qu'il s'appelle Louis ou Jacob, interrompt Dumouriez. — Ou Philippe? reprend le même commissaire. Cette insinuation à des projets que depuis long-temps on lui prétait, très probablement sans motif, car dans tous ses plans il s'était certainement peu préoccupé des questions de personnes, - et d'ailleurs le fils de Louis XVI était au Temple. — cette insinuation réveille toute la colère de Dumouriez. Ses interlocuteurs quittent ce terrain dangereux, et ramènent peu à peu le général aux projets plus immédiats qu'il leur importe de pénétrer. Celui-ci, s'échauffant de plus en plus, se livre tout entier sans s'inquiéter le moins du monde de l'usage que les commissaires jacobins pourront faire de ses paroles. - Il faut que dans trois semaines tout soit fini, leur dit-il; dans trois semaines les Autrichiens seront à Paris si je ne fais la paix. Encore une fois, il ne s'agit plus de république. J'y ai cru trois jours, à votre république : c'est une folie, une absurdité; et depuis la bataille de Jemmapes j'ai déploré les succès que j'ai eus pour une aussi mauyaise cause. - Mais dans le court espace de temps que vous assignez pour un aussi grand changement, il est impossible, général, de réunir les présidents des districts; qui donc aura l'initiative pour émettre le vœu de rétablir un roi et de reprendre la première constitution? - Mon armée, répond Dumouriez; oui, mon armée. - Mais ce plan paraît sujet à bien des difficultés, et la réussite paraît bien incertaine; si vous échouez, ne craignez-vous pas le sort de Lafavette? — Au milieu de mon armée je brave tous les décrets de votre Convention. Mes mesures seront bien prises; et, dans tous les cas, il me reste pour dernière ressource un temps de galop vers les Autrichiens... Je ne crains pas d'être reçu par les étrangers comme l'a été Lafayette; je passerai chez eux de manière à m'en faire bien recevoir. - Mais ne craignez-vous pas qu'une pareille démonstration ne compromette la vie des ø

2

23

6-2

27.0

179

933

278

100

115

-07

hoe

; j#:

125.4

95

82:7

200

prisonniers enfermés au Temple? reprend encore un des commissaires. -Le deruier des Bourbons serait-il tué, même ceux de Cobientz, répond Dumouriez, la France n'en aurait pas moins un roi; mais si les Jacobins ajoutait ce nouveau forfait à tous les autres, je marche à l'instant même sur Paris, que je me fais fort de réduire en huit jours par la famine. Il se recueille un moment, puis il ajoute : Au surplus, vos Jacobins ont ici un moyen de s'illustrer à jamais et de faire oublier tous leurs crimes. Ou'ils couvrent de leurs corps la famille royale; qu'ils fassent une troisième insurrection, qui rachète les crimes de celles de 89 ct de 92; qu'ils dispersent à quelque prix que ce soit les sept cent quarante-cinq tyrans qui siègent aux Feuillants : pendant ce temps je marche avec mon armée et je proclame le roi!

Les trois commissaires quittérent Dumouriez épouvantés de ces audacieuses révélations, et ils se hâtèrent de sortir de Tournay, où l'entrevue avait eu lieu, tremblant que le général ne vint à se repentir de les leur avoir faites, et qu'il n'eût recours à des movens violents pour s'assurer de leur silence.

Oue l'on juge de l'émotion que causa dans la Convention le rapport de ces commissaires! Déjà, pourtant, les projets de Dumouriez y étaient en partie connus. Une lettre qu'il avait écrite au ministre de la guerre Beurnonville, immédiatement après son entrevue avec les trois envoyés, et que celui-ci avait communiquée à l'Assemblée, ne faisait guère plus mystère 50 mars. que sa conversation ni de ses sentiments ni de ses projets. Délà aussi le bruit se répandait que Dumouriez avait traité avec le chef des armées autrichiennes, et qu'ils se disposaient à marcher de concert sur Paris pour disperser la Convention et relever le trône en faveur du duc de Chartres. L'Assemblée tout entière fut saisie d'indignation, et on décréta à l'unanimité que le général était suspendu de son commandement, qu'il aurait à se rendre immédiatement à la barre pour y répondre aux accusations portées contre lui, et que cinq membres de la Convention partiraient sur-le-champ pour lui signifier ce décret. Danton , vivement interpellé sur ses rapports avec Dumouriez, se récria non moins vivement sur les soupcons que l'on semblait vouloir jeter sur sa conduite pendant les missions qu'il avait remplies en Belgique, et dit qu'il était prêt à répondre à tout quand le conseil exécutif aurait fait un rapport général qu'il pressait de tous ses vœux.

Le rapport des commissaires sur leur entrevue avec Dumouriez ne fit donc que confirmer, du moins quant aux points essentiels, ce qu'on en avait déjà appris par d'autres voies. Les récriminations contre Lacroix, et surtout contre Danton , à qui l'on imputait une connivence coupable avec le dictateur militaire de la Belgique, et que la voix publique accusait de plus de nombreuses rapines sur lesquelles Dumouriez aurait fermé les veux.

ger avril.

in

tét

NS

220

ĺφ

00

690

tas

000

500

500

SUY.

kw

san

les

Tap

1

140

6o

b

comme eux-mêmes les fermaient sur ses projets qui ne leur étaient pag inconnus; ces récriminations, où tout n'était sûrement pas sans fondement; ae reproduisirent avec plus de force et d'insistance. Danton se défendit longuement, très longuement, et ce flux de paroles sans fin trahissait luimême un embarras mal dissimulé. Peu à peu, cependant, son débit s'échauffe, sa terrible figure s'anime, et les accusations qu'il entend surgir de la droite lui rendent tous les emportements de son effrayante énergie. Ce n'est déjà plus un accusé qui parle : c'est le redoutable tribun qui sort enfin d'un long silence; c'est le lion qui se sent blessé, et qui se retourne en rugissant vers le côté d'où le trait est parti. - " Patriotes qui vous pressez - sur cette Montagne, dit-il en s'adressant aux rangs extrêmes de la gau-- che, je dois vous rendre hommage comme aux véritables, aux seuls amis « du peuple ; vous avez mieux jugé que moi les hommes et les choses. Long-» temps j'ai cru que dans l'intérêt de la République je devais modérer l'im- pétuosité que la nature a mise en moi ; j'ai eru que les événements com- mandaient la moderation. Vous m'accusiez de faiblesse : vous aviez raison. » le le reconnais devant la France entière. C'est à nous de dénoncer, par-- tout et toujours, ceux qui par Impéritle ou par scélératesse ont voulu - soustraire le tyran au glaive de la loi. Et ce sont eux, eux que le silence protégeait quand la parole des patriotes pouvait les foudrover, ce sont eux qui osent prendre aujourd'hui l'attitude insolente de dénonciateurs!... · Hé bien, accusateurs imprudents, les coups que vous vouliez porter re-- tomberont sur votre tête! Nous, vouloir un roi! et qui donc peut être « justement soupconné de vouloir rétablir le trône, si ce n'est ceux qui ont « eu la lâcheté atupide de vouloir ménager un roi, qui ont cherché con-» stamment à exaspérer Dumouriez contre les sociétés populaires et contre » la majorité de la Convention, qui ont voulu punir Paris de son civisme et » armer contre lui les départements? Ceux-là seuls sont les complices de la · conjuration; et c'est moi qu'on accuse!...., Audacieux blasphémateurs, » plus de trève désormais entre vous et moi! plus de trève entre la Mon-» tagne, qui a voulu la mort du tyran, et les lâches qui ont voulu le sauver « et qui nous calomnient !... Je m'étais retranché dans la citadelle de la » raison; j'en sortirai avec le canon de la vérité, et je réduirai en poussière » les infàmes qui ont voulu m'accuser ! »

La gauche entière, et surtout la Montagne, couvrit d'applaudissements cette philippique véhémente, le plus redoutable de ses champions venti enfin de revêiri son armure et de ressisir ses armes, un moment déposées dans le faux sespir d'une paix impossible. Cette discussion tumulteuse ust pour résultat une nouvelle atteine portée au princepe tutélaire de l'inviolabilité de la représentation nationale. La majorité des centres, qui routait qu'être impartaile, et qui fut cette lois dangereusement révo-

155

10

ě.

i.

抽

Œ

1/8

16

w.

233-

126

海上

Office Contract

NE

135

3011

100

IS...

श हि

1 82

gird.

100

ged.

dia.

est.

Vic-

agiđ

63

150

PRIS

258

Nº

eest

Tip-

(H)

lutionnaire, fit déclarer comme principe de conduite à venir pour la Convention . et sur ce considérant que le salut du peuple était la suprême loi, que « sans avoir égard à l'inviolabilité d'un représentant de la nation française, elle décréterait d'accusation ceux de ses membres contre lesquels il v aurait de fortes présomptions de complicité avec les ennemis du gouvernement républicain. » Le même jour, le comité de surveillance décréta d'arrestation M. de Chartres et son frère M. de Montpeusier, ainsi que le général Valence, le colonel Montjoje, et la plupart des autres officiers composant l'état-major de Dumouriez. Robespierre avait demandé, quatre jours auparavant, la même mesure contre Égalité : mais la Montagne la combattit. et l'Assemblée passa à l'ordre du jour à une très grande majorité. Les collègues de Robespierre, étonnés de l'entendre reproduire une proposition qu'il avait si fortement combattue lorsque Louvet l'avait produite dans le cours du procès du roi, lui demandaient la raison d'un tel changement : - Mes raisons, répondit-il, ie ne puis les expliquer à des hommes prévenus; mais j'ai de bons motifs pour agir ainsi, et j'y vois plus clair que beaucoup d'autres. Comment croire qu'Égalité aime la République? ajouta-t-il. Son existence est incompatible avec la liberté; tant qu'il sera parmi nous elle sera toujours en péril. Je vois parmi nos généraux son fils aîné, Biron son ami, Valence, gendre de Sillery, son courtisan, et tous sont intimement liès avec Brissot et ses amis. Leur motion d'expulser les Bourbons, qu'ils savaient bien qu'on n'adopterait pas, n'avait d'autre objet que de masquer leurs projets liberticides. - Mais où sont les preuves ? objectait-on. - Des preuves! des preuves! répliqua Robespierre : je n'ai pas de preuves légales, sans doute; mais j'ai la conviction morale. Vous y viendrez comme moi; seulement, prenez garde que ce ne soit trop tard.

Pendant cette conversation et la discussion qui l'avait précédée, ajoute le témoin oculaire qui nous a transmis ces détails \*, je voyais Égalité au haut de la Montagne paraissant indifférent et résigné à la triste destinée qui l'attendait.

Cette destinée, au surplus, ne fut reculée que de quelques jours.

Cependant, les commissaires délégués par la Convention, et qu'accompagnait le ministre de la guerre, étaient en chemin pour aller s'acquitter près de Dumouriez d'une mission qui ne laissait pas d'être épineuse. L'armée du général, surtout les troupes de ligne, avec lesquelles il était constamment resté à l'arrière-garde pendant la retraite, et qui l'avaient vu partager toutes leurs fatigues et tous leurs dangers, lui témoignait un grand dévouement et jurait de le soutenir contre ses ennemis, quels qu'ils fussent. A mesure qu'approchait le dénouement, néanmoins, le général apercevait de

1793

<sup>&</sup>quot;Thibaudeau, Mémoires sur la Convention, t. I, p. 21.

mêlê

**Techal** 

il ne la

proche

Amani

Sur

arrive

mus, I

Beurne

MES I

PPCUS (

менье

tom d

sue; [

fent q

Tavoir

tigea

es sui

surplu

h faci

offerte

difficu

n'eut

prévo

a avan

leurs,

renanc

P45 à

misse:

Inbun:

main j

Moir

mmi

doul D.

hi; qu

migate

Tarme

même

ponda

Cett

Cam

304

nouvelles difficultés, qu'il n'avait pas vues d'abord ou qu'il avait dédaignées. Trop avancé pour reculer maintenant, il perdait cependant chaque jour quelque chose de la confiance qui l'avait poussé à son aventureuse entreprise. Son âme était assiégée de douloureuses perplexités et son esprit plein d'incertitudes. « Je ne puis me rappeler sans frémir ces cinq premiers jours d'avril, » écrivait-il long-temps après. Si, parmi ses troupes, les régiments réguliers se montraient décidés à suivre sa fortune, et manifestaient une grande exaltation contre les jacobins, les bataillons de volontaires, nourris des doctrines des clubs et moins soumis au joug de la discipline. étaient pour la plupart animés d'un tout autre esprit; or, les premiers formaient la partie la plus forte de l'armée, sans doute, mais les seconds en étaient la partie la plus nombreuse, et le moment de la crise pouvait amener entre eux une collision que Dumouriez n'envisageait pas sans de vives inquiétudes. Il ne se dissimulait pas non plus que la nécessité d'accepter pour auxiliaires ceux que jusqu'alors ses soldats avaient combattus comme ennemis soulèverait parmi eux de fortes répugnances, et que plus d'un de ses partisans les plus dévoués hésiterait peut-être à s'aventurer dans une guerre civile où il leur faudrait marcher en quelque sorte sous le drapeau de l'étranger Il n'était pas non plus sans quelque appréhension de servir à son insu d'instrument aux desseins cachés des puissances coalisées, qui pouvaient pousser la France à des dissensions intestines dans la secrète intention de profiter plus tard de l'affaiblissement réciproque des deux partis pour les asservir l'un et l'autre... Mais le sort en était jeté ; et quelque pénibles que fussent et ces réflexions et ces doutes, quelque périlleuse que fût la route où il était lancé, Dumouriez ne pouvait plus regarder en arrière. L'hésitation seule maintenant suffisait à le perdre, et la réussite pouvait seule l'absoudre.

La première nécessité de sa situation était l'occupation des places frontières nécessaires pour couvrir ses derrières pendant sa marche sur Paris et lui servir de base d'opérations. C'est ici que commencent ses premières difficultés sérieuses et ses premières déceptions. Il avait porté ses vues principalement sur Lille, Valenciennes et Condé. Les opinions v étaient très divisées, et il s'y trouvait des commissaires de la Convention qui n'oubliaient rien pour exciter les habitants et les garnisons contre Dumouriez, que déjà ils traitaient ouvertement en rebelle. Ce dernier y avait cependant des intelligences sur lesquelles il comptait; mais au moment décisif ses affidés, ou ceux qu'on lui avait présentés comme tels, l'abandonnèrent ou trahirent sa cause, sur laquelle bien peu s'abusaient. Miaczinski, à qui il avait donné l'ordre de se présenter devant Lille avec sa division, comptant qu'il y serait reçu sans difficulté, y fut attiré seul par la trahison d'un de ses officiers à qui il s'était confié; et des qu'il eut franchi le pont-levis, il fut

arrêté, puis conduit à Paris, où le tribunal révolutionnaire l'envoya à l'échafaud. Une tentative sur Valenciennes n'eut pas un meilleur succès : il ne lui resta donc d'espoir que dans la prise de Condé, et pour s'en rapprocher davantage il transporta son quartier-général aux Boues-Saint-Amand, Celui des Autrichiens était à Tournay,

m.

201

199

NO-

1901

195

ite.

h.

Tene

Dig 1

39 96

計學

COMP

計

1191

di pis-

0.00

127

pt pt

000章

Witt.

found

s fre

Pris

TIME

4 170

day.

ing

Ors. natel

9 9

ent in

101

colud. an it

,Pla

Sur ces entrefaites on lui annonce que des commissaires de la Convention arrivent avec le ministre de la guerre : c'étaient les quatre députés Camus, Lamarque, Bançal et Quinette, chargés de lui notifier le décret du 30, Beurnonville embrassa d'abord avec effusion son ancien compagnon d'armes, puis il lui fit part de l'objet de leur mission. La salle où le général les avait reçus était remplie d'officiers, dont la physionomie n'était rien moins que bienveillante pour les porteurs du décret. Camus, qui avait pris la parole au nom de ses trois collègues, pria Dumouriez de passer dans une pièce voisine; le général v consentit, mais Valence l'y suivit, et les officiers exigèrent que la porte en restât ouverte.

Camus lui présenta alors le décret de la Convention. Le général, après l'avoir lu froidement, répondit que dans un moment où le salut de l'armée exigeait impérieusement sa présence, il ne pouvait pas s'en éloigner pour les suivre à Paris; que plus tard il aviserait à ce qu'il aurait à faire; qu'au surplus ils étaient les maîtres de décider sa suspension, et que même, pour la faciliter, il leur présentait sa démission, que depuis trois mois il avait offerte à plusieurs reprises.

Cette réponse de Dumouriez est remarquable; elle prouve qu'effrayé des difficultés d'une situation que maintenant il voyait sous son vrai jour, il n'eût pas été fàché d'en sortir sans en venir aux voies extrêmes dont il prévoyait le résultat. Mais Camus ne se prêta pas à ce moyen terme. Ils n'avaient pas pouvoir, dit-il, pour accepter sa démission; il ajouta, d'ailleurs, votre démission acceptée, que feriez-vous? - Je consulterai ma convenance, répondit le général; mais je vous déclare sans détour que je n'irai pas à Paris livrer ma tête au tribunal révolutionnaire. - Vous ne reconnaissez donc point ce tribunal? reprit Camus. - Je le reconnais pour un tribunal de sang et de crimes, et tant que j'aurai un pouce de fer dans la main je ne m'v soumettrai pas.

Moins apres que leur collégue et d'un esprit plus conciliant, les trois autres commissaires s'interposèrent alors, et cherchèrent à persuader au général qu'il n'était question dans la Convention d'aucune résolution violente contre lui; que sa présence à Paris ferait tomber toutes les calomnies; que son voyage ne serait pas long, et que les commissaires resteraient au milieu de l'armée avec le ministre jusqu'à son retour. L'un d'eux, Quinette, s'offrit même à l'accompagner, jurant qu'il le couvrirait de son corps et qu'il répondait de sa sûreté sur sa tête. Dumouriez résista à leurs sollicitations in-

20

H.

17-22, sidiouses comme il avait résisté aux impérieuses injonctions de Camus. Celui-ci reprit alors : Ainsi, genéral, vous ne voulez pas obéir au décret de la Convention? — Dès que la nation aura un gouvernement et des lois, répondit Dumouriez, je rendrai un compte exact de ma conduite et de mes moitis, je m'engage sur l'homouez, et c'est une negagement auguel les militaires soot fidéles, à demander alors un tribunal et à me soumettre à un jugement : quant à présent, ce serait un acte de démonce.

On se éspara, et les quatre commissaires passèrent dans une autre pièce pour défilièrer. Ils rentrièrent au boul d'une heure, le général d'aix entouries nombreux officiers de son état-major. — Citoren général, lui dit Camus d'un ton brusque où perçait cependant quelque trouble, voulez-rous obér au décret de la Convention Nationale et vous rendre à Paris? — Pas en ce moment, répondit Dumouniez, je vous en ai dit les motifs. — En bien je vous déclare suspendu de toutes ves fonctions. Vous n'étes plus général. Jordonne qu'on s'empare de vous. — Cecl est trop fort; s'exis Dumouriez; il est temps de mettre fin à tant d'impudence. Holà, hussanis.

Trente hussards du régiment de Berchiny, qui était dévoué corps et lané aon général, avaient eu corfs de se tenir dans l'antichambre, prêts à paraître au premier signal. Six d'entre eux entrèrent aussitót. — Arrêtez coquatre hommes, leur dit-il en allemand, et qu'on ne tes maltraite pax. Beumonvillé demanda à partager leur sort. — Cest juste, repartit Dumoriez, et je crois par là vous rendre service. Il ordonna alors aux hussards d'emmener aussi le milistre, milis sans lui d'et res armes.

Les cinq prisonniers furent placés une heure après dans une roiture sorcirée par un escadron des bussards de Berchiny, et conduits à Tournsy, où its furent remis entre les mains du général Chirfayt, comme otages, lui écrivait Dumourier, qui répondraient des excés auxqués on pourrais porter à Paris. Ils furent pardies comme tels, enfêt, et leur esplivité fut longue. Transportés de Tournsy à Bruxelles et de Bruxelles à Massiertht, its y restérent jusqué à la fin de 1796, éponde où its furent échereire contre la jeune fille de Louis XYI, la duchesse d'Angouléme, qui seule-ment alors vit s'ouvrir pour elle les guichets du Temple.

2 avril. La nouveile de l'arrestation des commissaires parvint dés le lendemais de la Convention. Thudignation fout universelle, et le codé droit ne fut pas le moins étençique à l'exprimer. Séance tenaute un derret rendu à l'ususimité déclara Dumouriet traitre à la patrie, mit sa personne hors la vidénentité des parties par les patries, mit sa personne hors la vidénentité des parties de l'entre de reconauties con autorité, et promit trois cett mille frances à qui le livrerait mort ou vif. Pendant qu'à Paris on presuit contre lui ces mesures violentes, Dumouriet cervirait un colon Plack pour l'informer de ce qui était arrivé, et convensit avec lui d'un rendee-vos où se trouveraient aussi le prince de Cobourge et l'archiqué Cantes, et l'été de la convenit avec lui d'un rendee-vos où se trouveraient aussi le prince de Cobourge et l'archiqué Cantes, et l'été de l'archiqué contre l'un rendee-vos de la convenit avec lui d'un rendee-vos de la convenit avec lui d'un rendee-vos de l'entre de

Too a

grait:

ou all

dillo-

Basic

afree

Beida

6.15

**Quels** 

धारे ५

megs

desti

Se

on de

WE!

bette

Deat

camp

Pince

phy

dogg

mer

qour

tout

qui :

qui

die

they

da

Dis

goe.

Du

Po

tolo

08 (

by

ley

920

ħN

450

: 100

to.

12

185

MARS.

Cons

100

69.1

195%

: 112

317

1115

他并

Dry.

DEN'S

ter #

Cayrat

125

Pil Pa

你用

164

in the

Lyd

Sept.

1 [2]

100

h. P

1019

(PAN

125

Pi-112

s, el #

l'on arrêterait définitivement les mouvements des deux armées. Il chargeait aussi le général Valence de se rendre avec ses instructions à Anvers, où allait s'ouvrir un congrès des ministres des puissances coalisées, pour y délibèrer sur les circonstances politiques qui venaient de se mêler d'une manière si peu attendue au cours de la guerre, et il rédigeait un manifeste adressé à la nation française, où il rappelait ses antécèdents politiques et militaires, exposait les motifs de sa levée de boucliers contre la Convention et les clubs anarchistes, et faisait un appel à tous les bons citoyens, auxquels il présentait la Constitution de 91 comme la bannière sous laquelle devait se rallier la France. Le 3 au matin il monta à cheval et parcourul les rangs de ses troupes, qui le saluèrent de nombreuses acclamations au milieu desquelles se perdaient les murmures de quelques bataillons de volontaires.

Son rendez-vous avec les chefs de l'armée autrichienne était pour le 4; on devait se rencontrer entre Condé et Boussu, sur l'extrème frontière, li avait demandé une escorte de cinquante hussards; impatient du retard de cette escorte, il partit de Saint-Amand sans l'attendre, accompagne seulement de M. de Chartres, de Thouvenot, de Montjoje, de quelques aides-decamp et de huit hussards d'ordonnance. A une demi-lieue de Condé, ils rencontrérent trois bataillons de volontaires qui se dirigeaient sur la même plage avec leur artillerie. Etonné de ce mouvement qu'il n'avait pas ordonné. Dumouriez avait mis pied à terre et était entre dans une des premières maisons du bourg de Doumet, près duquel on se trouvait, pour donner par écrit à ces trois bataillons l'ordre de retourner au camp, lorsque tout-à-coup des cris confus se firent entendre. C'était la tête de la colonne qui accourait à toutes jambes vers le petit groupe de cavaliers. Dumouriez . qui devina aisément leurs intentions; n'eut que le temps de remonter à cheval et de s'éloigner à toute bride avec son escorte, poursuivi par les clameurs des volontaires, auxquelles succèdérent bientôt de nombreuses decharges de coups de fusil. Deux hussards furent tués, ainsi que deux domestiques du général: lui-mème et ses autres compagnons n'échappèrent que par miracle à la grêle de balles qui pleuvait sur eux. Les uns regagnèrent à toute course le camp de Maulde, éloigné de deux lieues; les autres, et Dumouriez fut du nombre, passèrent l'Escaut dans le bac de Wihers, et gagnèrent Bury, en pays impérial, d'où le génèral écrivit sur-le-champ au colonel Mack, qui vint le trouver le soir, et qu'il étonna beaucoup, après ce qui venait de se passer, en lui annoncant que son intention était de retourner à son camp le lendemain de bonne heure, l'assurant que cette tentative d'assassinat n'était qu'un crime particulier, qui, loin d'influer sur l'esprit de son armée, ne devait nécessairement servir qu'à fortifier ses sentiments pour son chef, et à rompre tout ce qui pouvait encore lui donner quelque communication avec les anarchistes. Il passa une partie de la nuit

4 avril.

il app

Coboa

davoi

la cou

déclar

FREED

plus s

(ranca

Du

lourg

tinuer

carac

10.56

rieur

au ca

pressa

un ec

Suisse

haute

Ain

talent

princ

steril

lités (

Mire

soldat

de l'o

crite:

et cel

te de

des o

pour;

cette

3000

aucur

eleve

frinc

insul

1054

à rédiger avec le colonel, pour le prince de Cobourg, une proclamation à la nation française. Par cette proclamation, qui parut le lendemain, le chef des armées coalisées déclarait qu'il soutiendrait de toutes ses forces les intentions généreuses et bienfaisantes du général en chef Dumouriez et de sa brave armée, et qu'il mettrait à la disposition du général français une partie de ses troupes, ou même toute son armée, pour coopérer en amis et en compagnons d'armes, dignes de s'estimer réciproquement, à rendre à la France un roi constitutionnel et la Constitution qu'elle s'était donnée. Il protestait sur son honneur ne venir nullement sur le territoire français pour y faire des conquêtes, mais uniquement pour concourir à délivrer la France d'un pouvoir oppressif et sanguinaire, et y ramener la paix, la confiance et le bonheur; et enfin il annonçait que les ordres les plus sévères seraient donnés pour prévenir tout excès, toute violence et toute exaction de la part de ses troupes, et que quiconque contreviendrait à ces ordres serait puni sur-le-champ d'une mort ignominieuse. Ce manifeste, on le voit, était de tout point la contre-partie de la déclaration si tristement célèbre du duc de Brunswick.

Dumouriez était cependant loin, il l'avoue lui-même, de ressentir cette confiance qu'il avait cru devoir affecter devant le colonel Mack. Néanmoins il remonta à cheval à la pointe du jour, ainsi qu'il l'avait annoncé, et regagna son camp de Maulde sous l'escorte d'une cinquantaine de dragons impériaux. Il y fut reçu avec de vives démonstrations; néanmoins la vue de ces uniformes étrangers dont il était entouré produisit une impression fâcheuse, et plus d'un visage morne protesta au moins par le silence. Il se disposait à aller de là au camp de Saint-Amand, lorsqu'on vint l'avertir que l'artillerie, sur le bruit qu'il s'était noyé la veille dans l'Escaut, venait d'atteler pour passer à Valenciennes. Cette défection, dont le bruit se répandit rapidement dans le reste de l'armée, y produisit la confusion et le désordre, et entraîna celle de la majeure partie des corps jusque là restés fidèles. Les décrets de la Convention, qui devaient alors être connus, ne contribuèrent pas peu, sans doute, à cet abandon universel. Dumouriez vit que tout était perdu sans ressources; il ne dut plus penser qu'à sa sûreté personnelle et à celle du petit nombre d'officiers restés fidèles à sa fortune et compris dans sa proscription. Il remonta immédiatement à cheval et gagna Tournay, accompagné de Thouvenot, du duc de Chartres, du colonel Monjoie, de deux ou trois officiers d'état-major et de quelques aides-de-camp ; une heure après il y vit arriver une cinquantaine de cuirassiers, un demi-escadron de hussards de Saxe et le régiment entier des hussards de Berchiny, qui, par attachement à la personne de leur général, avaient voulu le suivre. Sept ou huit cents hommes vinrent encore l'y rejoindre le lendemain, en partie sous la conduite du général Vouillé. Dumouriez se rendit de là à Mons, où

.

21

136

5.0

kš

678

85

:00

TC

250

184

è 191.

D/ U

10003

0.0

217

Design.

N 18

**斯斯** 

CALLED ST

をは

DES A

15/18

CITE

pr. 8

die le

pi. P

更到

: parts

ys, 1

il apprit, dans la soirée du 8, qu'une seconde proclamation du prince de Cobourg, arrêtée au congrès d'Anvers par suite de l'événement qui venait d'avoir lieu, rêtractait la première, et déclarait l'état de guerre rétabli entre la cour de Vienne, les puissances coalisées et la France. « De ma première déclaration, y disait le prince de Cobourg, il ne subsistera donc que l'engagement inviolable que je renouvelle ici avec plaisir, que la discipline la plus sévère sera observée et maintenue par mes troupes sur le territoire francais, et que toute contravention sera punie avec la dernière rigueur. »

Dumouriez se rendit sur-le-champ au quartier-général du prince de Co-bourg, le remercia de ses bontés personnelles, et ajouta que voulant continuer de mériter son estime, et la guerre contre la France reprenant un caractère qui lui interdisait de s'y associer, il le priait de lui accorder un passeport pour l'Allemagne. Il avait déjà assuré par un arrangement antérieur le sort de compagnons d'armes qui l'avaient suivi et qui restaient au camp impérial. Le prince de Cobourg loua les motifs du général, et s'empressa d'accèder à sa demande. Le jeune duc de Chartres, à qui on offrait un commandement, n'accepta de même qu'un passeport et se retira en Suisse : ce jour-là commençait pour lui cette longue épreuve de l'exil où son âme s'est si vigoureusement trempée, et où se sont développées les hautes qualités qu'il devait plus tard montrer sur le trône.

· Ainsi se termina la carrière politique d'un homme en qui d'incontestables talents furent malheureusement déparés par l'absence d'une fermeté de principes sans laquelle les talents les plus éminents ne sont plus qu'un don stérile pour la gloire. Dumouriez eut sans contredit quelques unes des qualités qui font les grands hommes. Il avait le coup d'œil rapide et sûr nécessaire au général; il avait le courage du champ de bataille qui impose au soldat, et cet autre courage plus rare qui affronte au besoin et les erreurs de l'opinion, et les traits de la calomnie, et le bourdonnement de la médiocrité; il joignait aux capacités de l'homme de guerre l'habileté du diplomate et celle de l'administrateur; il avait enfin ce noble amour de la gloire, et ce désir ardent d'éclat et de renommée, qui sont les plus puissants mobiles des grandes actions : mais toutes ces qualités étaient, si l'on peut ainsi dire, plus extérieures qu'elles n'étaient profondes. Ce que l'on voyait en lui pouvait frapper les esprits, mais non commander le respect; il lui manquait cette énergie morale qui domine la mobilité des masses de toute la puissance d'opinions bien arrêtées. Ne reculant, pour arriver à ses fins, devant aucun moven, pas même devant l'intrigue, que dédaignent les natures élevées; actif et impétueux, mais versatile et plein d'inconséquences; sans principes arrêtés, sans convictions profendes, car on le vit plus d'une fois insulter l'idole qu'il avait encensée et prostituer l'encens à celle qu'il avait insultée, il n'eut jamais ni la puissance morale que donne la vertu. ni l'irré1793.

Oir

àist

tajre

pec !

presi tile t

jungi.

cel se resco

edică:

hip

à 34

In a

nanles felan

Finsa

tile is

alors,

des v

etale

BOND

COOCE

Dir r

don

ATEO:

Più.

Siba

livi) tlip

Nai

1793

sistible ascendant qu'exercent sur les hommes ces facultés dominatrics dont la réunion constitue le génie. Almé du soldat parce qu'il était brave, populaire un moment parce quil avait repousée l'invasion étrangere, il s'exagéra son importance et sa popularité i «Il se crut assez foir pour saise les rênces de la Révolution, et ne put même s'éterye à la position de chêr de partí. Sans l'éminence de ses talents militaires, Dumouriez serait aujour-d'hui confondu dans la foud de sambitieux obserus dont le nom "réchappe à l'oubil que par la honte; mais la gloire d'avoir une fois auve la France d'el l'erranger alface pour tui le crime d'avoir ensuite appelé férienage su milieu de nos discordes civiles ; le souvenir de A'Argonne le protège contre le souvenir de sa déféction.

Les mesures de la Couvention, dans se moment de crise, furent promptes et énergiques. Le général Bampierre fut nommé au commandement de l'armée du Nord; et il fut décrété que les parents des officiers de l'armée de Dumouriez seraient retenus prisonniers comme otages jusqu'à la mise en liberté des quarte commissaires et du ministre de la guerre. Une armée de quarante mille hommes fut déstinée à couvrir Paras; de nouveaux commissers furent immédiatement envois pour reconanter l'état de défense de nos places frontières, et il fut arrêté qu'il y aurait à l'avenir près des armées de défense de l'Assemblée Nationale sous le titre de représentatis du peuple. Une partie de l'armée fut immédiatement distribuée dans les places de Conde, Valenciennes et lielle, no forma à la bâte un camp à Pamars, sous Valenciennes et pendant quelque temps l'armée se tint sur une défausive resservée, se bornant à manteur la communación entre les parefortes, et à couvrir la frontière jusqu'à l'arrivée des renforts qu'on levait de tous côtés.

L'agilation causée dans Paris par les nouvelles alarmantes qui arrivaient de la frontière du Nord était encore augmentée par d'autres nouvelles que chaque jour apportait de différents points. On apprenait qu'il la reprise de la campagne sur le Rhin, Costine, bettu à Ringen (27 mars), avait éta contraint d'évaceur le Palsiniat et de se repifer sur Landau et Lauter, après avoir jeté vingt mille hommes dans Nayence, dont les Prussiens se disposaient à entreprendre le siège. Aux Pyriences les hostilités avaient commencé le dernier jour de mars; mass de co côté les opérations militaires avaient encore put d'importance, et leur sent résultait notable était de nous occuper une armée en corps d'observation. Il en était de même sur les Alpes, obt out se passait en ecsemmouches inseginilantes. Missi une chose plus sérieuse, c'était la fermeotation qui se manifestait dans nombre départements, et qu'ui ans quelques uns prenait déja un caractéres agressif. Les députés jacobins envoyés sur tous les points du territoire pour y active les levées d'hommes étaient três uni reçus dans beaucoupo de lociliés jà

cos

95

135

175

jug.

jitt

ed.

ger f

360

15.1

Oriens. L'onard Bourdon fut assailli et fort maltraité (16 mars). A Lyou dont les métiers étainet principalement alimentés par le luxe de la cour et de la haute aristoraité, et où conséquemment l'ancièn régime devait exciter les regrets et conserver de nombreux partisans, il y avait et des manifostations contre-révolutionnaires. Des visites domiciliaires ordonnées dans les membres appartenait aux opinions jacobines, et où se distinguait surtout un hommo du nom de Chalier, digne de marcher de pair avec Marat, qu'il avait pris pour modèle, avaient occasionné dans la hourpeasie et dans la population ouvrière une réaction violente; le elub de la ville avait été fermé, ses membres poursuivis et dispersés, ses registres et loujeul aux meubles qui le garnissaient brûlés sur la place publique. A Rouen, cet autre grand centre manufacturier du Nord, la République n'avait pas rencontré plus de sympathie, et de lise mêmes dévortes n'y avaient pas

éclaté, les mêmes dispositions étaient dans les esprits. Mais de tous ces symptômes d'opposition à la marche révolutionnaire. les plus graves étaient ceux qui se prononcaient dans les départements voisins de l'embouchure de la Loire. Ailleurs, dans les provinces du Centre et du Midi, notamment, l'opposition s'adressait en général aux Jacobins et non à la Révolution même, aux exces et non aux principes; mais dans l'Ouest, c'est-à-diro dans l'ancienne Bretagne et dans les provinces avoisinantes, telles que l'Anjou, le Maine, la Touraine, et surtout le Poitou. c'était le régime que 89 avait détruit, avec ses idées et ses institutions, qui s'insurgeait contre les institutions et les idées nouvelles qu'apportait avec elle la réforme révolutionnaire. Cette partie écartée de notre territoire était alors, et elle est même encore aujourd'hui, quoique à un moindre degré, un monde à part dans le royaume, - un monde plus en arriere du reste de la France, quant aux progrès intellectuels et à l'avancement de l'étai social, que les autres provinces n'étaient sous ce double rapport en arrière de Paris. Gardienne fidèle des vieilles idées, des vieilles croyances et des vieux souvenirs. l'Armorique avait de tout temps repoussé avec uno égale opiniatreté et l'invasion des conquérants étrangers et l'invasion des mœurs étrangères. Au temps de la conquête romaine, et, plus tard, de la conquête des barbares de race germanique, la Bretagne avait été le dernier refuge de l'independance celte; lors des conquêtes pacifiques de la foi chrétienne, elle fut le dernier foyer du vieux culte druidique, dont la terre armoricaine garde encore aujourd'hui tant de monuments et de traditions ; puis, à une époque moins reculée, lorsque le morcellement féodal vint s'absorber dans l'unité monarchique, la Bretagne fut encore la dernière province de France qui combattit pour son existence individuelle et ses priviléges. De même en 93. Aucune des idées de réforme nées du progrès in-

\$78°

ties

On a

Recei

At

en Bi

990

(tes

Dar I

eniou

Sign

conj

quan

Dire

Deme

19198

le

Laine

tion o

18 8

conta

de l'e

rens

plut/

leurs

trout

dans

dema

SUP V

there

daut

dent

Calha

band

DOUT

forts

en le

le 10

et de

de ( Vihi

1793.

cessant de la civilisation et qui avaient gagné successivement jusqu'aux parties les plus éloignées du royaume, aucune de ces idées que ce que l'on a nommé la philosophie du xvIIIe siècle avait fait eireuler par mille canaux dans toute l'étendue du corps social, n'était arrivée jusqu'aux campagnes de la Bretagne. Quelques villes tout au plus avaient ressenti les secousses affaiblies de cet immense ébranlement ; mais le paysan breton de 89 était toujours le pitau du xvie siècle. C'était la même ignorance, la même grossièreté, la même simplicité crédule : seul, au milieu du mouvement universel, il était resté immobile. Aussi ne comprit-il rien d'abord à cette Révolution dont il entendait parler parfois au fond de ses hameaux ; c'était quelque chose qui lui était absolument étranger, quelque chose qui se passait loin, bien loin de lui, et dont il n'avait ni pensée ni souci. Content de son sort, parce qu'il ne connaissait rien au-delà, il n'aurait pu lui venir à l'esprit que son existence put jamais changer. Cultiver sa petite métairie, élever ses bœufs et ses moutons, paver religieusement la dime an presbytere, et au château sa rente et ses redevances; aller à la messe et au prône, consulter en toute occasion monsieur le curé, écouter avec soumission et respect sa parole toujours paternelle : telle était, avec une foi profonde au saint du village et une égale crovance aux sorciers et aux loups-garous, toute la vie de ces hommes primitifs. Que leur importaient les réformes, l'émancipation, les droits politiques, à eux qui ne connaissaient de patrie que leur paroisse, d'autorité que celle du seigneur et du prêtre, et qui n'auraient pas su qu'il existait un roi si leur catéchisme ne leur avait recommande d'honorer le roi?

Tant que la Révolution s'agita à Paris dans le cercle des réformes purement politiques, elle resta done sans retentissement aucun parmi ces bonnes et simples gens qui de long-temps encore n'avaient rien à attendre d'elle; mais lorsque, s'attaquant à la noblesse provinciale et au clergé, elle vint troubler leurs habitudes de foi et d'obéissance et menacer les objets de leur culte, ils s'émurent alors, et bientôt leur inquiétude devint menaçante. Des mouvements insurrectionnels s'étaient manifestés dès 1791 dans deux des départements nouvellement formés de la province de Poitou, les Deux-Sèvres et la Vendée; et ce n'était que grace à des mesures sagement conciliatrices employées à propos par deux commissaires que l'Assemblée Constituante avait envoyés dans l'Ouest, MM. Gallois et Gensonné, que ces premiers symptômes avaient été étouffés. Le décret sur le serment des prêtres ne tarda pas à ranimer ces ferments d'agitation et à leur donner une nouvelle activité. Aveuglément dévoués à leurs prêtres, les paysans bretons et poitevins devinrent entre les mains de ceux-ci de faciles instruments de révolte contre les mesures par lesquelles l'Assemblé Législative voulut soumettre le clergé au pouvoir civil. Le schisme funeste suscité par cette mesure impolitique, non dans les eroyances, mais dans le sacerdoce, n'éclata nulle part avec autant de violence que dans les pays voisins de la Basse-Loire. Stigmatisés du nom d'intrus, les prêtres qui s'étaient soumis au serment y étaient un objet d'horreur, et souvent la haine qu'ils inspiraient leur rendait dangereux le séjour de leurs cures.

Au commencement de 1792, une conspiration royaliste s'était organisée en Bretagne; un certain marquis de la Rouarie, connu dans sa province par une jeunesse pleine d'orages et d'aventures, s'était fait le chef de cette conspiration, pour laquelle il avait recu plein pouvoir de Coblentz, Tralii par un des affidés, qui avait tout révélé à Paris, la Rouarie fut dés lors entouré d'espions, et on ne le laissa poursuivre sa trame que pour en saisir tous les fils d'un seul coup. La conjuration allait éclater, et les conjurés se jeter ainsi d'eux-mêmes dans les piéges qu'on leur avait tendus , quand tout fut arrêté par la mort de la Rouarie, arrivée dans les premiers jours de mars 1793. Mais l'instant approchait où le nouveau gouvernement allait avoir à lutter contre un mouvement bien autrement dangereux.

Le complot royaliste de la Rouarie ne s'était pas étendu au sud de la Loire, C'était là, cependant, qu'existait dans toute sa force cette fermentation que les mesures de la Révolution contre les prêtres avaient jetée dans les esprits; c'était une mine des long-temps chargée, qui devait sauter au contact d'une étincelle : la levée des trois cent mille hommes fut le signal de l'explosion. En apprenant qu'on va les appeler à la milice, tous les feuncs gens des communes du Bas-Anjou jurent de se faire tuer jusqu'au dernier plutôt que de porter les armes pour ces hummes damnés qui persécutent leurs bons prêtres et ont fait mourir leur roi. Chollet vit éclater les premiers troubles et verser le premier sang ( 4 mars ). Le mouvement se communiqua dans tout le pays avec la rapidité d'une commotion électrique. Dès le lendemain le tocsin sonnait à plus de six cents clochers, et les paysans réunis sur vingt points à la fois en troupes nombreuses allaient dans les châteaux chercher des chefs que bon gré mal gré ils forçaient de se mettre à leur tête; d'autres se placaient d'eux-mêmes sous la conduite des plus déterminés d'entre eux. C'est ainsi qu'un simple voiturier et un garde-chasse, Jacques Cathelineau et Stofflet, se montrèrent dès les premiers jours à la tête des bandes les plus redoutables de l'insurrection. Les villes tenaient seules pour le nouveau gouvernement : ce fut sur elles que se portérent les premiers efforts des insurgés. Dans l'espace d'une semaine elles étaient presque toutes en leur pouvoir. Ils s'étaient emparés de Saint-Florent et de Machecoul le 10 mars, de Challaus le 11, des Herbiers, de Mortagne, de Saint-Gilles et de la Roche-sur-Yon le 12, de Jallais, de Chemillé et de Montaigu le 13, de Chollet et du Tiffauge le 14, de Clisson et de Chantonnay le 15, de Vibiers le 16, de Chalonnes le 21 et de Pornic le 27. Plusieurs de ces expé-20\*

11.

23

12

State

g de

1723.

difions furent marquées par des atrocifés que le fanatisme seul lapipe, et qui devaient attiver sur le pays de cruelles représibiles. Tout equi répais dat chait imployablement mis à feu et à sang. A Machecoal, trois cents prisonniers furent massacrés de cang-froit trente par trente, pendant disco consécutifs; et l'ou vit plus d'une fois des femmes s'acharner avec une atroc barbaries sur les condures des prefers assermentés.

To

å:

Exp

ß

tiq

80

Đ

10

leg

(c)

L'insurrection qui venait d'éclater avec tant de fureur et qui avait couvert en quelques jours, outre le département de la Vendée presque entier, la partie des deux départements de Maine-et-Loire et de la Loire-Inférieure qui s'étend au sud de la Loire, cette insurrection avait été spontanée,spontanée en ce sens que les prédications des prêtres exclus de leurs chaires pour refus du serment l'avaient seules préparée, et qu'elle ne fut précédée d'aucun concert que l'on puisse qualifier de complot. Au premier coup de tocsin le paysan abandonnait sa charrue, prenait du pain pour trois ou quatre jours, se rendait au lieu indiqué pour le rassemblement, et, l'expédition finie, retournait à sa chaumière et à ses travaux. C'est ainsi que des bandes de plusieurs milliers d'hommes apparaissaient soudainement sur un point du pays, marchaient contre la ville d'où l'on avait résolu de chasser les autorités républicaines, et, la ville prise, s'évanouissaient aussi rapidement qu'elles s'étaient formées, sans laisser d'autres traces que les ravages qui avaient marqué son passage. L'équipement de ces troupes improvisées ne donnait pas plus d'embarras que leur formation. Un havresac de toile tenu par des bretelles de lisiere renfermait les petites provisions de chaque volontaire. Pour tout uniforme, son costume ordinaire, c'est-à-dire un habit-veste, un gilet et une large culotte brune d'étoffe gressière; pour coiffure, un chapeau rond; pour giberne, les noches du gilet; pour chaussure, de gros sabots; pour armes, à défaut de fusils et de sabres, dont la plupart d'entre eux manquaient dans les premiers temps, de gros bâtons, des faux, et d'autres instruments de labourage transformés en instruments de guerre. Pas un paysan n'oubliait surtout de se munir de quelque emblème religieux, celui-ci d'un chapelet bénit, celui-là d'une croix ou d'un cour de Jénut, d'autres de l'image de quelque saint, véritables amulettes avec lesquelles il se regardait comme invincible. Mais bientôt leurs expéditions répétées et la déroute de la plupart des corps détachés qu'on envoyait contre eux leur fournirent abondamment des armes et des munitions. Ce fut à Jallais qu'ils conquirent leur premier canon ( 13 mars ), le Missionnaire ; à Chollet, le jour suivant, ils s'emparèrent d'une autre pièce de douze autrefois donnée à la ville par le cardinal de Richelien, et qui devint célèbre dans les guerres de la Vendée sous le nom de Marie-Jeanne, dont les Vendéens la baptisèrent. Ils parèrent ces deux pièces de bouquets et de rubans, et depuis ils attachèrent à leur possession une confiance superstitieuse, « Chaque peuple .t

4ú

外观

cit

200

g.-

121

cœ

04

sp#

160

7番

wyt.

de laid

1,00

1.70

198

15.8

wi

0.12

gy st

160

line.

per.

100

pol

1793.

a sa Maria-Jeanne, a dit à ce sujet Napoléon \*. Le palladium des anciens, les bouellers de Numa, les reliques des modernes, les épics de la cheralerie, la Durandal, claient autant de Maries-Jeannes; c'est le cachet du véritable finantisme. La possession ou la défense de ces objets, devenus serés jurendait les soldats immorbles. Les hommes simples, à qui il n'estion
donné de concevoir la grandeur et la puissance de la divinité, trouvent d'eux
mêmes des internédiatres qui leur servent de rosse ontre le ciet et cux...

Sans chefs expérimentés, sans organisation, sans la moindre notion d'art militaire, presque sans autres armes que leurs bâtons, et sans autre inspiration qu'un dévouement profond, absolu, on ne peut même pas dire à leur religion, mais à leurs prêtres persécutés, ces hommes simples, ignorants et crédules formaient cependant des troupes de combattants redoutables : l'intrépidité que donnent la foi et l'enthousiasme leur tenait lieu de tout le reste. La nécessité ne tarda pas d'ailleurs à leur apprendre une sorte de stratégie instinctive, appropriée à la guerre qu'ils faisaient et à la nature du pays. Dans les corps vendéens, la masse des combattants fut d'abord divisée en trois classes; la première se composait de garde-chasses, de braconniers, de contrebandiers, tous excellents tireurs, et pour la plupart munis de fusils de chasse et de pistolets : c'étaient les éclaireurs de la troupe. Ils se portaient rapidement le long des haies et des ravins sur les ailes de l'ennemi, qu'ils cherchaient toujours à dépasser, ne tirant qu'à portée, et manquant rarement leur coup : c'était, selon leur expression, une vraie chasse aux bleus. La seconde classe comprenait les paysons les plus résolus et les plus exercés au maniement du fusil ; ils soutenaient les tirailleurs et fondaient sur l'ennemi des que le feu meurtrier de eeux-ci y avait ieté le désordre. Enfin, dans la troisième classe était compris le gros des paysans insurgés, généralement mai armés, et qui ne donnaient guère que pour achever la déroute commencée par leurs camarades. S'agissait-il d'attaquer, par exemple, une colonne en marche, les Vendéens se postaient communément sur une hauteur, d'où les tirailleurs et les meilleurs tireurs du reste de la troupe allaient s'embusquer dans des vallons écartés, à une distance assez considérable en avant; puis ils laissaient filer la colonne de manière à l'attaquer en flanc ou en queue. Le succès de cette attaque décidait à marcher vers l'ennemi ou à donner le signal de la retraite. Dans le premier cas, la masse entière des Vendéens s'ébranlait à la fois en poussant des cris effroyables, et la déroute des républicains suivait de près. C'était en effet quelque chose de véritablement propre à frapper de terreur, que ces eris sauvages se répétant de toutes parts. et cette multitude d'hommes que l'on voyait s'agiter, eourir derrière les haies,

<sup>\*</sup> Mémoires écrits à Sainte-Hélène sous la dicide de Napaléon, 1. V. p. 104.

se montre tout-k-coup et disparaître de même, et cette fusiliade qui par les did chaque luis, et chaque buison, de chaque fossé, et dout cui par les coups portaient la mort. S'il arrivat au contraire que les républicains sout les coups portaient la mort. S'il arrivat au contraire que les républicains sout les sentiers et les coups de la commandant par enchantement, et chaque paysan regagnais son hameau ou sa métaire par des sentiers de traverse perdus dans les torres. Scôn la réflection fort juste d'un homme dont l'ouvrage témoigne d'une grande expérience de cette guerre désastreus, c'ést le qu' ui fait répéter tant de fois mai à propo que les armées vendéennes étaient dériutes, et qu'il n'existait plus de Vendée, et attribuer à plus d'un général républicai l'honneur illusoire d'avoir ainsi dissipé des forces qui peut-être devaient bientit sortir de terre et le punir par une défaite de sa confiance improdente \*.

Ce genre de guerre suppose une nature de pays dont il convient de donner une idée au lecteur. Disons d'abord que c'est par une extension assez considérable de sa véritable application, qui n'appartient qu'aux cantons maritimes et ne s'étend pas jusqu'à la Loire, que le nom de Vendée, où s'est évidemment conservé celui d'un ancien peuple maritime de la Gaule armoricaine, les Vénètes, a cté donné à la totalité du pays qui a servi de théâtre à l'insurrection du sud de la Loire. Ce pays, qui se forme d'une portion occidentale de l'ancien Poitou, avec la partie de l'Anjou située à gauche de la Loire et le petit appendice de la Bretagne qui se prolonge du même côté du fleuve, comprend les parties contigués des quatre départements de la Vendée, des Deux-Sèvres, de Maine-et-Loire et de la Loire-Inférieure. Limité au nord par la Loire, depuis les Ponts de Cé sous Angers jusqu'à l'Océan, et baigné à l'ouest par la mer, depuis la bouche du fleuve jusque vers les Sables d'Olonne, il se termine au sud et à l'est par une ligne irrégulière partant des Sables, passant 'entre Lucon et Bourbon-Vendée, Fontenay et la Châtaigneraie, puis se dirigeant par Parthenay, Thouars, Vihiers, Touarcé et Brissac pour rejoindre la Loire. C'est un espace de trente lieues environ sur vingt-cinq. La guerre vendéenne s'est étendue au-delà de ces limites, mais seulement par des excursions; le pays de l'insurrection, la vraie Vendéc, pour parler comme un des écrivains qui nous l'ont le mieux fait connaître, y est renfermé \*\*.

Si l'on se place au centre de cet espace, vers la ligne où l'ancien Poilou confrontait au nord le Maine et la Bretagne, on se trouve au milieu d'un pays auquel son aspect boisé a valu le nom de Bocage. Au nord, en des669

is

600

tec

roc

enr

Fra

Dri

cre

èle

00

m

33

tha

plac

Bai

mè

Mi

ąю

to.

fag

No

ρlυ

alo

ba

6

\$to

he be

et;

Do

Guerres des Vendéens et des Chouans, par un officier supérieur des armées de la Répubilque, t. 1, p. 28.

<sup>\*\*</sup> Mémoires de modeme de Larochejaquelin, p. 31.

M-

15

35

8

2 38

5.58

187

-03

ts è

USER

127

veet

100

1155

18

their .

pra

garde

D'E

2162

SEL

150

Di III

e fil

128

2300

沙西

L.Set

BEET .

MX

ei1

e0 15

la Bist

cendant vers la Loire, la contrée se déboise, et reçoit, dans l'usage local, les noms de Louroux et de pays de Mauges; au midi le pays devient également plus uni et plus decouvert, et porte le nom générique de Plaine; au couchant, enfin, en tirant vers la mer, le nom significatif de Marais, que reçoit ici la Vendée, désigne bien la nature du terrain, en partie noyé et coupé d'une multitude de tranchées d'écoulement.

Ce pays, dit madame de Larochejaquelin, diffère par son aspect, et plus encore par les mœurs de ses habitants, de la plupart des provinces de France. Le terrain, légèrement ondulé et sans pentes générales fortement prononcées, est coupé de vallées étroites et peu profondes où les cours d'eau méritent moins le nom de rivières que celui de ruisseaux : rarement on rencontre des points assez élevés pour commander une vue du pays un peu étendue, si ce n'est, cependant, en se dirigeant vers Nantes par la vallée qu'arrose la Sèvre Nantaise. Ici la contrée prend un aspect qui a quelque chose de plus grand; les collines sont plus élevées et les pentes plus abruptes; la Sevre roule ses eaux rapides et profondément encaissées à travers des masses de rochers, dans des vallons resserrés. Le Bocage n'est pas seulement un pays agreste; il offre un coup d'œil des plus pittoresques, et la nature y a quelque chose de sauvage. Ainsi que son nom l'indique, il est couvert d'arbres. On y voit peu de grandes forêts, cependant; mais chaque champ. chaque prairie, sont entourés d'une haie vive qui s'appuie sur des arbres plantés irrégulièrement et fort rapprochés. Ces enceintes ne renferment jamais un grand espace. Les cultures sont fort divisées ; toutes les vallées , et même les dernières pentes des coteaux, sont couvertes de prairies. Vue d'un point élevé, la contrée paraît toute verte. Quelquefois les arbres laissent apercevoir le toit aplati et couvert en tuiles rouges de quelques batiments. ou la pointe d'un clocher qui perce à travers les branches. Cette description s'applique surtout au Bocage du Poitou; dans celui de l'Anjou, la vue est plus vaste et plus riante, les cultures plus variées, les villes et les villages plus rapprochés.

Une seule grande route, celle qui va de Nantes à la Rochelle, coupait alors la Vendre; entre cette route et celle qui conduit de Tours à Bordeaux par Poitiers il y avait un intervalle de plus de trente lieues, où l'on ne trouvait que des chemins de traverse. Les chemins du Bocage, qui pendant huit mois de l'année se changent en bourbiers presque impraticables, sont tous comme creusés entre deux haies. Ils sont fort étroits ; et quelquefois les arbres, entremêlant leurs branches, les couvrent d'une espece de berceau. Souvent, quand ils suivent le penchant d'une colline, ils servent en même temps de lit à un ruisseau; ailleurs ils sont taillés dans le rocher, et gravissent sur les hauteurs par des degrés irréguliers. Tous ces chemins offrent un aspect du même genre. Au bout de chaque champ on trouve un

1792.

Ver

crit

fisq

pre

tion

cati

seu)

Dén Din

tion

9'00

le p

levé

185

tieu.

que

thel

mol

com

de (

des

MM

riar

char

tred

dar

do I

IUS

deu

793 carrefour qui laisse le voyageur dans l'incertitude sur la direction qu'il doit prendre et que rien ne lui indique. Les habitants eux-mêmes s'égarent fréquemment, lorsqu'ils veulent aller à deux ou trois lieues.

Le Bocage n'a point de grandes villes; des bourgs de deux à trois mille âmes sont dispersés sur cette surface. Les villages sont peu nombreux et distants les uns des autres; on ne voit pas même de grands corps de ferme II est aisé de comprendre combien un tel pays, ainsi coupé d'un véritable labyrinthe de chemins ereux bordés de haies épaisses, était favorable à cette guerre de guérillas que les habitants y avaient déclarée aux autorités républicaines, et quel immense désavantage y devaient avoir des troupes étrangères aux localités, contraintes de marcher au milieu de piéges impossibles à éviter, partout entourées d'ennemis fréquemment invisibles, et toujours exposées à leurs balles sans savoir bien souvent où diriger les leurs.

A la fin de mars, tout le pays dont les limites ont été indiquées tout-àl'heure était, à la seule exception du district de Bressuire (Deux-Sèvres), au pouvoir de l'insurrection. Pas une autorité révolutionnaire n'y était conservée, et il ne s'y trouvait pas un seul corps de troupes républicaines. Aux premiers avis de cette insurrection formidable, le conseil exécutif s'était haté de prendre quelques mesures urgentes. Labourdonnaie, ce général breton que nous avons vu en mésintelligence avec Dumouriez au début de la campagne de Belgique, avait été nommé commandant-général des quatre divisions militaires qui bordent les côtes de l'Océan et de la Manche, depuis la Gironde jusqu'à la Somme. Ses démonstrations efficaces avaient promptement étouffé les mouvements plus faibles de résistance aux décrets de la Convention qui s'étaient manifestés sur plusieurs points isolés de la Bretagne, à Vannes, à Ancenis, etc.; mais le résultat de cette répression fut de refouler vers la gauche de la Loire les mécontents dispersés au nord du fleuve, et de fortifier d'autant l'insurrection vendéenne, qui avait reçu dans le même intervalle une première organisation. Une sorte de conseil de gouvernement s'était établi à Châtillon-sur-Sèvre, au cœur du Bocage. Ce eonseil supérieur, qui déclara agir au nom de Louis XVII renfermé au Temple, et n'avoir d'autre but que le rétablissement de l'autel et du trône, se composa d'abord de l'évêque d'Agra, se disant vicaire apostolique, des vicaires-généraux de Luçon et d'Angers, et de quelques chefs des premières levées. Toutes les ordonnances du conseil supérieur de la Vendée eurent pour premier objet les intérêts du clergé. Les ventes des biens ecclésiastiques furent annulées partout où l'armée catholique était dominante. Prenant pour point de départ ce triste système de représailles qui a produit tant d'atroces barbaries dans ces malheureuses provinces, le même conseil déclara que dans l'étendue de sa domination, les propriétés de tout fonce

11 3x

(SEE)

IS BAR

reil E

lerne.

can

Todl

des

11:06

168

Nie.

1.6 1

nd+

cho.

1110

65. III

1100

tible

de à

は海

1002

1538

Section

128

HE SHE

1197

1177

1000

1:27

other M

Irice.

ue. 05

prene

je 18

N'S

mint profit

(Older

tionnaire public, depuis les plus élevés dans la hiérarchie administrative jusqu'au simple soldat, lui répondaient des actes hostiles à la cause de la Vendée et à ses défenseurs. Quiconque ne prêterait pas, dans un délai prescrit, serment de fidélité au conseil supérieur, serait banni et ses biens confisqués. Ainsi, par un retour trop commun dans les discordes civiles, la première pensée du parti opprimé est de rendre à ses ennemis les spoliations et les persécutions qu'il en a reçues, de même que le soldat de la cause catholique provoque par l'incendie et l'extermination les excès des défenseurs de la cause républicaine, justifiant ainsi, si jamais de telles atrocités se pouvaient justifier, les moyens violents par lesquels un parti vainqueur cherche presque toujours à réduire à l'impuissance son ennemi vaincu.

Le conseil supérieur de Châtillon devint le centre d'une sorte de gouvernement provisoire. Des comités administratifs remplacèrent partout les administrations expulsées; ces comités réglaient la répartition des contributions et des subventions de guerre déterminées par le conseil supérieur. On
s'occupa aussi immédiatement d'organiser une armée permanente, qui reçut
le nom d'armée catholique et royale. Il était impossible de tenir la population
levée en masse; il était même difficile de retenir au-delà de quelques jours
les paysans accourus autour d'un chef improvisé pour une expédition particulière. On songea donc à conserver au moins un noyau permanent, auquel se réuniraient les levées temporaires quand les nécessités de la guerre
en exigeraient l'appel. Ce noyau principal, à l'instar duquel chacun des
chefs subordonnés dut en former un pour lui servir pareillement de colonne
mobile, devait se tenir auprès du conseil supérieur et être immédiatement
commandé par le généralissime.

A cette époque, en effet, c'est-à-dire quelques semaines après la première insurrection , les corps vendéens avaient à leur tête un certain nombre de chefs choisis parmi les noms les plus connus de la noblesse du pays. C'était d'Elbée, homme simple et pieux, que les événements avaient arraché de sa modeste habitation de la Loge, près de Beaupréau en Anjou; c'étaient MM. de Lescure et de Larochejaquelin, jeunes tous les deux, et qui devinrent bientôt chefs principaux de l'armée catholique; c'était M. de Bonchamps, vrai gentilhomme de la vieille souche, franc, loval, et sans contredit le plus habile des chefs militaires de la Vendée; c'était Charette, issu d'une ancienne famille d'armateurs de Nantes, et qui, retiré dans un village du Bas-Poitou, y avait jusqu'alors presque exclusivement consacré sa vie aux plaisirs de la chasse, occupation la plus habituelle de la petite noblesse de ces provinces agrestes. Nous verrons bientôt tous ces noms jouer un rôle éminent dans les nombreux épisodes de cette guerre fatale. Cathelineau et Stofflet étaient toujours l'un et l'autre à la tête d'une troupe dévouée; tous deux vinrent se joindre au corps réuni par d'Elbée dans le Bas-Anjou.

e 1793.

Les administrations des districts environnants, effravées de cette explosion subite qui avait pris en si peu de temps un caractère si grave, a'étaient hâtées de faire un appel aux départements voisins. Un grand nombre de populations y avaient répondu; mais les hommes qu'elles envoyèrent vers le foyer de l'insurrection, la plupart tirès des campagnes, étaient sans aucone habitude du service, sans armes ou mal armés, et qui pis est conduits par des officiers de leur choix en qui le zèle devait suppléer à l'instruction militaire. Tels furent les premiers bataillons destinés à comprimer l'insurrection vendéenne. On les réunit sur différents points, où chacun de ces rassemblements inorganisés fut pompeusement décoré du titre d'armée. On eut ainsi l'armée de Saint-Lambert, couvrant les Ponts de Cé et Angers ; l'armée de Doué, couvrant Saumur; l'armée de Thouars et Bressuire dans les Deux-Sèvres; les armées de Parthenay, de Niort, de Fontenay, de Lucon, des Sables, etc. Les communications entre les deux côtés de la Basse-Loire étant absolument interrompues, et le général Labourdonnaie ne pouvant ainsi, de son quartier-général de Rennes, diriger avec la promptitude nécessaire les mouvements que nécessiteraient les circonstances, le ministre de la guerre désigna le général Berruyer pour le commandement général des armées du sud de la Loire. Malheureusement le ministre n'avait pas un seul bataillon disponible à envoyer dans l'Ouest, et les demandes instantes d'hommes, d'armes et de munitions que lui adressaient les deux généraux restaient forcément sans réponse. Tel était l'état des choses en Vendée à l'époque où la défection de Dumouriez laissait découverte devant l'ennemi notre frontière du nord.

Cette prise d'armes du royalisme provoqua à Paris un redoublement de rigueur contre tout ee qui se rattachait aux hommes et aux opinions que la Révolution avait vaincus et qu'elle voulait anéantir. Un premier décret (18 mars) frappa de mort dana les vingt-quatre houres tout émigré et tout prêtre déporté qui serait arrêté sur le territoire de la République; un autre, rendu le jour suivant (19 mars), porta la même peine, aggravée de la confiscation des biens, contre quiconque serait pris les armes à la main dans une émeute ou dans une révolte contre-révolutionnaire, ou aurait arboré un signe de rébellion, tel que la cocarde blanche. On n'exceptait que ceux qui livreraient les chefa ou les instigateurs. Dans ces mouvements, on croyait aussi apercevoir la main de l'étranger. Lebrun avait dénoncé à la Convention la présence à Paris et sur beaucoup d'autres points du territoire d'un tres grand nombre d'étrangers suspects; on ne manqua pas de leur attribuer la mission de fomenter et de soudoyer chez noua dea dissensions qui nous affaiblissaient devant l'ennemi du debors. Pitt. disait-on, avait réclamé récemment et ohtenu du Parlement près de quarante milliona de fonds secrets, destinés, l'on n'en doutait pas, à ces Biris

Seznes DOLITI

noble

êna dess

lare i

ben

mie

tione puso

Mae

00m d

BESUN BUNE.

e le

De rec

fples

Nonby

recess

Fand

3 av

Ces

trins

feren

fortag

berg |

tais (

Dien

king

Mand

Noti,

bren.

brene

late

hires

(neppl

Ges 1

data c

613

696

Ser is

10

1 SE

. hs

Nas

sig

91

F

gli

g, \$

n o

'nο

£05

g f

g ŠÉ

(g)

118

mtrigues machiavéliques. En conséquence, la Convention décréta l'établissement dans chaque commune d'un comité de douze citoyens, lesquels ne pourraient être choisis ni parmi les ecclésiastiques, ni parmi les ci-devant nobles, et qui seraient chargés de recevoir les déclarations de tous les étrangers résidant dans la commune, et de s'assurer de leurs moyens d'existence et de l'objet de leur séjour. Tout étranger qui n'aurait pas fait les déclarations prescrites était tenu de sortir sous huit jours du territoire de la République, et ceux mêmes qui auraient obtenu une attestation favorable de six citoyens donneraient caution jusqu'à concurrence de la moitié de leur fortune. On recommença les visites domiciliaires pour le désarmement des suspects (28 mars), et l'on vit se renouveler les recherches inquisitoriales qui avaient précédé le 2 septembre. Il fut prescrit sous des prines sévères d'allicher ostensiblement à l'extérieur de chaque maison le nom de tous ceux qui l'habitaient (29). L'initiative de la plupart de ces mesures de terreur ou de précaution partait des Jacobins ou de la Commune, et le plus ordinairement la Convention se bornait à les sanctionner en les révétant des formes législatives. Aucune proposition de cette nature ne rencontrait d'opposition ; toutes les opinions de l'Assemblée comprenaient également qu'en de tels moments II fallait agir et non discuter. Le tribunal révolutionnaire institué depuis le 10 mars fut installé, et pour en activer la marche on supprima le comité de six membres de la Convention qui devait recevoir les dénonciations et porter les accusations. Comme dans tous les grands dangers de la patrie, la Convention se déclara en permanence (3 avril).

Ces diverses mesures, où les caractères extérieurs de la légalité étaient du moins conservés, ne satisfaisaient pas encore cette classe de révolution naires furieux qui regardaient comme entaché de modérantisme tout ce qui ne portait pas le cachet exclusif de la force brutale. Pour ceux-là le jugement le plus rapide était une forme trop lente ; il leur fallait , non des juges , mais des massacres. Marat proclamait que la liberté devait s'établir par la violence; le moment était venu, disait-il, d'organiser momentanément le despotisme de la liberté pour écraser le despotisme des rois. D'autres, regardant comme insuffisante toute levée partielle pour marcher à l'ennemi, voulaient que la nation entière fût mise en réquisition; que tout citoven, de seize ans à cinquante, fût déclaré soldat ; que la moitié des citoyens se précipitat aux frontières pour en chasser l'ennemi, pendant que l'autre moitié restorait à l'intérieur pour exterminer les contre-révolutionnaires; que toute affaire cessat dans la République jusqu'à la destruction complète de ses ennemis; enfin que tous les biens des citoyens, versés dans une caisse commune, fussent destinés à alimenter ces millions de soldats de la liberté debout pour sauver la patrie. Tels étaient les plans gi-H.

21

Ò

jno

80

de r

ks

m

di.

ju

Çtr

pre

à es

QUE

Des

the

剛

troi

ÖN

ties bêr

Çue

No.

60,

900

1701. gantesques que jetait dans quelques têtes ardentes le sentiment des dangers immients dont la Révolution était menacée par les ennemis ligués

Chaque nouvelle crise ramenait à l'idée d'une organisation plus énergique du gouvernement, en faisant mieux sentir la mollesse et le défaut d'activité du conseil exécutif. En eraignant de laisser aux ministres des moyens de tyrannie, on leur avait enlevé les moyens d'action. On se souvient que Robespierre et Danton les premiers avaient appelé sur ce suiet l'attention de l'Assemblée; mais jusqu'alors ce projet avait été écarté, la droite eraignant que ses adversaires ne profitassent contre elle d'une modification dont ils auraient eu l'initiative. Cependant, Isnard ayant converti la proposition en une motion formelle, dont tous sentaient l'urgente nécessité, la Convention avait décrété, le 25 mars, la création d'un comité dit de défense générale et de salut public, chargé de préparer et de proposer toutes les lois et les mesures nécessaires pour la défense extérieure et intérieure de la République. Ce comité, composé de vingt-eing membres, avait le droit d'appeler les ministres à ses scances, et il devait rendre compte tous les huit jours à l'Assemblée Nationale de la situation de l'État. Les vingt-cinq membres du eomité, désignés séance tenante, furent choisis en très grande majorité dans la droite girondine : Gensonné , Pétion , Barbaroux , Vergniaud , Buzot, Guadet, Condorcet et Isnard en faisaient partie. La gauche n'y était guère représentée que par Robespierre , Danton , Fabre et Camille ; on y avait aussi placé Barrére et Sievès.

Une telle composition ne pouvait être qu'un ferment de mésintelligence ajouté à tous les autres ; en voulant représenter toutes les opinions dans le nouveau comité, la majorité, égarée par un faux sentiment d'impartialité qui n'était trop souvent en elle qu'un indice de faiblesse et d'indécision, n'avait fait évidemment que susciter des obstacles à l'opinion qu'elle y avait voulu rendre dominante : elle avait ruiné d'avance la force d'action que le comité devait puiser dans l'unité de vues. Quelques jours à peine s'étaient écoulés depuis son installation, que les discordes y éclatérent ; et dès le 3 avril Robespierre vint déclarer à la tribune que dans la conviction où il était que les principes propres à sauver la patrie ne pouvaient pas y être adoptés, il ne se regardait plus comme faisant partie du comité. Il n'était pas bien convaincu, ajoula-t-il, qu'un système où la royauté serait combinée avec une sorte de constitution aristocratique deplut à certains membres de ce eomité, gens qui parlaient quelquesois de patriotisme, mais qui nourrissaient au fond de l'âme une haine profonde pour l'égalité. Il ne voulait pas délibéror avec eeux qui avaient parlé le langage de Dumouriez, avec ceux qui avaient calomnie les hommes à qui maintenant Dumouriez déclarait une guerre implacable, avec ceux qui, à l'exemple de Dumouriez, avaient cale le

s los

reigg

isca)

485

que le

19,725

献

g/d,4

162

ni d

in

k179

110

13

11/3

j4:06

an pl

15.25

107

100

21/3

1012

tomnié Paris et la portion de l'Assemblée vraiment passionnée pour la liberté. S'il ne lui était pas donné de sauver la liberté, il ne serait pas du moins le complice de ceux qui voulaient la perdre; il ne voulait pas être membre d'un comité qui ressemblait plutôt à un conseil de Dumouriez qu'à un comité de la Convention Nationale. Brissot repoussa aisément ces accusations qui n'avaient d'autre base que

les soupcons mêmes d'où elles étaient sorties, et l'Assemblée passa à l'ordre du jour. Mais l'état de désorganisation du nouveau comité obligeait de recourir à une mesure prompte : ce fut le comité même qui , le lendemain de la dénonciation de Robespierre , la proposa par l'organe d'Isnard. Ses collègues , dit-il, avaient pensé qu'il fallait nommer un comité d'exécution composé de neul membres choisis dans le sein de l'Assemblée, comité qui serait chargé de remplir les fonctions attribuées au conseil exécutif, et d'aviser à toutes les mesures de défense générale que nécessitaient les circonstances. Danton prit la parole pour appuyer la proposition. « Rapprochons-nous , rapprochons-nous fraternellement, s'écria-t-il; il y va du salut de tous. Si la conjuration triomphe, elle proscrira tout ce qui aura porté le nom de patriote, quelles qu'aient été les nuances. » Sur sa demande , la discussion du projet 6 avril. présenté fut ajournée à vingt-quatre heures. Elle fut reprise le 6 au matin. Buzot tenta vainement d'élever la voix contre l'établissement de ce comité d'exécution dans lequel il voyait tous les éléments d'une prochaine dictature : les circonstances étaient trop impéricuses pour que l'on s'arrêtât devant de telles craintes, et la protestation de la droite n'eut d'autre résultat que de l'exclure de la commission exécutrice qui fut décrétée dans la même séance sous le titre de Comité de salut public. Ce comité se composa de neuf membres. Il eut la faculté, que n'avait eue aucun comité antérieur, de délibérer en secret ; il fut chargé de surveiller et d'accélérer l'action du conseil exécutif, dont il pourrait même suspendre les arrêtés lorsqu'il les croirait contraires à l'intérêt national : il était autorisé à prendre, dans les circonstances urgentes, des mesures de défense générale, extérieure et intérieure; et ses arrêtés, signés des deux tiers au moins de ses membres délibérants, scraient exécutés sans délai par le conseil exécutif. Pour donner quelque contre-poids à ce pouvoir sans limites et sans contrôle, il fut ordonné que le comité de salut public ferait chaque semaine un rapport général et par écrit de ses opérations et de la situation de la République, et qu'il serait renouvelé de mois en mois. Peu après, le comité alouta encore à son omnipotence suprême en faisant investir de pouvoirs illimités les commissaires qu'il envoyait dans les départements, et en obtenant le droit de leur donner des instructions. Il avait les ministres à sa discrétion, et par eux l'administration tout entière. Telle fut la naissance de ce comité fameux

dont le nom seul éveille dans l'âme un sentiment de terreur, et qui plus tard



1793. tint la France courbée sous le joug de la plus effroyable dictature que l'histoire ait jamais inscrite dans ses fastes.

Par suite de cette organisation nouvelle, le comité de sûreté générale ne fut plus chargé que d'administrer la police, sous la direction supérieure du comité de salut public. Ce dernier comité n'eut au-dessus de lui que l'autorité des décrets de la Convention; et cette suprématie devint illusoire quand la Convention elle-même ne vota plus que sous l'inspiration du terrible comité. La disposition qui en ordonnait le renouvellement de mois en mois fut constamment étudée; les renouvellements ne furent jamais que partiels, et la même pensée s'y transmit sans interruption. Il était d'ailleurs impossible qu'il n'en fût pas ainsi. La dictature était de l'essence même d'une telle institution, et les faibles barrières que la main craintive de la Convention avait cru pouvoir lui opposer devaient évidemment tomber devant la force des choses, comme ces digues fragiles que des enfants veulent opposer aux eaux grossies d'un ruisseau, et qu'au premier choc les eaux renversent et balaient devant elles.

Les neuf députés qui composèrent à sa formation le comité de salut public furent Barrère, Delmas, Bréard, Cambon, Jean de Brie, Danton, Guyton-Morveau, Treilhard et Delacroix. Isnard, Robert Lindet et Cambacérès furent désignés comme suppléants.

Ainsi chaque nouveau pas tend maintenant à l'affaiblissement de cette Gironde naguere encore si brillante et si forte, et deià l'on peut pressentir l'instant prochain où de défaite en défaite elle va succomber sous la haine que lui ont vouée les Jacobins, qu'elle a si long-temps écrasés de toute la puissance du talent et de la raison. La défection de Dumouriez, dont les détails parvinrent à Paris le jour même où fut votée la création du comité de salut public, donna à cette haine du parti montagnard contre les sommités de la droite un degré tout nouveau d'acharnement et de violence. De ce jour jusqu'à la fin de mai, les débats de la Convention ne sont plus seulement des luttes de tribune : c'est un combat à outrance, un combat sans quartier ni merci, où il faut que l'un des deux champions succombe. Et quand on songe que l'avenir tout entier de la Révolution est engagé dans ce duel à mort, où se trouvent en présence non pas seulement deux partis adverses, mais deux systèmes opposés qui s'accusent mutuellement de marcher à la ruine de la République, celui-ci par l'exagération d'une énergie poussée jusqu'à la fureur, celui-là par les dangereux tempéraments d'un modérantisme qui ne pouvait qu'encourager les ennemis de l'ordre nouveau, peut-on s'étonner que Paris et le reste de la France se passionnent profondément pour une lutte dont les résultats touchent à de si grands intérêts, - Paris surtout, plus rapproché de l'arène, et que ses antécédents révolutionnaires rattachaient si étroitement à la cause de la Montagne? A la pre2/12

eraje li

Defreit.

hi de

pi is

print

多頭

B15 82

200

KIN Y

1821

nter &

NO.

SHI

ut paide

GM

iars.

便纳

1

2 332

fort 1

del 6

1 (100)

高利

pri. k

15 95

101525

ste E

10

1/1/2

DED( 0

(1000)

15 12

(1) [2]

high

ntan's

15 PM

1/2/1

1793.

mière annonce de la trahison de Dumouriez, Paris répond par un cri d'accusation contre la droite de la Convention, — cette portion de Paris, bien entendu, qui s'était en quelque sorte attribué le monopole de l'exaltation révolutionnaire, c'est-à-dire les clubs et la minorité turbulente qui régnait dans les sections. La section Mauconseil, qui s'était déjà signalée au 10 mai, prit cette fois encore l'initiative; dans une pétition d'une violence inoule, elle vint demander à la barre de l'Assemblée l'expulsion et la mise en accusation des principaux membres de la droite, comme complices du traître qui venait de se réfugier au milieu des armées ennemies. « Depuis assez long-temps, disait cette pétition, la voix publique vous désigne les Vergniaud, les Guadet, les Gensonné, les Brissot, les Barbaroux, les Louvet, les Buzot, etc.; qu'attendez-vous pour les frapper du décret d'accusation? Vous mettez Dumouriez hors la loi, et vous laissez assis parmi vous ses complices! Vous manque-t-il des preuves? les calomnies qu'ils ont vomies contre Paris déposent contre eux... » Telles étaient, en présence des clameurs forcenées de quelques poignées d'agitateurs s'appuyant sur les grands mots de salut de la patrie, la stupeur et l'indécision des députés du centre, dont les votes décidaient de la majorité entre les deux côtés extrêmes, que, tout en passant à l'ordre du jour sur cette dénonciation déclamatoire, elle admit les pétitionnaires aux honneurs de la séance : formule généralement insignifiante, sans doute, mais qui n'en était pas moins. dans une circonstance aussi grave, une sorte d'approbation tacite de la dénonciation. Les Girondins, qui les premiers ont porté atteinte au principe tutélaire de l'inviolabilité des représentants de la nation, et dont l'influence a déterminé précèdemment le pernicieux décret en vertu duquel un député. comme tout autre citoyen, pouvait être traduit devant le tribunal extraordinaire, commencent ici à subir la peine de cette faute politique qui les a perdus.

Dès le lendemain, une pétition émanée de la section de la Halle-aux-Blés, plus violente encore que la première, était colportée dans les quarante-sept autres sections pour y recueillir des signatures. Pétion vint à la tribune dénoncer cette pétition à l'Assemblée; et au milieu des interruptions de la Montagne et des tribunes, qui affectaient de couvrir d'applaudissements les passages les plus virulents de l'écrit dont Pétion donnait lecture, il demanda si la Convention pouvait, sans s'avilir elle-même, consentir à entendre ce langage à la fois outrageant et plein de menaces que des factieux ne craignaient pas de lui adresser. « Que dira-t-on dans les « départements? s'écria-t-il. Quoi! l'Assemblée entière ne s'est pas levée « d'indignation quand on lui a dit que sa majorité était corrompue, lorsque

» des hommes ont poussé le délire et l'insolence jusqu'à lui dire qu'ils sau-

\* veraient seuls la patrie! \* Danton répond que l'Assemblée n'a pas le droit

bliqu

phes

arist

is i

araie

le bu

de so

cons

ritab

toire

syste

priso

Giron

avaic

Serai!

occup

de Pa

et re

n'au

Répu

cont

pour

toval

Lond

gueri

altag

trone

 $T_{\Gamma}$ 

nsier

de [1]

s'ela

révo

à la

Bien

suite

e est

Pour

Victo

D

d'exiger du peuple plus de sagesse qu'elle n'en a elle-même. Le peuple, dit-il, pouvait bien sentir des bouillonnements qui le conduisaient à un délire patriotique, lorsque la tribune était devenue une arène de gladiateurs; et si Paris montrait une sorte d'indignation, il avait bien le droit de reporter la guerre à ceux qui l'avaient calomnié après les services qu'il avait rendus. Boyer-Fonfrède et Guadet répliquent avec une chaleureuse indignation; ils adjurent l'Assemblée de mettre un terme à cette longanimité funeste dont s'autorisent les factieux qui viennent insulter à la majesté nationale, sous le nom du peuple dont ils se couvrent comme d'une égide. Après eux Robespierre paraît à la tribune. Il n'appartenait qu'à des insensés de prétendre que la majorité de la Convention était corrompue, dit-il; mais celui qui nierait que la Convention Nationale pût être quelquesois égarée par une coalition composée de quelques hommes profondément corrompus serait un imposteur. Pois il ajoute : « On vous a parlé souvent de conspira-» tion; et tout en en parlant on feint de n'en pas connaître les auteurs. Les » conspirations éclatent cependant sous vos yeux ; elles nous environnent; » tout le monde en aperçoit la nature et l'étendue : c'est une chaîne qui » circule dans tous les cabinets de l'Europe, et dont l'anneau aboutit dans " cette enceinte sacrée. Non , la majorité de la Convention n'est pas corrompue : sans cela la patrie serait perdue; mais celui qui cherche les » conspirations dans des événements, dans des individus isolés, veut dis-» simuler la conspiration véritable. Celle-ci est tramée par les ennemis du » dedans et par ceux du dehors. Ses chefs sont à la fois Dumouriez, les » individus qui pourraient prétendre au trône par le droit antique de leur » naissance, et tous les amis de Dumouriez. Si on veut la connaître, cette » conspiration, il faut embrasser les événements dans leur ensemble, ainsi » que le but et les moyens des conspirateurs. Si vous voulez, je vais lever » une partie du voile... »

- Levez le voile tout entier! lui crie-t-on de toutes parts.

Robespierre reprend alors; et, dans un discours longuement élaboré, il déroule contre le côté droit de l'Assemblée, auquel il rattache Philippe Égalité, un véritable acte d'accusation qui embrasse toute la vie politique de la Gironde, et où les faits sont artificieusement rapprochés, où ils sont faussés, tronqués, torturés, dénaturés de la manière la plus perfide, pour les ramener tous à une prétendue conspiration permanente conduite de concert avec les tyrans de l'Europe, et qui aurait eu pour but de donner un roi à la France avec une espèce de constitution aristocratique. Ce système convenait au gouvernement anglais, il convenait à Pitt, l'àme de toute cette ligue; il convenait à tous les ambitieux; il plaisait à tous les aristocrates bourgeois, qui avaient horreur de l'égalité, et à qui l'on avait fait peur pour leur repos et même pour leurs propriétés. La Répu-

terrie

(à a

gida zotá

ं हवां चंद्राव

no b

111

198

120

tgri man

200

es is

áz 🏻

11 35

25 (2)

er de es à

es, if

100.5

0.00

de

hirt.

e fir

1115

13 755

170

nz id

in.

1580

11

10

Durant trois heures entières Robespierre emploie toutes les ressources de son éloquence flasque et diffuse à élever sur cette base l'édifice de cette conspiration imaginaire. A l'exception de l'appel au peuple, aucune des véritables fautes politiques de la Gironde ne sont touchées dans ce réquisitoire, cela va sans dire; mais tout acte, toute propension contraires au système oppressif et sanguinaire des Montagnards, décomposes sous le prisme d'un esprit faussé par la haine et l'envie, se transforment en autant de preuves d'un vaste complot contre-révolutionnaire. Avant le 10 août, les Girondins auraient été, selon lui, d'accord avec Lafayette; au 10 août, ils avaient tenté de rattacher la nation à la royauté en faisant décréter qu'il serait nommé un gouverneur au prince royal; depuis le 10 août, en possession des comités, du bureau, du fauteuil, de la tribune et du ministère, occupant sans cesse la Convention de dénonciations contre la municipalité de Paris, contre le peuple de Paris, contre les députés de Paris, inventant et répétant la fable ridicule d'un projet de dictature et d'un triumvirat, ils n'aurajent eu qu'une pensée constante, dégoûter le peuple français de la République naissante et arrêter les progrès de notre Révolution dans les contrées voisines. Il n'avait pas tenu à eux de sauver la tête du tyran, non pour replacer Louis XVI sur le trône, mais pour sauver l'honneur de la royauté qu'on voulait rétablir, remplir un des articles du traité fait avec Londres, tenir ee qu'on avait promis à Pitt, et surtout pour allumer la guerre civile par l'appel au peuple, afin que les ennemis uui allaient nous attaquer nous trouvassent occupes à nous battre pour la querelle du roi detrônė.

Trompes dans leurs projets par l'attitude énergique de la population parienne qui les avait déçouse, les Girondus séciaient lournés vers les rois de l'Europe, et la ligue des traitres de l'intérieur avec les tyrans du debns était déclarée. La guerre avait été des lors le moyen par lequel la contrrévolution devait s'opérer en l'ennee, et les genéraux que la fartis mettait à la tête de noa armées n'étaient que des agents vendus à ses desseins. Bientôt leurs opérations devant l'ennemin a n'avaient plus été qu'une longue suité de trahisons; et si Dumouriez avait battu les Autrichiens à Jemmaprés, cett qu'il avait beson d'acquérir un grand ascendant sur l'exprit du soldat, pour le conduire plus tard contre l'intérieur : encore l'avail-tà achétée, cette victoire de Jemmapres, a pur jox du sang de ce que l'armée renfermait de

tion e

seque

le four

cence

et ce o

fellu q

dinter

à la r

galt c

de vue

chef e

dine a

cause.

Lasser

l'autre

ilvav

Giron

tion à

ni où

Or, il

FOQUE

thiqu

leur (

certa tité i

pense

sion (

ponse

plein

semb

et il

ment

qu'or

ce ti

tel qu de ce

diloi

tion

hi e • cu

1793.

plus purs patriotes. Bientôt après, quand Dumouriez regarde comme prochaine et assurée la réussite de ses projets, il déchire le voile dont s'enveloppaient encore et ses plans et ses complices. Ceux-ci avaient dénoncé comme agitateurs les députés patriotes, et il déclare qu'il va employer la moitié de son armée à subjuguer les députés patriotes ; ils avaient déclamé contre les tribunes, et il menace les tribunes, et il promet d'aller bientôt affranchir la partie saine de la Convention Nationale, Les principes des conspirateurs de l'intérieur, Dumouriez les proclame; leurs calomnies, il les consacre ; leurs adversaires , il leur déclare la guerre : c'est le même langage , ce sont les mêmes vœux et le même but. Comme eux il veut être le restaurateur de l'ordre public, le fléau de l'anarchie, le libérateur de son pays; comme eux il veut relever le trône et redonner un roi à la France. Quel aurait été ce roi? Il était aisé de le soupçonner, sans doute, quand on voyait quels hommes l'entouraient, quand on voyait près de lui Valence, gendre du ci-devant comte de Genlis, confident intime du ci-devant duc d'Orléans; et le ci-devant duc de Chartres, promu au commandement des armées dans un age où les citovens sont à peine dignes d'être soldats; et la sœur de ce jeune général, avec la ci-devant comtesse de Genlis; quand on voyait enfin le victorieux Dumouriez aux pieds de la sœur, et dans une attitude respectueuse en présence du frère! Était-il besoin d'en savoir davantage pour connaître la faction tout entière, et deviner la perfidie profonde des conspirateurs?

Robespierre demande en terminant que tous les membres de la famille d'Orléans soient traduits devant le tribunal révolutionnaire, ainsi que Sillery, ci-devant comte de Genlis, Valence, et tous les autres complices de Dumourlez. « Oscrai-je nommer ici, continue-t-il en affectant un ton d'ironie, des patriotes aussi distingués que MM. Vergniaud, Guadet et autres? « Je n'ose pas dire qu'un homme qui correspondait jour par jour avec Dumouriez doit être au moins soupçonné de complicité, car à coup sûr cet » homme est un modèle de patriotisme, et ce serait une espèce de sacrilége « que de demander le décret d'accusation contre M. Gensonné. Aussi bien, » je suis convaincu de l'impuissance de mes efforts à cet égard, et je m'en » rapporte, en ce qui concerne ces illustres membres, à la sagesse de la » Convention. »

Jamais l'art de la calomnie, cet art odieux qui ne fait servir le peu de vérité qu'il mêle à ses mensonges qu'à les colorer d'un faux vernis de ressemblance, jamais cet art, que l'esprit làchement vindicatif de Robespierre avait si souvent appelé à l'aide de ses récriminations haineuses, n'avait inspiré un ensemble d'accusations à la fois plus perfide et plus absurde. C'est ici que l'on regrette que la parole foudroyante d'un Mirabeau ne vienne pas réduire en poussière cet immense échafaudage, et anéantir du même coup et l'accusa-

tion et l'accusateur! Mais il fallait pour cela ne reculer devant aucune conséquence de la situation ; il fallait saisir le glaive d'une main résolue, et jeter le fourreau loin de soi ; il fallait écarter tout vain ménagement , toute réticence pusillanime, et ne pas craindre de dire à la France ce que l'on voulait et ce que voulaient les hommes de la Montagne; - ou plutôt, hélas! il eût fallu que le côté droit de l'Assemblée fût ce qu'il n'était pas ; qu'à la pureté d'intentions, à la haute intelligence politique, à la modération de caractère, à la rectitude de jugement du plus grand nombre de ses membres, il joiguit ce qui seul assure aux partis la force et l'influence, une parfaite unité de vues et de principes ; en un mot , il lui eût fallu ce qui lui manquait , un chef et une bannière. Ce défaut d'unité et de cohésion dans la droite girondine avait et devait avoir la plus fâcheuse influence sur son avenir et sur sa cause. N'offrant pas aux opinions du dehors, ni même à celles qui dans l'Assemblée n'avaient encore pris définitivement parti ni pour l'un ni pour l'autre des deux côtés extrêmes, un point de réunion franchement accusé, il y avait nécessairement pour beaucoup d'esprits, d'ailleurs portés vers la Gironde par l'instinct de l'ordre uni à un sincère républicanisme, hésitation à soutenir des gens qui n'annonçaient clairement ni ce qu'ils voulaient ni où ils allaient; et l'absence d'un programme nettement arrêté, donnant prise à toutes les calomnies , laissait place par cela même à tous les doutes. Or, il est aisé de concevoir que cette situation jusqu'à un certain point équivoque, que cette espèce d'isolement au milieu d'opinions pourtant sympathiques, devaient réagir sur les orateurs de la Gironde indépendamment de leur degré d'énergie individuelle, et que souvent elles devaient répandre un certain vague sur leurs paroles, dépouillées qu'elles étaient de cette autorité puissante que le sentiment intime d'une imposante communauté de pensées et de forces peut seule ajouter à l'individualité. Telle est l'impression que fait éprouver la lecture du discours qu'improvisa Vergniaud en réponse à la longue diatribe de Robespierre. Cette improvisation, d'ailleurs pleine de mouvement et d'émotion, ne répond cependant pas à cc qu'il semble qu'on dùt attendre. Vergniaud reprend les inculpations une à une, et il les réfute toutes victorieusement; et pourtant l'âme n'est pas complètement satisfaite : c'est qu'on sent là plus d'abattement que d'énergie ; c'est qu'on s'indigne de voir la vertu et le talent ainsi réduits à se défendre contre ce tissu d'atroces calomnies ourdi par la méchanceté haineuse d'un homme tel que Robespierre : c'est qu'on voudrait voir l'innocence accusée se relever de cette position humiliante par un de ces soudains élans qui saisissent un auditoire, ébranlent toutes les sympathies généreuses et entraînent les convictions. - Après avoir parcouru la longue série d'imputations élevées contre lui et ses amis. Vergniaud terminait ainsi : « Je m'arrête ici dans cette dis-cussion, aussi douloureuse pour mon âme que fatale à la chose publique,

21\*

175

n Car

eás

270

000

z.k

gd.

į į

ge.

pr 1

٠ 🛚

• ta

1

> B

1 3

· gi

• (I

. 17

1 65

• pi

r pi

05

+ 19

• di

· 10

15

• le

• TE

۱ la

ı Qı

o qu

. 1

٠d

• 0

.0

aul

rib dei

¥0

re la

8

PL

10

D

à qui elle a ravi un temps précieux. Je pensais que la trahison de Dumouriez produirait une crise heureuse, en ce qu'elle nous rallierait tous par le sentiment d'un danger commun; je pensais qu'au lieu de songer à nous perdre les uns les autres, nous ne nous occuperions que de sauver la patrie. Par quelle fatalité prépare-t-on au-dehors des pétitions qui viennent dans notre sein fomenter la haine et les divisions? Par quelle fatalité des représentants du peuple ne cessent-ils de faire de cette enceinte le foyer de leurs calomnies et de leurs passions? Vous savez si j'ai dévoré en silence les amertumes dont on m'abreuve depuis six mois; si j'ai su sacrifier à ma patrie les plus justes ressentiments. Vous savez si, sous peine de l'àcheté, sous peine de ma vouer coupable, sous peine de compromettre le peu de bien qu'il m'est encore permis d'espérer de faire, j'ai pu me dispenser de mettre dans tout leur jour les impostures et la méchanceté de Robespierre. Puisse cette journée être la dernière que nous perdions en

» débats scandaleux ! » Vergniaud avait déclaré ne répondre qu'en son nom; la lice était donc ouverte à tous ses amis, inculpés comme lui. Guadet réclama le premier la parole, et ne put l'obtenir que dans la séance du surlendemain. Le commencement de cette séance avait été rempli par une scène violente entre Pétion et Robespierre. Ce dernier, fidèle à ses habitudes d'inculpations vagues, avait prononcé le mot favori de la gauche, le mot de traîtres, en désignant du geste et du regard les bancs de la droite. Pétion, entraîné par un mouvement d'indignation, s'était aussitôt élancé à la tribune. - « Il est • temps que toutes ces infamies aient un terme! s'était-il écrié ; il est temps » que les véritables traîtres et les calomniateurs portent leur tête sur l'écha-» faud, et je jure de les poursuivre jusqu'à la mort. Il est impossible à l'hon- nête homme de contenir son indignation lorsqu'il se voit insulté avec au-» dace par des êtres flétris du sceau de la réprobation. Les infâmes! ils nous » accusent d'être les complices de Dumouriez et de d'Orléans!... Je demande » que toute accusation contre un député soit désormais signée et déposée » sur le bureau, et que, si la dénonciation est reconnue fausse, le dénoncia-» teur soit frappé du châtiment des calomniateurs!... » Ce fut au milieu de la vive agitation excitée par cet incident que Guadet

prit la parole. Comme Vergniaud, il examina une à une les inculpations de Robespierre, et réussit sans peine à en montrer le peu de fondement.

Nous sommes une faction ! s'écria-t-il, après avoir parcouru le cercle d'accusations dirigées contre la Gironde; nous, contre qui vous avez ouvertement, publiquement conjuré dans la nuit du 9 au 10 mars, nous sommes une faction! Mais dans quelle tribune nous voit-on donc tacher de propager nos principes factieux et liberticides? Abordons-nous les tribunes de vos sociétés populaires, devenues l'arsenal de la calomnie, du pillage, du

. . . . . . . . . . . . . . . .

» meurtre, de l'assassinat, des prédications d'attentats contre la représen-

5141

à me

160

erned

die le

lefore

109

U SICE

is few

10/2

Tr.F

10 年

ins &

2 14

(Single

Le NO

nte et in

Dist.

,内部

egral.

. 18

東西

1 at

112

新代配

SOF

1000

i post

1362

Glade

E Chillian

med.

ikia.

Hitch

WID TO

parties.

5 211

182. 1

tation nationale? — Une chaîne de corruption s'étend, dites-vous, de
Londres à Paris. Oui, je le crois: Pitt ou toute autre coalition criminelle

• nous travaille par l'intrigue. Je suppose que quelqu'un de nous soit ici pour

» la faire arriver à ses fins, la destruction de la République et de la liberté.

» qu'aurait-il fait? Il aurait commencé par déprayer la morale publique, asin

• que les citoyens devinssent entre ses mains de dociles instruments; il au-

» rait jeté sur l'Assemblée Nationale la déconsidération et le mépris ; il aurait

» essavé de lui enlever la confiance de la nation : il aurait seme dans la Ré-

» publique, et surtout dans la ville que la Convention habite, l'amour du

» pillage et le goût du sang; si un homme en exécration à toute la France

» s'était trouvé sous sa main, il s'en serait servi, et l'aurait poussé à la Con-

vention Nationale: si la Convention se fût trouvée divisée dans une grande

\* vention Nationale; si la Convention se lut trouvee divisée dans une grande

» discussion, il aurait armé les partisans de l'une des deux opinions de ca-

lomnies contre l'autre; il aurait espéré par là dissoudre la Convention;

» s'il n'avait pu réussir par elle-même, il aurait travaillé sans relâche dans

» les sociétés prétendues patriotes, dans les sections, où il aurait eu soin de

répandre de fidèles amis, à assurer le succès de cette dissolution de

» la représentation nationale. — Voilà ce que Pitt aurait fait. Est-ce moi

» qui ai fait cela? est-ce nous qui l'avons fait? Chacun de vous peut appli-

quer, non pas l'hypothèse, mais les faits que je viens de mettre sous vos
 yeux.

Et cette conjuration contre la représentation nationale, continue Gua det, cette conjuration publiquement ourdie à la veille du 10 mars dans

» ces sociétés anarchiques qui osent s'attribuer le monopole du patriotisme.

» cette conjuration à laquelle vous avez échappé alors, croyez-vous qu'on ait

» cessé d'en poursuivre l'accomplissement? détrompez-vous; écoutez. »

Guadet donne alors lecture d'une adresse intitulée: La Société des Amis de la Liberté à ses frères des départements, et au bas de laquelle se trouvait entre autres noms celui de Marat. En voici quelques passages.

- Amis, nous sommes trahis; aux armes! aux armes! Voici l'heure terrible où les défenseurs de la patrie doivent vaincre ou s'ensevelir sous les décombres de la République.... Vos plus grands ennemis sont au milieu de vous; oui, frères et amis, c'est dans le sénat que de parricides mains déchirent vos entrailles; oui, la contre-révolution est dans le gouvernement, dans la Convention Nationale: c'est là qu'une cabale, dirigée par la cour d'Angleterre.... Mais déjà l'indignation enslamme votre courageux civisme. Républicains, levons-nous! levons-nous tous! mettons en état d'arrestation tous les ennemis de la Révolution et toutes les personnes suspectes; exterminons sans pitié tous les conspirateurs.... Aux armes, républicains! volez à Paris, c'est le rendez-vous de la France; Paris doit être le quartier-général

1793.

une exclamation approbative. Cette voix était celle de Marat. Déjà une fermentation sourde régnait dans l'Assemblée contre cet homme dont le nom se retrouvait partout où se préparait un crime. Cette audacieuse approbation, jetée comme un défi à l'indignation de ses collègues, est le signal d'une immense explosion. Les trois quarts de l'Assemblée se lévent par un mouvement spontané, en criant à l'Abbaye! Deux cents voix à la fois demandent le décret d'accusation. Marat court à la tribune; il s'étonne, dit-il, de ce vain batelage. On cherchait à jeter au milieu de l'Assemblée une conspiration chimérique, afin d'étouffer une conspiration trop réelle. Pour montrer de quel côté étaient les suppôts de d'Orléans, il demandait que l'on adoptàt la proposition qu'il avait déjà faite, de mettre à prix non seulement la tête de tous les Capets rebelles, mais encore celle du fils d'Égalité. Danton yeut qu'avant de se prononcer sur les accusations réciproques que l'on se renvoie de la Montagne à la Gironde, et où les députés sont à la fois juges et parties, on tradulse d'Orléans devant le tribunal révolutionnaire, afin de savoir par là de quel côté était la vérité. - « C'est aussi la voix du peuple - que j'invoque, s'écrie un député de la Gironde, l'éloquent et courageux Bover-Fonfrède : non pas seulement la voix de ce petit nombre d'hommes » qui m'entourent, mais celle de tous les citovens français, C'est à la » bonne foi , c'est à la conscience de chacun de vous que je m'adresse. Cet » homme est-il ou n'est-il pas en horreur dans les départements? est-il un d'entre nous à qui l'existence de cet homme dans la Convention n'ait été reprochée? Vos concitovens ne vous ont-ils pas cent fois conjurés de ban-» nir du sénat ce génie malfaisant, cet artisan de crimes, de calomnies, » de troubles, de discordes et de haines? » - Oui, oui! crient un grand nombre de membres en se levant. - « C'est donc la voix du peuple qui » réprouve Marat, continue Fonfrède; c'est done le peuple qui s'indigne » de le voir au nombre de ses représentants. Interrogez vos commissaires » dans les départements : ceux-là ne sont pas des modérés. Quel est celui » d'entre eux qui s'est osé vanter de ses liaisons avec cet homme? quel est cclui qui n'a pas désavoué sa doctrine de sang? Comment se fait-il done « que cet homme que toute la France accuse, que personne n'avoue, et - dont tout le monde rougit, trouve ici des défenseurs? On demande un » rapport! Renoncez donc à faire des lois , si vous tolérez vous-mêmes leur » inexécution. N'avez-vous pas porté des lois contre les provocateurs au » pillage? Eh bien! Marat l'a provoqué. N'avez-vous pas porte des lois contre » les provocateurs au meurtre? En bien! Marat ne cesse de provoquer au » meurtre.... Vous craignez, dites-vous, d'être juges et parties! et c'est » vous qui chaque jour, en tous lieux, ici même, applaudissez avec fureur

» ces adresses insolentes où des hommes égarés et payés demandent l'expul-

» sion de trois cents membres de cette Assemblée. Ah! si vous en aviez le

» pouvoir, on ne vous verrait pas vous récuser; vous les banniriez; et c'est

» lorsque la République en péril vous conjure de bannir vos divisions avec

» cet homme, qui désigne ici même les victimes de sa rage, et qui sans

· cesse attise au milieu de vous le feu de la discorde, c'est alors, c'est pour

» lui seul, que vous vous prétendez inhabiles à prononcer! »

1001 à

are the

une fer-

10e si 1

aprile

aldar

UE 1500-

desp

P. 43

6000

U 198-

\$.50

(06)1

[612]

2 18 9

(6) (25)

111 1

野村

UT:M

1000

811

1 95

1 I

nith

沙迪

136

n Thi

中华 军

nin

EN UNE

gid#

1-1 11

109.4

1000

Dis kil

CHUIS M

SCHE

gor E

dis

— Aux voix! aux voix le décret d'accusation! crie-t-on de toutes parts. Marat insiste pour obtenir de nouveau la parole. Ce n'est plus pour lui, dit-il, c'est pour la Convention qu'il demande à parler; c'est pour prévenir les grands mouvements qui vont la menacer. Pour éviter des malheurs, il demande à être conduit aux Jacobins sous la garde de deux gendarmes pour y prècher la paix. Sans s'arrêter à ces ridicules rodomontades, l'Assemblée clos le débat et décrète que Marat sera enfermé à l'Abbaye, renvoyant au comité de législation à faire un rapport sur le décret d'accusation.

Robespierre se hâta de quitter la séance et de courir informer les Jacobins de ce qui venait de se passer. Marat, dit-il, avait parlé avec autant de force que de modération ; il avait peint les crimes des ennemis de la liberté sous des couleurs capables de faire rougir tout homme qui avait quelque sentiment de pudeur. Tous les efforts de la raison avaient échoué devant un parti pris d'avance : Marat avait été décrété d'arrestation. La faction avait compris qu'il ne lui restait qu'à exciter à Paris un mouvement partiel qui lui fournit le prétexte d'anéantir la liberté. Elle voulait avoir l'occasion d'annoncer aux départements qu'une sédition avait éclaté en faveur de Marat. Il ne doutait pas sur des avis certains, que la faction n'eût des émissaires prêts à exciter et à exploiter un mouvement. Il ne doutait pas qu'elle n'eût des assassins à sa solde pour égorger les patriotes. Il fallait donc se tenir dans une attitude imposante et calme, qui effravat leurs ennemis sans leur fournir le prétexte qu'ils cherchaient. Un autre membre présent s'applaudit de cette imprudence de la Convention. Le Marais, le côté fangeux de la Convention, dit-il, fournissait ainsi à Marat, au véritable père du peuple, à cet excellent et pur patriote auguel on ne pouvait reprocher qu'un excès de vertu. l'occasion de démasquer les Guadet et les Vergniaud.

Le lendemain l'Assemblée entendit le rapport du comité de législation, et vota par appel nominal sur le décret d'accusation, au milieu des huées que poussaient les tribunes. Sur trois cent soixante-sept votants, deux cent vingt envoyèrent. Marat devant le tribunal révolutionnaire. L'un des chefs d'accusation était la provocation au pillage qui avait précédé les scènes du 25 février.

La voix toute-puissante de Robespierre avait interdit aux Jacobins l'insur-

1793.

13 avril

ία

Car

11

rection armée, qui aurait eu cette fois sur sa bannière le nom trop compromettant de Marat; mais les chefs de la Montagne se hâtèrent d'organiser une autre sorte d'émeute, en rédigeant contre les principaux girondins une pétition à laquelle adhéra le conseil - général de la Commune et qui fut immédiatement colportée dans les sections de Paris. Trente-cing sur quarante-15 avril. huit l'adoptérent, et, le 15 avril, les commissaires de ces trente-cinq sections vinrent, le maire à leur tête, l'apporter à la barre de la Convention. C'était la reproduction sommaire de l'accusation prononcée einq jours auparavant par Robespierre; elle sortait évidemment de la même source, très probablement de la même plume. Les pétitionnaires demandaient, en se résumant, que leur adresse fût communiquée à tous les départements par des courriers extraordinaires, et qu'on y annexat la liste de vingt-deux mandataires dénoncés par eux comme coupables du crime de félonie envers le peuple souverain, afin qu'aussitôt que la majorité des départements aurait manifesté son adhésion ils se retirassent de l'enceinte législative.

Les vingt-deux députés inonvris de cette proscription des sectionnaires de la Commune de Paris étaient Brissot, Guadet, Vergniaed, Gensonné, Grangeneuve, Buzot, Barbaroux, Salles, Biroteau, Pontécoulant, Péion, Lanjuinais, Valazé, Hardy, Lehardy, Louvet, Gorsas, Fauchet, Lanthenas, Lasource, Valady et Chambon.

Boyer-Fonfrède prend aussitôt la parole. Si la modestie n'était pas un uderier plutôt qu'une vertu dans un homme publie, citië, il s'offensement que que son nom n'avait pas été inserit sur cette liste. — Et nous aussi tous! se ce que son nom n'avait pas été inserit sur cette liste. — Et nous aussi tous! s'exirent par un éins spoutant la presque totait été esmetres d'artie et des centres. — le vois, citoyens, reppend Boyer-Fonfrède, que vous partager mes sentiments et mes regrêtes, et que vous étes ormes mei jatoux d'être signalés pour avoir bien servi la République. Duis d'un tou moij latoux d'être signalés pour avoir bien servi la République. Duis d'un tou moiji sérieux, moité frontique, le jeune étéputé bordelais continues

- Jo rends hommage au patriotisme, au zêle édairé, à la surveillance a-tive, qui ont dicté la pétition qui on vous présente. Qu'il est heureux pour la République que ces pétitionnaires et le maire de Paris reuillent bien vous accorder la faver de vous soumettre à un seruita épartaire! Jo - s'élève aueum doute, citoyens : oui, c'est bien la le vœu libre, le vœu spontané du peuple; il est impossible qu'aueume intrigue l'ait provoqué. Tous les linabtants de cette immense cité y ont conceuru ¡ Jassureuss « d'avance que vous en aurez bientôt la preuve. Ainsi done je l'admets pour pur vérific courstante. »

Fonfréde, poursuivant sur le même ton, se rappelle que la volonté du peuple ne peut être exprimée que par ses représentants ou par le peuple entier : il avait pensé jusqu'alors que le peuple français se compossit de vingt-cuep millions d'hommes et que la souveraineté n'existait qu'en eux tous; il avait

toujours cru que ceux - là qui voudraient mettre leur volouté à la place de la sienne n'étaient que des tyrans, des usurpateurs. Il rendait cette justice éclatante aux pétitionnaires qu'ils étaient, ainsi que lui, remplis de respect pour ces principes, puisque après avoir usé du droit sacré de pétition pour demander le bannissement d'une partie des représentants du peuple, ils priaient la Convention de soumettre leur demande à la volonté des départements. Ils n'avaient pas voulu déchirer les saints nœuds de la fraternité qui les unissaient à tous les Français de la République : ils savaient que cette union faisait leur prospérité, et qu'une scission qu'ils se garderaient bien de provoquer consommerait leur ruine. On pourrait concevoir quelques doutes sur ce qu'ils entendaient par ces mots : aux départements : mais ils étaient trop bons et trop purs républicains pour avoir pu entendre autre chose que les assemblées primaires, point de départ de la souveraineté. La Convention devait d'ailleurs se hâter de consacrer et de légaliser cet appel au peuple, qu'en une autre occasion elle avait repoussé comme dangereux : car autrement qu'arriverait-il? que chaque département avant le même droit de récusation que Paris, toutes les fractions du territoire voudraient sans doute l'exercer à son exemple, et que bientôt, par cette multitude de rappels , la Convention Nationale se trouverait désorganisée.

"Citoyens, dit Fonfrède en terminant cette réfutation, si puissante sous

- son ironie, des doctrines anarchiques des clubs parisiens, citoyens, ce
   n'est pas moi, c'est le zèle des pétitionnaires patriotes qui vous amène à ces
- \* tristes résultats. On dira que je demande la guerre civile : lorsque je déve-
- » loppe la pétition des citoyens de Paris, ce n'est pas à moi qu'il faut adresser
- ce reproche. On dira que ces idées sont empreintes de fédéralisme : ce n'est
   pas moi, ce sont les pétitionnaires de Paris qui vous les ont présentées les
- » premiers : c'est encore à eux qu'il faut en adresser le reproche. J'ajoutc-
- » rai ici un dilemme que j'offrirai au provocateur de cette patriotique pétition.
- » Ou les citoyens de Paris ont usé d'un droit légitime et sacré, et alors vous
- » ne pouvez ravir aux citoyens des départements l'exercice du même droit,
- ou ils ont voulu attenter à la représentation nationale et usurper les droits
- » du peuple, et dans ce cas vous devez faire un exemple éclatant de justice
- » et de sévérité. »

OEM-

THE

ins une

fit e-

cimie

entime

. Cest

NITTE!

s pole

90 MB

707 18

mith

\$ 23/2

is tuti

Same 6

BOUR.

Part,

Dies.

1050

2002

10

19 61

dt.F

0.08

JUSTE

Mill St

UI PU

epilel

ucr h

自语

MINE.

SUTTE

CLOE

diam.

ente.

gt-tol

E ME

La discussion, fréquemment interrompue par des objets étrangers, se prolongea plusieurs jours. Lasource, Fauchet, Buzot, Guadet, Vergniaud et beaucoup d'autres orateurs furent entendus. La Montagne, qui vit bientôt que c'était un coup manqué, et qui regrettait de s'être engagée dans un débat maladroit où elle restait écrasée sous la logique de ses adversaires; la Montagne prit le parti de renier la pétition. et elle dit effrontément qu'elle l'avait toujours regardée comme un piège que lui tendaient les appelants—cette qualification était devenue usuelle parmi les Jacobins pour désigner

1793.

· ho

1 FO

1 (31

• fai

V

tère.

oi li

la co

565 a

Berc

s 70

9 (E

97 e

8 TO

• De

· in

\* D(

100

16

1 30

» ((

10

13

1 69

11

, D

à

fet

Čũę

1793.

ceux qui dans le procès de Louis XVI avaient voté l'appel au peuple. « Comment! s'écria Lasource, étonné de cet excès d'audace, même dans les hommes qu'il combattait, comment, vous avez cru que c'était un piège! Où donc étiez-vous quand on la proposait? n'étiez-vous pas aux Jacobins! Avez-vous pareit, vous étes-vous élevés contre cette adresse? vous y êtes-vous opposés hier quand on en donnait lecture, alors que vous faisiez avec les tribunes un chorus d'applaudissements? »

les tribunes un chorus d'applaudissements? » Jamais, en effet, la situation relative des deux partis extrêmes de la Convention vis-à-vis de la France ne s'était aussi franchement dessinée; jamais jusque là on n'avait vu se poser d'une manière aussi nette, d'un côté Paris et les opinions ardentes personnifiées dans la Montagne, de l'autre l'immense majorité des départements ralliés au système relativement modéré des Girondins. Malgré ses vanteries perpétuelles, et la prétention qu'elle affichait de représenter seule les idées, les intérêts, les opinions, la puissance et l'honneur de la France, la gauche ne pouvait se dissimuler à elle-même la vérité de cette situation; elle savait que Paris faisait toute sa force, qu'à Paris seulement elle régnait en souveraine, et que hors Paris, là où sa domination sanguinaire n'était pas complétement méconnue, elle était au moins balancée par l'influence de ses adversaires : aussi, sans trop s'embarrasser de la contradiction évidente que présentaient ses théories et sa conduite, repoussait-elle de tout son pouvoir et par tous les moyens par la force matérielle de l'émeute quand les autres venaient à lui manquer - tout ce qui tendait à porter ailleurs qu'à Paris, sous son action directe, la solution des grandes questions révolutionnaires, alléguant, pour pallier quelque peu ce déni de son principe favori, la souveraineté du peuple, que dans les départements l'opinion publique n'était pas encore assez éclairée pour se soustraire aux embûches de l'intrigue. - « Avez-vous, oui ou non, » la confiance de la nation? leur demandait Lasource. Croyez-vous que cette » confiance repose sur vos têtes ou sur les nôtres? Si vous la crovez à vous, » pourquoi craindre le jugement national? sinon, comment êtes-vous assez » lâches pour calomnier ceux qu'elle entoure, non contents de rester à un » poste qu'il ne vous est plus permis d'occuper? Dans quelque hypothèse que » vous vous placiez, vous devez subir le vœu national; si vous craignez les » assemblées primaires, c'est que vous redoutez le vœu de la nation. Quant » à moi, je consens à être chassé du temple des lois, si la nation me trouve » indigne du poste qu'elle m'a confié; je consens à ne sortir d'ici que pour » aller à l'échafaud, si j'ai trompé l'attente du peuple, si j'ai trahi ses inté-

rèts, si j'ai agi contre son bonheur! Mais aussi je veux, si j'ai la confiance
 de la majorité de la nation, qu'elle ne puisse m'être ravie par quelques
 scélérats; je veux, si je n'ai point commis de crime, qu'on ne dirige sur
 moi ni les traits empoisonnés de la calomnie, ni les fureurs de quelques

1793

\* hommes égarés auxquels on veut inspirer la soif de mon sang ; je veux que

» vous le subissiez tous, ainsi que moi, ce jugement de la nation entière! Il

· faut bien que la nation nous juge, puisque nous n'avons pas su nous-mêmes

» faire cesser nos divisions. »

Vergniaud apporta dans cette discussion la noble lovauté de son caractère. Sans se préoccuper, comme Fonfrède, de la position embarrassante où l'on mettait le côté gauche en soutenant, pour l'obliger à la combattre, la conséquence logique de sa pétition, ni, comme Lasource et d'autres de ses amis : de la force réelle que le recours aux assemblées primaires pourrait donner à son parti dans l'Assemblée, il combattit franchement la mesure, parce qu'il la crut dangereuse dans la situation où se trouvait la France.

- « Si vous yous entachiez yous-mêmes dans l'opinion publique en consacrant
- » le vœu insultant des pétitionnaires, dit-il à ses collègues, quels seraient
- » vos movens pour résister à vos ennemis intérieurs? Voudriez-vous en
- \* employer de répressifs; ils yous diraient : De quel droit nous poursuivez-
- · vous comme mauvais citovens, lorsqu'il est incertain si vous ne l'êtes pas
- » vous-mêmes? comme ennemis de la liberté, lorsqu'il est incertain si vous
- » ne conspirez pas contre elle? comme des hommes pervers, lorsqu'il est
- " incertain si vous n'étes pas tous corrompus? De quel droit prétendez-vous
- » nous soumettre à votre jugement, lorsque vous-mêmes avez senti la né-
- \* cessité de vous soumettre au jugement de la nation? De quel droit pré-
- \* tendez-vous nous punir comme des traitres, lorsque vous-mêmes êtes
- » accusés de trahison au tribunal du peuple, et qu'il est encore douteux si
- \* ce n'est pas vous que le glaive de la loi doit frapper? Ou'auriez-vous à
- » leur répondre? Et dans cet état d'impuissance, qui vous rendrait dépen-
- \* dants de tous les conspirateurs, comment vous occuperiez-vous efficace-
- ment d'arrêter la marche des ennemis extérieurs, dont votre faiblesse
- » accroîtrait la force?
- Citovens, continue Vergniaud, la convocation des assemblées primaires » est une mesure désastreuse. Elle peut perdre la Convention, la Répu-
- » blique et la liberté; et s'il faut ou décréter cette convocation ou nous li-
- vrer aux vengeances de nos ennemis, si vous êtes réduits à cette alter-
- \* native, n'hésitez pas entre quelques hommes et la chose publique. Jetez-
- \* nous dans le goussre et sauvez la patrie. \*

Après ce discours l'Assemblée ferma la discussion, et le décret suivant fut rendu à une immense majorité : « La Convention Nationale improuve comme calomnieuse la pétition qui lui a été présentée par trente-cinq sections de Paris, adoptée par le conseil-général de la Commune, et tendant à faire poursuivre criminellement vingt-deux membres de la Convention. Le présent décret sera envoyé aux départements. »

Une nouvelle humiliation devait bientôt suivre cette victoire momen-

20 avril.

22

11.

me ias north Kilds. 5115 Pi lie

Destin

ie de la ese.

12.63 . ieist Bost

relate 11966.1

HIDI ST 1499

0.71% ID.

Pile Sems. - 285 101

LINE Jean. il fall

pk.F £12 00 DF.

This is 110 10:25

(8)1 W.F

Teh D. HE e Land

Dr. P.E 11/

no fine July

1100 17:10

demi

écarl

dua

DOUS

eapti

Den

trou

et de

le is

jour

to:

delii

jour,

jeto

âTe(

000

tet

teri

lair

do i

ren

offe

hi

dit

ele:

Rif

Qui

 $\Pi_{i}^{l}e$ 

(

de i

Do.

réu

das

lan

Da

ŧij.

1793. 24 avril. tanée : c'était l'acquittement de Marat et sa rentrée triomphale au sein de la Convention. L'affaire fut appelée le 24 au tribunal révolutionnaire. Fouquier-Tinville, cet homme que nous retrouverons bientôt remplissant un rôle de sang dans les scènes les plus hideuses de la Terreur, et près de qui Marat lui-même aurait paru modéré, Fouquier-Tinville portait la parole comme accusateur public. « Ce n'est point un coupable qui paraît devant vous, avait dit Marat en entrant au tribunal; c'est l'apôtre et le martyr de la liberté, contre qui une clique de factieux et d'intrigants ont rendu un décret d'accusation. » Ce fut une instruction dérisoire. Exclusivement composé d'hommes choisis sous l'influence de la Montagne, le tribunal rendit, après un simulacre d'interrogatoire et de délibération, un verdict unanime d'acquittement. La salle et les abords étaient encombrés ce jour-là de toute la populace de Paris; cette tourbe déguenillée, adorateurs dignes de l'idole comme l'idole était digne d'eux, accueillit ce jugement par des applaudissements et des cris de joie à ébranler les voûtes du Palais. Laissons Marat raconter lui-même son ovation; toute autre touche serait pâle à côté de ces expressions d'une modestie si naïvement orgueilleuse. Seulement je suis contraint d'abrèger les détails où s'épanche la joie verbeuse du triomphateur. « A peine le tribunal m'eut-il acquitté honorablement, que deux des plus chauds patriotes s'élancèrent vers le parquet pour me porter sur leurs épaules. Je me refusai net à leurs instances; mais il fallut cèder à celles d'une multitude empressée à m'embrasser. Plusieurs couronnes civiques furent posées sur ma tête. Les officiers municipaux, les gardes nationaux, les canonniers, les gendarmes, les hussards qui m'entouraient, craignant que je ne fusse étouffé dans la presse, formèrent une haie et me reçurent au milieu d'eux. Ils firent halte au haut du grand escalier pour que les citovens pussent mieux me voir. Au-dehors des cours, depuis le Palais jusqu'à la Convention, les rues et les ponts étaient couverts d'une foule innombrable de peuple qui criait à l'envi et sans relache : Vive la République! vive Marat! Des spectateurs sans nombre aux croisées répétaient les applaudissements; les plus aristocrates étaient forcés de suivre cet exemple. Plus de deux cent mille âmes bordaient les rues depuis le Palais jusqu'à la Convention; sur les ponts et les marches des églises ils formaient des amphithéâtres, où hommes, femmes et enfants étaient entassés. Le cortège qui m'accompagnait était immense; il y avait plus de cent mille âmes, c'est-àdire presque tous les sans-culottes de Paris. » Marat termine sa narration en faisant observer avec une satisfaction bien légitime que dans cette foule immense qui lui formait cortège il n'y avait pas eu un seul mouchoir de perdu; puis il s'écrie : Et voilà cependant ce bon peuple que les libellistes et les hommes d'État ont si long-temps traité de brigands!

Le cortége arriva ainsi à la Convention. Un grand nombre de membres

901

re. Fo

4610

378

1100

194

gust

de as

orate

1750

next

004

5301

g'et

ers'il

368

raid

1793

demandaient qu'on levât la séance : Danton s'y opposa, et la proposition fut écartée. Marat entra, le front ceint d'une couronne de chêne, entouré d'une foule compacte en tête de laquelle s'avançait le sapeur Rocher, que nous avons vu figurer au Temple d'une manière si abominable pendant la captivité de Louis XVI, et qui depuis avait été en mission à Lyon avec trois membres de l'Assemblée. « Citoyen président, dit ce digne orateur de la troupe, au milieu des applaudissements frénétiques de la foule qui le suivait et de celle qui remplissait les tribunes , le vous annonce que le ramène ici le brave Marat. Marat a toujours été l'ami du peuple, et le peuple sera toujours pour Marat, S'il faut que la tête de Marat tombe, la tête du sapeur tombera avant la sienne. Nous vous demandons , président, la permission de défiler dans l'Assemblée. « Après cette éloquente harangue , le héros du jour, pressé dans les bras de ses collègues de la Montagne, est ainsi porté jusqu'à la tribune, où il vient, dit-il, complétement lavé des inculpations jetées sur lui, offrir à ses collègues un cœur pur, qui continuera de défendre avec énergie la liberté et les droits du peuple.

La multitude, qui n'avait pas attendu, pour envahir la salle dont ell'encombrait les hance presque habnonnés, la permission d'y déliré demandée par son orsteur, répondit par des cris étourdissants à l'allocution du pur, da retreveux anis du peuple. Les chapeux, les bonnes es les coiffes voisient en l'air une telle acène, où le grotesque se mélait à l'ignoble, cut été digne du pinceau de Teniers ou de Callot. C'était aux Jacohins, où le crufége so rendit ensuite, que l'ovation devait néanmoins dire compête. La le président offint une couronne au triomphateux, et un enfant de quatre aux sur les suite offint une couronne au triomphateux, et un enfant de quatre aux vint ensuite die en président rem seconde. Extrait d'un geste ce double trophée, Marat dit qu'un en seconde. Extrait d'un grête ce double trophée, Marat dit qu'une chose plus importante que ces couronnes et cet enthousiasme sur le bureau, au milieu d'un redoublement d'accimations, il demande q'on attende la fin de sa carrière pour savoir quelles couronnes il aure mé-

Quelle époque que celle où de telles scènes et de tels hommes viennent se placer aux premiers plans de l'histoire!

Cétait au milieu des proccupations nées de ces dissensions intestines et de ces orgeques sénences de la représentation nationale, que l'on avait commencé à s'occuper de l'un des deux grands objets pour lesquels elle s'était réunie, la rédaction d'une constitution républicaine. Le comité dommit dans les premiers temps de l'existence de la Convention pour cet important travail avait été composé de nœu membres, dont deux soulement, banton et l'Américain Thomas Payne, appartensient au colé gauche. Les centres y avaient fourni leur capacité la plus éminente, Barrier; les sus sutres membres avaient déchoissé dans les ranges ou dans les opinions de

remo

mm

mort

119

de co

DOC!

auter

porta

Ma

ecar!

еli

entr

0

tion

1000

teor

sera

10

lon

1112

Dir

mhi

prin

de F

Just

60

41

ant

De :

las

US

đŋ

1793. la droite. C'étaient Vergniaud, Gensonné, Pétion, Brissot, Sievès et Condorcet.

Après plusieurs mois d'un travail fréquemment interrompu, le comité de Constitution présenta son projet dans la séance du 15 février. Il avait choisi Condorcet pour rapporteur. Le projet du comité a cela de particulièrement digne d'attention qu'il peut être considéré comme formulant la doctrine sociale des Girondins. Une courte analyse n'en sera donc pas sans intérêt historique. Tous les habitants du territoire étaient admis au titre de citoyens français, sans acception de profession ni de fortune. Tout citoyen de vingtcinq ans était éligible à toutes les places conférées par l'élection. Le projet posait en principe que les pouvoirs nationaux ne devaient être soumis ni à l'influence d'une société ni à celle d'une ville, mais dépendre du peuple seul et du peuple tout entier. « La constitution d'Angleterre est faite pour les riches, disait-il; celle d'Amérique pour les citoyens aisés; la constitution française doit l'être pour tous les hommes. » - « Dans tous les pays libres, disait-il encore, on a craint, et avec raison, l'influence de la populace; donnez à tous les hommes les mêmes droits, et il n'y aura plus de populace. » - La constitution était représentative pour tout ce qui ne pouvait être bien fait et fait à temps que par une assemblée, et pour ce qui pouvait être confié à des représentants sans danger pour la liberté; elle était immédiatement démocratique pour tout ce qui pouvait être fait simultanément par des assemblées séparées, et pour ce qui ne pouvait, dans les idées des auteurs du projet, être délégué sans exposer les droits du peuple. Les élections étaient immédiates; les assemblées primaires étaient distribuées dans chaque département de manière qu'aucune d'elles n'eût moins de quatre cent cinquante membres ni plus de neuf cents. Les assemblées primaires se réunissaient pour procéder aux élections déterminées par la constitution, ou pour délibérer sur des objets touchant à l'intérêt général de la République et que la constitution avait spécifiés. Il y avait dans chaque département un conseil administratif, dans chaque commune (les divisions intermédiaires établies par la constitution de 91 étaient supprimées ) une municipalité, dans chaque section de commune une agence inférieure subordonnée à la municipalité, La République avait un conseil exécutif composé de sept ministres élus par les citoyens de tous les départements en assemblées primaires ; le projet s'attachait à donner à ce conseil peu de pouvoir et beaucoup d'activité. Ce conseil était chargé d'exécuter et de faire exécuter toutes les lois rendues par le corps législatif. Le corps législatif, composé d'une seule chambre, était renouvelé tous les ans. Une convention nationale serait convoquée toutes les fois qu'il s'agirait de réformer, de changer ou de modifier l'acte constitutionnel. Les tribunaux civils étaient remplacés par un jury élu par le peuple. Des censeurs judiciaires siégeant successivement dans les départements etla

eida

WTE.

ice

SEES

3511

付け数

g.B

p.E.

1/2

100

y litt

1000

2405

हिंदूरी हिंदूरी

2019

disp.

門鄉

420

bsf

et. Ch

41908

COS.

127

100

remplaçaient le tribunal de cassation. Un jury national prononçait sur les crimes de haute trahison et remplaçait la haute cour nationale. La peine de mort était abolie en matière civile.

Il serait inutile de s'arrêter à faire ressertir les vices nombreux du ce projet de constitution; ces vices étaient inthérents au principe eculuirement del morratique qui en était la base. Mais il faut du moires reconsultre que les auteurs du projet s'étaient attachées, autent qu'il était en eux et que le comportiaent les idées de l'époque, à parre aux conséquences anarchiques des principes qui leur servaient de point de départ. Ils souhient organiser à démocratie avec une vigueur qui permit de la diriger et d'en contenir les écrets. Les différents corps administratifs étaient forterent subordomnés au conseil exécutif représentant le gouvernement central, de manière à resserrer les liens qui unissent les diverses parties d'un même cores politique, et à y maintenir une hiérarchie en delors de laquelle il n'y a plus que désordre confusions.

On comprend assez que ce ne sont pas les défauts du projet de constitution girondine, mais bien ces tentatives de remédier, au moins en partie, aux inconvénients d'un gouvernement démocratique, qui devaient exciter la réprobation de ceux pour qui la démocratie u'était parfaite qu'autant qu'elle serait poussée à ses dernières conséquences. A leurs yeux, d'ailleurs, le projet avait un vice qui dominait tous les autres : c'etait d'être l'ouvrace des hommes dont se composait le comité de Constitution : aussi, à peine avait-il été lu , à peine était-il imprimé et distribué , que délà il était en butte aux attaques les plus violentes des clubs et des journaux démagogiques. Trois jours après la présentation du projet à la Convention, on nommait aux Jacobins un comité chargé de rédiger un contre-projet conforme aux regis principes; ce comité se composa de Saint-André, de Robert, de Thuriot. de Bentabolle, de Billaud-Varennes, d'Antoine, de Robespierre et de Saint-Just, auxquels on adjoignit Dubois-Crancé, Anacharsis Clootz, Couthon et Collot-d'Herbois. Ce dernier disait, quelques jours après: Il ne faut point de conseil exécutif; il deviendrait trop gros et trop gras. Il ne faut qu'un atelier exécutif, un atelier obeissant, où tous les ouvriers soient attachés à la besogne. Il ajoutait, en parlant du projet de Condorcet : Les intrigants ont laissé subsister le mot de talents; ils veulent des talents . et nous , nous ne voulons que des vertus.... Collot et ses pareils avaient assurément bien raison de repousser toute prééminence accordée aux talents: mais D'eu sait aussi ce qu'ils entendaient par leur mot vertus! Un autre membre de la société proposait de mettre en tête de la constitution républicaine cette déclaration des droits des sans-culottes :

 Les sans-culottes de la République française reconnaissent que tous leurs droits dérivent de la nature, et que toutes les lois qui la contrarient ne sont point obligatoires. Les droits naturels des sans-cubattes consistent dans la faculté de se reproduire, de s'habiller et de se nouvrir; dans la jouissance et l'usufruit des biens de la terre, notre mère commune; dans la résistance à l'oppression; dans la résistant immusible de ne reconnaître de dependance que celle de la nature ou de l'Etre-Suprême.

 Les sans-culottes reconnaissent que la société n'est établic que pour la sûreté du plus faible contre le plus fort.

Les sans-culottes reconnaissent que le meilleur gouvernement est celul qui lutte le plus etilicacement contre les connemis de la République, et que le gouvernement à établir ne peut être que provisoirement révolutionnaise.

De semblables aberrations seraient indignes d'être recueillies, si elles ne caractérisaient les hommes au milieu desquels elles pouvaient se produire.

La Convention avait décidé, dans sa séance du 1er mars, que la discussion s'ouvrirait le 15 avril ; le projet présenté par Condorcet fut en même temps renvoyé à l'examen d'un comité spécial. Ce comité fit en effet son rapport, non le 15, mais le 17 avril, par l'organe de Romme; diverses modilications étaient proposées. La discussion s'ouvrit immédiatement sur la déclaration des droits, que les rédacteurs de la nouvelle constitution, à l'exemple de ceux de la constitution de 91 dont ils s'étaient autant rapprochés que possible, avaient mise en tête de leur projet. La gauche s'était opposée de toutes ses forces à ce que la discussion commençàt avant le retour des quatre-vinct-deux députés en mission dans les départements : mais la majorité, impatiente de terminer l'œuvre de réorganisation qu'elle croyait devoir mettre fin à l'état d'affreuse anarchie où la France était plongée, passa outre, et décida que trois jours chaque semaine seraient consacrés exclusivement à ce grand travail. Nouveau grief aux yeux des Jacobins, qui reprochaient au côté droit de l'Assemblée de vouloir profiter de l'affaiblissement du côté gauche pour imposer à la France une constitution liberticide. Huit ou dix séances furent en partie occupées par la discussion des généralités de l'acte constitutif, Robespierre et Saint-Just développèrent leurs idées sur la propriété, sur la société, sur l'urdre politique "; un certain Clootz. Prussien d'origine, homme d'un esprit plus que bizarre, qui s'était paré du prénom d'Anacharsis et s'était déjà fait connaître , avant que le département de l'Oise l'envoyât à la Convention, par des opinions extravagantes, exposa sa théoric sur la souveraineté du genre humain, dont il se disait l'orateur. De tous les discours pronuncés dans cette discussion , le plus remarquable fut celui de Vergniaud. Au milicu de l'effrovable débordeaint à

aberra)

to men

mirs i

Groed

Miles

Vers

All high

tier.

+late

180

· Vitte

· lead o

\* Pc

唯物

1 limb

des

15077

· Ib

den

·kr

· Ferr

100

"lep

1000

1 Prs

160

-1

they

· Fran

\*Tese

110

地位

· Bran

· Bort

· des ·

<sup>&</sup>quot; Nous renvoyons à l'Appendice (n° 111, fin du dernier volume) le projet de Dépiration des Droiss présenté par Robespierre, que nous mettrons en regard de celui du comité de Cobsiliation. Cest le meilleur résumé comparé que l'on puisse laire des idées des deux parite extrèmes de la Convention sur la cociété et sou expansatation.

das i

S NOS

wins

1000

. K 68

in

det

12.70

din.

219

1.15

e (Trick

a r

000

ne

er. #

1217

, let

wa.1

的性

1000

100 PER

ment de sophismes effrontés, d'exagérations monstrueuses, de permicieuse aberrations que présente cette malheureuse éçoque, l'esprit se repose avec un inexprimable sentiment de bien-tier au pied de ces rares famux où brilen encore, quoique pale et affaiblei, quelque lucur de la raison humaine. Le discours de Vergniane et al ailleur au document essentie el Phistoire des Girondins; il achère de caractériser les idées d'organisation sociale qu'ils tendient à faire raisorie contre la oditions effriérée du lacobhisme.

Vergnaud montre d'abord combien il importait à la sécurité, au calme, au repos de la France de hâter l'achèvement de la Constitution; puis il se demande aur quelles bases serait fondé le gouvernement que l'on aliait organiser. Nous voulons tous la République, disait-il; mais quelle sera la nature du gouvernement que nous donnerons à cette République.

 Rousseau, Montesquieu, et tous les hommes qui ont écrit sur les gouvernements, nous disent que l'égalité de la démocratie s'évanouit là où le luxe s'introduit; que les républiques ne peuvent se soutenir que par la vertu, et que la vertu se corrompt par les richesses.

Pensez-vous que ces maximes, appliquées seulement par leurs auteurs
 à des Etats circonacrits, comme les républiques de la Grèce, dans du Tottels limits, doivent l'étre rigoureusement et sans modification à la République française? Voulez-vous lui créer un gouvernement aussière, pauvre et guerrier comme celui de Sparle?

• Dans ce cas, soyez conséquents comme Lycurgine. Comme lui, partagez les terres entre loss les ciciorens: écolifez l'industris, e ne laissez entre « les mains des citoyens que la scie et la hache. Fletrissez par l'infamile « l'exercice de tous les métiers utiles; déshonorez les arts, et surtout l'agriculture. Que les inommes auxquels vous aurer accorde le titre de citoyens en paient plus d'impôts, Que d'autres hommes, auxquels vous refuserez « ne paient plus d'impôts, Que d'autres hommes, auxquels vous refuserez « ne litre, soient l'inbutaires et fournissent à vas dépenses. Avez des étrans-gars pour faire votre commerce, des ilotes pour cultiver vos terres, et « littes dépendre voires substance de vos seclaves.

Il est vrai que de parciles lois, qui établissent l'égalité entre les ci-opens, consacrent Inégalité entre les dommes, il est vrai qu'un parlage des terres et le nivellement des fortuses sont aussi impossibles en France que la destruction des arts et de l'industrie, dont la culture et l'exercice liennent au grinie actif que ses habitants ont reçu de la nature; les et vrai que l'entreprise seule d'une pareille révolution exclientair, un soulèvement général, que la guerre civile parcourrait toutes les parties de la République, que tous nos moyens de décense contre d'inoxident, de la République, que tous nos moyens de décense contre d'inoxident de la République, que tous nos moyens de décense contre d'inoxident de la République, que tous nos moyens de descen contre d'inoxident de la République, que tous nos moyens de décense contre d'inoxident de la République, que tous nos moyens de décense contre d'inoxident de la République, que tous nos moyens de décense contre d'inoxident d'inoxident de la République, que tous no moyens de descent contre d'inoxident de la République, que tous no moyens de descent contre d'inoxident de la République de la R

\* des tyrans puisse nous faire proposer, au moins indirectement, par les

1793.

agents qu'elle soudoie, un système d'où résulterait pour tous les Francais la seule égalité du désespoir et des tombeaux, et la destruction totale
de la République.

Prace

forte :

the, e

ler r

Mich

Tadne

bin

atte

lies!

Bifre

ttrys

dite

Mesis

ting

perse

by

den :

def

than

ΩJ;

best

fem

10 :

dia:

los Pari

bo

this

by/

10 5

ĝie:

el di è le

les

Après avoir ainsi fait ressortir toute l'absurdité de ce système de nivellement chaque jour préché par les sectaires de l'égalité absolue, Verginidarrive à la supposition d'un État fondé pour la conquête. -Voulexvous r-fonder comme à Rome une république conquérante, d'i-il., et voire gueil se flatterait-il que les nations d'arnapères, impuissantes pour vous -saservir, le serunt aussi puru se dérendre contre vos invasions?

- Je voos dirais que dans les républiques les conquêtes furent presque totigors foncesé à la librét, et qu'un gouvernement trop militaire fesvironne elaque jour de nouveaux dangers. J'ujouterais avec Montesquels que rien n'est plus redoiable pour les pruples libres que l'irresque et grands sucess; que la victoire de Salamine pertit. Athènes, comme la defaite des Atheniens perdit. Yarouso.

 Pourquoi, d'ailleurs, voudriez-vous faire des conquêtes? Pour assertir les les peuples vinicus? Vous ne pourriez plus parier de liberté, ce sentire de liberté, ce sentire proproclamer les agreseurs du genre lumain. Pour les rendre libres, de mairier que leur réunion forcée ne nût que les alaitré da service qu'ille vinité de sont en qu'en les rendre libres, de razent reçu de vois? Yous ne pourriez plus parler des droits des hommes ;
 ce serait vois en proclamer les vist traliquaits.

Remossant tout ce qui tendrait à resserrer dans un ordre exclusif d'idées et de faits l'avenir de la France, tout ce qui serait de nature à comprimer ou à exagérer le caractere, les dispositions et le génie de ses habitants, à fausser, à dénaturer ou à détruire ces dons précieux qu'ils ont reçus de la nature, Vergniaud veut que dans la constitution que va rédiger l'Assemblée Nationale on se propose au contraire de les favoriser et de les développer par tous les moyens que de bonnes institutions peuvent ajouter à l'énergie des facultés naturelles. Il veut que l'on profite de la sensibilité de la nation pour la porter aux vertus qui font la force des républiques; de son activité industrieuse pour multiplier les ressources de la prospérité nationale; de sa position géographique pour agrandir son commerce; de sa passion d'égalité pour en faire l'amie de tous les peuples; de sa force et de son courage pour lui donner une attitude qui contienne ses ennemis extérieurs; de l'énergie de son caractère, trempé dans les orages de la Révolution, pour l'exeiter aux actions héroiques; de son génie, enfin, pour lui faire enfanter ces chefs-d'œuvre des arts, ces inventions sublimes, ces conceptions admirables qui font le bonheur et la gloire de l'espèce humaine : - c'est-à-dire que Vergniaud, et avec lui toute la droite girondine, appellent ce que les Jacobins repoussent et favorisent ce que ceux-ci proscrivent; que les premiers, d'accord avec la nature et la raison, veulent une n fa-

(n 15)

67.48

don

050

gar I

1967

15.18

je.I

160

00.6

412

.22

pe2

ca.

100

FS

102

France riche, brillante, industrieuse et paisble, en même page libre, en tre terpeter cher, brillante and que les autres, dans leur expelliers que le che, en meme page libre, en tre terpeter experience de che, en memis par calcul et par instituct de tout ce qui s'ébre au-dessus de de un entere ou médicore ou grossière, evalent passers sur la société au-dessus de des motives de leur affevus niveau des l'adoptissement, croyant affaiblir la liberté s'ils l'adoptissement la dérander s'ils la parent.

Les discussions de plus en plus animées auxquelles donnait lieu la constitution ne se prolongèrent pas au-delà du milieu de mai : d'autres débats . soulevés par des intérêts plus rapprochés, les interrompirent alors, et bientôt les disputes entre les deux partis prirent un tel caractère que tout autre objet fut oublié. Les nouvelles des frontières et celles de l'intérieur continuaient d'être alarmantes. Sur le Rhin, les Prussiens occupaient le Palatinat et bloquaient Mayence, Au nord, les Autrichiens, appuyés par un corps d'auxiliaires anglais qui venait de débarquer à Ostende sous la conduite du duc d'York, et soutenus par une armée hollandaise qui occupait Menin et s'etendait jusqu'à Ostende, avaient de nouveau touché notre territoire, menaçant à la fois Lille, Condé, Valenciennes et Mauheuge. Dampierre, qui avait voulu tenter un mouvement général pour dégager Condé déja investi et repousser l'ennemi au-delà de la frontière, avait été frappé d'un coup mortel (8 mai), et notre armée se trouvait encore une fois sans chef et sans direction, presque bloquée dans le camp de César, sous Bouchain, et dans le camp de Famars. En Vendée l'insurrection continuait de s'agrandir et de se fortifier, et déjà les royalistes ne craignaient pas d'annoncer hautement une prochaine croisade contre Paris, Enfin, la correspondance des commissaires patriotes dans les départements signalait une dangereuse fermentation et les plus manvaises dispositions à l'égard des Jacobins dans un grand nombre de localités importantes, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, dans plusieurs villes de Normandie et ailleurs. Toutes ces nouvelles, tous ces dangers qui grossissaient et se propageaient, formant autour de Paris comme un cercle menacant qui de jour en jour se resserrait davantage, réagissaient à Paris sur les imaginations, et y fomentaient de plus en plus les passions haineuses. Croyant ou feignant de croire que ces mouvements des départements étaient excités par le parti de la Gironde, gagné par l'or de Pitt à la lique étrangère, les jacobins dissient partout que la France ne serait délivrée des ennemis qui l'assiégeaient au-dedans et au-dehors que lorsque les Girondins seraient abattus. L'insuccès du complet du 9 mai. ainsi que des démarches tentées un peu plus tard par les sections Mauconseil et de la Halle aux-Blés, et enfin de la dénonciation apportée par Robespierre à la tribune, en achevant d'exaspèrer la colère de la Montagne et de la faction jacobine, les poussait invinciblement aux moyens extrêmes. Quelques têtes exaltées parlaient hautement de faire une expédition décisive; et on ne

1794.

jer maj.

craignit pas de dire en plein conseil de la Commune - qu'un seul moyer restait pour sauver la République; qu'il fallait que le peuple se fit justice; parce que la justice habitait toujours au milieu du peuple, que le peuple ne se trompait jamais.

Tout ce qui à Paris professait les opinions révolutionnaires les plus violentes, les clubs, les sections, les assemblées populaires, la Commune et les faubourgs, était livré à une véritable fièvre d'exaltation. Le 1er mai, une députation apporta à la harre de la Convention, au nom du faubourg Saint-Antoine, une nouvelle pétition non moins menaçante que celle du 8 avril. Les pétitionnaires ne demandaient pas, cette fois, la tête des vinctdeux députés girondins: mais ils sommaient l'Assemblée Nationale d'approuver et de décréter sur-le-champ les mesures arrêtées par les trois sections du faubourg, sans quoi dix mille hommes étaient aux portes de la salle prêts à se déclarer en insurrection. Or, les mesures ainsi réclamées au nom de l'insurrection étaient le départ immédiat pour la frontière ou pour la Vendée de tout ce qu'il y avait à Paris de troupes soldées, y compris les grenadiers de la Convention, l'Assemblée Nationale n'avant pas besoin d'autre garde que celle des patriotes; c'était en outre l'enrôlement forcé de tous les suspects, de tous les garçons, y compris les prêtres, depuis dixbuit ans jusqu'à cinquante, et de tous les veufs sans enfants : c'était enfin le maximum sur toutes les denrées de première nécessité, et une contribution forcée de la moitié de leur fortune sur les riches, c'est-à-dire sur quiconque possédait au-delà de 2,000 francs de revenu. La majorité de l'Assemblée répondit avec fermeté à cette insolente sommation. La Montagne elle-même ne soutint la pétition qu'en blâmant la menace d'insurrection des pétitionnaires ; et l'on passa à l'ordre du jour.

Mais le même jour la Commune promulguait un arrêté qui réalisait en partie les exigences de la pétition. La Convention venait d'approuver une meaure par laquetle le département de l'Hérault avait pris l'initiative d'une levée d'hommes et d'un imple extraordiaire destinés à pousser la guerre coutre les insurgés de la Vendée; la Commune de Paris, s'autorisant, de cette approbation pour étendre encore le cercle de ses attributions socieraines, arrêts qu'il sernit formé pour le même objet un corpe d'armée de douze mille hommes, lesquels seraient désignés dans chaque quartier par le comité révolutionaire de la section, et choiss de préference parmi les commis routoitonaire de la section, et choiss de préference parmi les commis mon maries, les clercs d'avoués et de notaires, les garçons de café et de restaurants, toutes classes qui constituent presque une aristoeraté erfaitvement aux classes inférieures du profetariet, et que celteries que la population parsisenne s'était imposés pour la cause de la libertéque la population parsisenne s'était imposés pour la cause de la libertéde cette première mesure la Commune aiouta un merunut forcé de doize. pilio

ehers

ami.

(le si

tene

tiegt

STILL

1256

nd

iper

90cm

barti

(BUT

bio.

903

Eda

Niss

l'i abos

dece

De:

Mee

bog

ke ar

čm tir

NS I

En :

this this mise.

jaskt,

10%展

in in

D HIVE

rt ma.

12.45

eir a

5176

計畫

ne se

611

DAY D

00 pt

Sitte.

188

ne fire

LE II

धीत है।

online SEP

色生

0K3/K

TROOT

115

स्य अ

BLIR

18.3

KEN

0.90

TOY IF

bii Pil

TIL 5

100 1

Enily

المنااء

MOVE

de

30

millions, que les mêmes comités révolutionnaires des sections étaient chargés de répartir sur les riches, proportionnellement à leur revenu présumé, de telle sorte que celui qui avait mille francs au-dessus du nécessaire (le nécessaire était fixé à 1,500 francs) payait trente francs; celui qui avait deux mille, cinquante; celui qui avait trois mille, cent; et ainsi progressivement. Cinquante mille francs de revenu au-delà du nécessaire pavaient vingt mille francs; au-dessus d'un revenu de cinquante mille francs on conservait trente mille francs du superflu excédant, et le reste était dévolu à la caisse. Il ne pouvait plus conséquemment y avoir en aucun cas de fortune au-dessus de quatre-vingt mille francs de revenu, et l'on tendait ainsi peu à peu à la réalisation du rêve le plus cher des apôtres de la démocratie, le nivellement. Voici une pièce qui peut donner une idée de l'aménité révolutionnaire des comités chargés de déterminer souverainement la double répartition de la levée et de l'emprunt; c'est la lettre d'avis expédiée à un de ceux que frappait la contribution : « Le comité révolutionnaire de la section ..., ne voulant en ce moment exiger qu'une portion de ton superflu, te requiert de payer dans les quarante-huit heures. . . 1,200 fr. 1,200 et dans le mois, encore. . . . . . . . . . . 1,200

3,600 fr.

» Si tu refuses de payer cette somme, tes meubles et immeubles seront saisis et vendus par le comité révolutionnaire, et la personne sera déclarés suspecte. »

Un aussi révoltant arbitraire, qui laissait la porte ouverte à tous les abus, à toutes les vengeances, à toutes les vexations que peuvent inspirer les haines de parti ou les inimitiés particulières, devait soulever une vive opposition. Les jeunes gens qu'atteignait le mode de recrutement forcé décrété par la Commune en donnèrent le signal. De nombreux attroupements se formèrent sur divers points dans les premiers jours de mai, et parcoururent la ville étonnée d'entendre retentir les cris depuis si longtemps oublies de A bas les jacobins! à bas les anarchistes! vive la loi! Plusieurs sections adressèrent des pétitions à la Convention, réclamant contre le mode arbitraire adopté par la Commune, et demandant qu'une loi fixat d'une manière uniforme pour tous les contingents à fournir. Le côté droit n'appuya que faiblement ces pétitions, craignant sans doute de paraître favoriser des résistances dont il appréciait assurément la légalité, mais d'où ses adversaires ne manqueraient pas de tirer un nouveau texte d'accusation. En dehors de la Convention, le parti girondin s'exprimait avec moins de ménagements; les journaux, ces interprêtes passionnés et mobiles des opinions qui se partagent l'arène politique, les journaux montraient sans déguierent les sentiments et les dispotitions véritables de la majorité de jérondins. Voir divelque passages d'un article remarquable que nous trouvons, à la date du 4 mai, dans la feuille de Brissot, le Patriste Fraguier. « Il est aisé de voir qu'on prépare un nouvement. Les patriotes doivent-lis le redouter? non; ils doivent même le desirre bien put que ses auteurs. Depuis trop long-temps le républicaisme et l'anarchie set en présence, et n'ont fait pour ainsi dire qu'escarmoucher; cet état printée peut plus se prolonger. On nous présente un combat à mort » thè bien, acceptions-le! Si nous sommes vainqueurs, la République est sauvie; si nous succembons, les départements sont là i nous aurons des vengeurs...

Mais nous vainerons. Républicains, sentez votre force? Quels sont vos enemeis? une bonde de forcenes declamateurs. Actilies à la tribune, Thresites au combat; une poignée de conspirateurs de eaves, qui tremblent meme à la voe de leurs propres poignards; un ramas de brigands source orage, intrépâtes massacreurs dans les prisons, mais dont les yeux nosent reconstrer ceux d'un homme de cœur; enfin, un vil troupeau de mistrables, que la soif du pittage réunit, que la pluie dasspe. — Quels sont ves mass? la grande majorité de la Convention, la grande, l'immense majorité des habitants de Paris, fatiguée de l'odicuse et ridicule tyrannie de nos Mazanics en ministure. Républicains, sovez prefès ...,

L'impatience et la colère, on le voit, avaient gagné même le moins fougueux des deux partis; le combat, ainsi engagé aux avant-postes, ne devait pas tarder à recommencer au sein de l'Assemblée, plus violent, plus acharné que jamais. La gauche, cependant, venait d'y faire adopter, malgré les répugnances justement fondées de la droite, une mesure depuis long-temps réclamée par les elasses inférieures de la population des villes, et surtout de Paris, la fixation d'un maximum que le prix des blés ne pourrait plus dépasser. Ce fut en vain qu'un député girondin, Dueos de Bordeaux, développa à ce sujet des considérations frappantes de justesse et de raison: ee fut en vain qu'il établit que la hausse du prix des grains sur les marchés n'étant en grande partie que le résultat forcé de la dépréciation qu'éprouvaient les assignats, vouloir taxer le prix de la denrée sans prendre en considération l'élévation nominale des frais de production c'était mettre le cultivateur dans l'impossibilité de eultiver le sol, puisque ees frais ne seraient plus couverts par les produits : la Montagne, écho des préjuges de la rue et de ses absurdes préventions, ne répondait comme toujours que par les mots d'accaparements, d'agiotage, de contre révolutionnaires, de souffrances du peuple. Dans la gauche, les plus francs et les moins ignorants des principes élémentaires de l'économie politique voulaient bien avouer que du point de vue de la stricte équité la mesure était inique; mais ils soutenaient qu'elle était utile comme mesure révolutionnaire, qu'elle était néCOSSE

la po

80.01

Britis

lates

leas

time

isn

ìlán

bere

bito

95 n

Òs L

Quair.

Mic

la-m

farit

Deta

tet e

43

le me

fire

tist.

hoe

lier

Ġο

1th

100

180

1 850

\* Po

169

\*In

that :

tigle

\* [61

10

Gr

0.0

lop

ired

.Tv:

ripi

120

nsi

10

z ii

أنوع

poli

KP

1793.

cessaire comme mesure de circonstance, et qu'à ce double titre on devait la proclamer. C'était, disaient-ils, un impôt dont les classes riches, les propriétaires, les grands cultivateurs, en un mot tous les ennemis plus ou moins déguisés de la Révolution, étaient grevés au profit des classes populaires, des classes qui jusque la avaient seules sontenu la Révolution de leurs bras et de leur sang. La majorité, faiblement convaincue par la logique de la gauche, vuta néannuoins le mazimum; elle le vuta, parce que si 3 mai. les raisons dont on l'étavait étaient mauvaises, les souffrances auxquelles il devait remedier étaient réelles, et que parmi ces hommes mieux intentionnés neur la plupart que réellement éclairés sur les véritables conditions de la prospérite publique, beaucoup crurent de bonne foi à l'efficacité des mesures coércitives, des réquisitions forcées, des visites domicinaires, des taxes, des amendes et des cunfiscations, pour ramener l'abondance sur les marches et detruire dans leur source les disettes repétées qui depuis quatre ans étaient venues fréquemment jeter au milieu des populations ur-

baines une cause si puissante de perturbation.

Cette discussion fut un noment troublee par un incident grave, non en lui-même, mais parce qu'il marque le point de depart d'une nouvelle phase de cette longue lutte entre la Montagne et la Gironde. guerre pleine de fluctuations et de fortunes diverses, et dans lauuelle on voit les deux partis. comme dans ces combats long-temps incertains des éponces antiques , avancer et reculer, combattre et se defendre tour à tour. C'était dans la sennee du 30 avril. Ducos déveluppait à la tribune ses judicieuses observations sur le maximum avec une grande modération dans les termes, mais avec une force de logique que les factions redoutent plus que les violences , parce que c'est une arme qui leur est moins familière, quand des vociférations et des huées partirent d'une des tribunes, toujours remplies de la lie du peuple. Une vive agitation se répand dans l'Assemblée , depuis long-temps impatiente de cette ignoble tyrannie d'une poignée d'agitateurs de bas étage. Guadet s'élance à la tribune, et demande qu'à partir du lendemain l'Assemblée transporte à Versailles le siège de ses seances. « Une représentation aville » n'existe déjà plus ! s'écrie-t-il ; tout palhatif pour sauver sa dignité est une » lácheté. La répétition des invitations, des ordres du président, en prouve assez l'inutilité. Les autorités de Paris ne veulent pas que vous soyez res-· pectés. Il est temps de faire cesser cette lutte dégradante entre la nation « entière et quelques contre-révolutionnaires déguisés sous le nom de pa-» triutes !... » Après Guadet , Buzot trace un tableau maiheureusement trop vrai de l'abaissement auquel les factions ont réduit la représentation nationale. « Il n'est pas ici une autorité , dit-il , pas une société qui n'ait plus de » pouvoir que vous ! Demandez-vous les causes des désordres qui nous en-· tourent, on se rit de vous, Rappelez-vous l'exécution des lois, on se rit

1793

- de vous et de vos lois. Punissez-vous un des fartieux, on le charge d'honneurs pour se jouer de vous. Voyez estet société jadis efèbre, il n'y resispas trente de ses vrais fondateurs. On n'y frouve que des hommes perdus e de erlmes et de dettes. Lisez ses journaux, et voyez si tant qu'existera e et abominable repaire vous pouvez rester ic.

On fit évaeuer la tribune d'où les eris étaient partis, et la motion de Guadet n'eut pas d'autre suite; mais ces orages soulevés par un souffle et qui agitent si profondément l'Assemblée présagent assez les tempêtes qui bientôt y vont éelater.

On peut sisément se figurer quelles récriminations devaient provoquer aux Jacobins ces aftaques véclémentes du côté droit de la Convention. Más la Convention, apouyée sur la loi, ne parlait que de répression; aux Jacobins on ne parlait que d'assessinats. Il fallait exterminer les vingit-eleur et leurs acolytes avant de partir pour la Vendée; la Convention était en partie composée de sedérats dont il fallait faire justice; il fallait tirer le canon d'alumnet fermer les barrières; il fallait que tous les parisians de Dumourier, que tous les traitres et les conspirateurs périssent sous les coups des patrioes. Telles étaient les moltons que la grande massade assistant souvrait d'ecclamations.

Une réunion s'était formée dans le local des électeurs de l'Archevêché, pour aviser, selon la phrase reçue, aux moyens de saucer la patrie. Les hommes qui la composaient reprochaient à la Commune, aux Jacobins et même aux Cordeliers de manquer d'énergie ; le premier article du eatéchisme que l'on y professait était l'approbation des journées de septembre. Se prétendant autorisée à correspondre avec toutes les municipalités de la République, l'assemblée de l'Archevêché s'était intitulée Comité central de salut public. Chaque jour, depuis sa formation, sa tribune retentissait des doctrines les plus anarchiques, des motions les plus incendiaires; l'insurrection, le meurtre et les septembrisades étaient là en permanence à l'ordre du jour. Signalée à la Convention non seulement pour l'effrayante éxagération des hommes qui le fréquentaient, mais surtout pour cette prétention anarchique d'élever près de la représentation nationale un second pouvoir central , le nouveau elub avait même inquiété un moment les Jacobins et la Commune, dont il semblait vouloir aussi absorber l'influence. La Commune lui avait interdit d'entretenir une correspondance organisée avec les municipalités de la République ; et les Jacobins désignérent , pour examiner ses registres et s'assurer de la tendance de ses doctrines, des commissaires qui rapportèrent n'avoir trouvé à l'Archevêché que des patriotes exagérés, peut-être, mais purs : on avait reconnu en eux des hommes d'action , dont il importait de se ménager le concours. Dans cette réunion , de même qu'aux Cordeliers , on ne s'en tenait pas seulement à des propositions vagues ; on y délibérait sur les moyens d'exécution. Il ne fut question de rien moins que d'enlever les vingt-

mmara Lungh

ress fine appear of the Go

the sact de bi jonts topp part lexis to the control of the control

tree:

Ne

force applied from the day to the control of the co

box.
but him lips to the train to the train

800

deux dans une seule nuit, de les amener bâillonnés dans une maison écartée où on les égorgerait, et où une fosse profonde ensevelirait à la fois sous une couche épaisse de chaux vive et les cadavres des victimes et les traces de l'exécution : puis le lendemain on aurait répandu de fausses lettres préparées d'avance, pour expliquer par une trahison découverte et une émigration combinée la disparition des vingt-deux girondins. On a besoin, pour ajouter foi à cet abominable complot, que la réalité en ait été attestée par d'irrécusables témoignages.

1793.

t 4 mai.

Guadet, dans la séance du 14, vint dénoncer à la tribune nationale une partie de ces horribles machinations que des hommes qui poussaient le délire de la scélératesse jusqu'à s'honorer hautement du nom de brigands tramaient presque au grand jour. Sur sa proposition, la majorité décréta que le comité de sûreté générale ferait sous huit jours un rapport sur la situation de la Convention à Paris et sur les moyens de déjouer les projets sinistres que tous les jours on proclamait contre elle, et qu'il s'occuperait des mesures à prendre pour le châtiment efficace des auteurs de ces conspirations. L'Assemblée décréta aussi, sur une pétition de quatre cents habitants de Lyon contre l'établissement d'un tribunal révolutionnaire que la municipalité venait d'y organiser de sa propre autorité, que nul tribunal de ce genre ne pourrait être établi sans un décret spécial de l'Assemblée Nationale, et que les citoyens que l'on voudrait arrêter en vertu d'ordres émanés de ces tribunaux illégitimes auraient le droit de repousser la force par la force. Le même jour, la Convention accueillit avec de grands applaudissements, malgré la vive opposition de la Montagne, une députation de la ville de Bordeaux, de cette ville signalée par un républicanisme ardent, mais qui s'était profondément émue à la nouvelle des dangers dont la députation qu'elle était fière d'avoir donnée à la France était entourée au milieu des Jacobins de Paris. Le langage de cette adresse était empreint desémotions sous l'empire desquelles elle avait été écrite. « Législateurs , s'écriaient les Bordelais, quel horrible cri vient de retentir jusqu'aux extrémités de la République! Trois cents représentants du peuple voués aux proscriptions, vingt-deux à la hache liberticide des centumvirs!

» Législateurs , lorsque nous choisimes des députés , nous les mimes sous la sauvegarde des lois, de la vertu et de tout ce qu'il y a de plus sacré sur la terre. Nous crûmes les envoyer parmi des hommes ; ils sont environnés de tigres altérés de sang.... Peut-être ne sont-ils déjà plus!... Si ce crime atroce se consomme, frémissez, législateurs : frémissez de l'excès de notre indignation et de notre désespoir.... Si la soif du sang nous a ravi nos frères, nos représentants. l'horreur du crime dirigera notre vengeance, et les cannibales qui auront violé toutes les lois de la justice et de l'humanité ne périront que sous nos coups.

The

1152

0.43

0.90

6: Ga

0.09

DE II

Visi

20105

8/83

识信

17765

107116

. MA

miles.

eteck.

300

132

127

WE W

NIE.

1957

1176

100

i II

10 1

rily#

12.3

DIR.

i mi

1115

ALC: B

ricks

, DE

120

20.1

15115

i Pali

- Convention Nationale, et vous, Parisiens, jadis si fiers et si grands, 1795. sauvez les députés du peuple ; sauvez-nous de notre désespoir ; sauvez-nous . sauvez-vous de la guerre civile!... Oui, nous organisons sur-le-chemp la moitié de notre garde nationale; nous nous élançons sur Paris, si un décret vengeur ne nous arrête. Nous jurons de sauver nos représentants ou de périr sur leur tombeau!... »

Robespierre, qui n'avait jamais eu que le courage de la calomnie, et qui, on l'a dit avant nous, avait tuujours eu peur la veille d'un mouvement, Robespierre s'élevait aux Jacobins contre la violence des motions qu'on y agitait, et qui, disait-il, compromettaient la société dans les départements; la Commune écrivait aux Bordelais qu'on avait calumnié près d'eux les patriotes parisiens, et que l'on voulait assassiner, nun les personnes, mais les opinions des vingt-deux : tout se bornait à ces vaines parades de désapprobation, et les scélérats qui avaient mis en avant et renouvelaient chaque jour leurs propositions sanguinaires n'étaient, de la part des autorités, l'objet d'aucune poursuite. Tout en désavouant les impatients du parti, les habiles avaient soin de ménager des hommes qui deviendraient précieux au moment décisif.

Chaque jour l'irritation devenait plus grande dans la Convention ; chaque

jour voyait se renouveler des scènes de tumuite et de scandale. Le 15,

Isnard avait été porté à la présidence : et sa fermeté à maintenir le regle-

ment contre les violences séditieuses de la minorité avait mis le comble à l'exaspération de l'extrême gauche et des tribunes, furieuses de se sentir enchaînées par cette volonte de fer que soutenait la majorité dont elle faisait respecter les droits. Une nouvelle arrestation arbitraire de la Commune avait été dénoncée, et l'Assemblée avait ordonné la mise en liberté provisoire du détenu: aussitôt la gauche cric que l'on protège les conspirateurs, et demande au milieu de clameurs effroyables l'appel nominal. Il faut, dit-elle, que le peuple connaisse ses amis et ceux qui veulent sa perte. Le bruit, les cris, l'agitation se prolongent durant plus de deux heures . et ce n'est qu'en levant la scance que le président pent mettre fin au désordre. 18 mai. Cette scène se passait le 17; le lendemain, dès la reprise de la séance, les eris l'appel nominal! l'appel nominal! recommencent avec la même force que la veille. La Montagne, à qui cette tactique a si souvent réussi, se flatte de l'emporter encore cette fois, par l'opiniatreté de ses clameurs, sur la décision ordinairement moins persistante du reste de l'Assemblée, Mais Guadet paralt à la tribune, et malgré les murmures qui l'assaillent et couvrent long-temps sa voix , il parvient enfin à se faire entendre. . En Angleterre, · dit-il, lorsqu'on voulut dissoudre le Long-Parlement, on prit les mêmes · moyens; ce fut d'exalter la minorité contre la majorité, de mettre le » pouvoir dans les mains de la minorité. Savez-vous ce qui en arriva? Le

18

٠,

be

12

h

۰٥

10

1

r ei

17

16

١,

, 6

16

 voici : c'est qu'en effet la minorité trouva le moyen de mettre la majorité sous l'oppression.

• Elle appela à son secours des patriotes por excellence — c'est aissi quità se quitilisaient, — une multitude égare, à la quelle lis promattaient le pillage et le partage des terres. Ces cris répétés jusque dans les siances du Parjennent, cet appel motivé sur la prétendue oppression où se trouvait la minorité et sur l'impuissance où elle citait d'y résister, amenhent l'attentat que l'histoire nions a transmis sous le nom de purpation du Pariennet, attentat dont Pride, de boacher devenu colonel, ful l'auteur et le chef. Cest cinquante membres furent chassés du Parlenent, et la minorité, composée de cinquante ou soixante membres, resta mattresse du gouvernement.

Savez-vous, citoyens, ce qui s'cusuivi? Ces patriotes par excellence, instrumenta de Cromwell, et auxquels il fit fiare folics sur foiles, furent chassés à leur tour. Leurs propres crimes servirent de prétext à l'usurpateur. Il entra u pour au Parlement, et s'adressant à ces mêmes membres, equi seuls, à les entendre, étaient capables de sauver la patrie : Toi, dit-il à l'un, tu es un voireur toi, dit-il à l'untre, tu es un virongen (si, dit-il à cetui-i, tu te les gorgé des deniers publics; toi, dit-il à cetui-ia, tu es un coureur de filles et de mavuis lieux. Sus donc, dit-il à tous coètez la place à des hommes de bien... Ils la céderi-la, et Cromwell la prit.

En rapelant ces souvenirs d'ont l'altusion était manifeste, Guadet promenais son regard sur les bancs de la Nontagne, où se present des hommes signales depuis long-temps pour leur rapacité et les habitudes immorales de leur vie privée. Il continues - Citoyens, Je livre ces faits à la médiation de l'ous les amis de la liberté. En est-il un seul qui, ayant saivi la marche des événements, ne s'aperçoire que c'est le dernier acte de l'histoire d'Angleterre qu'on cherche à jouer? En est-il un seul qui, syant vu la séance d'ibier, ne porte au find du ceur cette donloureus conviction?

El pour éviter de tels dangers, que vous demande-t-on? De donner à cent ou à cent cinquante membres le droit de réclamer un appe nominal sur toutes les épreuves où la majorité aura prononcé, c'est-à-dire, en c'autres termes, qu'on vous demande d'augmenter le mal au lieu de le xuérir.

 Waters termes, qu'on vous demande d'augmenter le mal au lieu de le xuérir.

- guern: — ... a candaleuse résistance de la minorité, poursuit Guadet, de quelque ... côté que cette minorité se trouve, il faut la faire cesser, sans doute; mais ... vous n'y arrivere qu'en faisant cesser l'annérale unilieu de vous et dans ... tout ce qui vous environne. Or, pour faire cesser cette anarchie, il faut ... point : il faut armer votre président de pouvoir puis ciendus et plus efficaces point : il faut armer votre président de pouvoir puis ciendus et plus efficaces ; au-dehors, enfin, il faut prêter appui aux bons citoyens et con-teair les autorités dans leur devoir. »

11.

mi

zós:

de

eg"

g (6)

481

ar. F

198

(22)

PA

1793

Bientôt un nouvel incident, une scène de tumulte telle qu'en offraient chaque jour les tribunes publiques , vient confirmer la justesse de ces considérations et la nécessité d'un prompt remède; cette fois il s'agissait d'un spectateur que des femmes du peuple voulaient arracher de sa place et qu'elles accablaient de grossières invectives. Un grand nombre de ces affreuses mégères, qu'on avait vues figurer dans tous les mouvements populaires où il v avait eu du sang à répandre et des actes de férocité à exercer. s'étaient formées, sous le titre de Dames de la Fraternité, en un club particulier au sein de la société des Jacobins : et entre autres attributions, elles s'étaient donné celle de faire à leur manière la police des tribunes de l'Assemblée Nationale. Guadet monte une seconde fois à la tribune. Il dit que si la veille on lui cut accordé la parole il aurait signalé à l'attention de l'Assemblée cette tyrannie que quelques agitateurs évidemment soudovés exercaient dans l'enceinte même de la représentation nationale, en interdisant à quiconque ne marchait pas sous leur hideuse bannière d'assister aux débats dont la loi assurait le libre accès à tous les citovens, en repoussant surtout les citovens des départements, en insultant même les députés qui ne siègeaient pas d'un certain côté de l'Assemblée. Il aurait annoncé, continue-t-il, qu'il se tramait de nouveaux complots pour dissoudre la Convention et livrer au fer des assassins les députés signales à la haine aveugle d'hommes égarés; il aurait rappelé les propos affreux qui se tenaient chaque jour au sein d'une société depuis long-temps célèbre par l'exagération de ses doctrines et les motions sanguinaires qui partaient de sa tribune, et les complots non moins dangereux qui se tramaient presque publiquement dans d'autres sociétés populaires. - « Jusques à quand , représentants de la na-» tion, dormirez-vous ainsi sur le bord de l'abime? s'écrie alors le coura-» geux député; jusques à quand remettrez-vous au hasard le sort de la » liberté? Quand donc enfin prendrez - vous des mesures vigoureuses pour · déjouer les complots qui vous environnent de toutes parts? Jusqu'à pré-» sent les conjurés du 10 mars sont restés impunis : il faut avoir le courage » de souder la profondeur de la plaie. Le mal est dans l'anarchie, dans cette » sorte d'insurrection des autorités contre la Convention, il est dans les au-» torités de Paris, dans ces autorités anarchiques..... » Violemment inter-

Guadet propose alors les trois mesures suivantes, au milieu des cris forcenés d'une portion de l'Assemblée et des vifs applaudissements de l'immense majorité : 1° les autorités de Paris seront immédiatement cassées; 2° les suppléants de l'Assemblée se réuniront à Bourges dans le plus court délai,

» avides à la fois d'argent et de domination. »

rompu par les clameurs de la Montagne et d'une partie des tribunes, Guadet parvient à dominer le bruit, et il reprend d'une voix forte : « Oui, je le ré-» pète, le mal est dans l'existence des autorités de Paris, dans ces autorités prêts à entrer en fonctions à la première nouvelle certaine de la dissolution 1783. de la Convention; 3º le décret qui arrêtera ces mesures sera porté par des courriers extraordinaires dans les départements.

16

ra-

ia

s é

pate

16

lè

1 72

15

125

10

di

Go

72

612

380

512

Je I

Barrère demande aussitôt la parole. Il reconnaît qu'il existe à Paris . et. par des ramitications, dans toute la République, un mouvement préparé pour perdre la liberté; et il ajoute que dans la Convention la peur, la vengeance et les haines personnelles avaient fait attribuer aux divers côtés de l'Assemblée ce qui n'était l'ouvrage que de l'aristocratie et des instigations perfides de l'étranger. A l'appui de la réalité de ce complot contre la Conventiun, et contre un certain nombre de ses membres plus particulièrement, il aloute de nouveaux faits et de nouvelles révélations à ceux ou avait signales Guadet. Comme celui-ci, il sait tout ce que la manière d'agir et l'organisation des autorités de Paris ont de dangereux. Il a vu un dénartement faible et pusillanime, des sections se régissant comme de petites municipalités, une commune exagérant ou atténuant les lois à sa fantaisie. Il pense qu'à cet égard il est urgent que le comité de salut public fasse un prompt rapport à l'Assemblée. Cependant, quant aux mesures proposées par Guadet, il ne saurait y adhérer : elles lui paraissent inutiles on dangereuses. Mais il en est une autre qui lui semble plus efficace et ne présente pas les mêmes dangers; c'est la création d'une commission de douze membres dans laquelle les ministres de l'intérieur et des affaires étrangères , ainsi que le comité de sureté générale, seront entendus, et où l'on prendra les mesures -nécessaires pour la tranquillité publique.

La majorité des centres, qui déjà s'effrayait de l'énergie des remèdes héroïques proroqués par Guadet, est heureuse de se rattacher à une proposition conciliatoire, qui iul hiase sepèrer les mêmes redulats sans lui fairo 
affronter les mêmes orages. La proposition de Barrère est décrétée suréchamp. Le côté d'ont lin-même sepèra tout de cette commission, dont les 
membres, pour la plupart tirés de son sein, furent choisis parmi les homnes 
connus à la fais par leur ferméel, leur civisme et leur opposition aux doctrines anarchiques des rérodultonnaires exagérés. Ces douze commissaires 
furent hoyer-fortée, Rabaut-Saint-Elience, Kervélgen, Saint-Martin, 
Vigés, Comaire, Bergoeing, Boileau, Moilevault, Henri Larivière, Cardine 
te Bertrand.

Aux Jacubins, aux Cordeliers, dans la majorité des sections, à la Commune et à l'Archevèché, il n'y eut qu'un eri contre cette mesure. Les atroces propositions dejá faites précédemment furent renouvelées, et on renchérit encore sur quieques unes. Le lendemain 19 le maire Pache prédistit une réainne à la mairie trent-cluiq sections, les mêmes qui avaient signé la pétition contre les vingi-deux députés girnodins, y avaient de légué leurs commissaires. On y agiatal la question des surpeste dont le co-

mité révolutionnaire de chacune des sections devait recueillir et dresser les listes, quand un homme pale se lève, et, d'une voix lente qui a quelque chose de sépulcral, dit qu'il ne connaît pas d'autres suspects que dans la Convention; que c'est là qu'il faut frapper. Puis il revient sur la proposition de saisir les vingt-deux, plus huit autres qu'il désignera, de les mettre en lieu sur et de les septembriser : - non pas nous , ajoute-t-il ; mais avec un peu d'argent nous trouverons des hommes pour les expédier. Un des assistants avant hasardé quelques observations fut immédiatement expulsé de la réunion. Un autre avant dit qu'il ne fallait rien précipiter, que Robespierre et Marat étaient occupés en ce moment même à dresser un plan d'insurrection, plusieurs voix s'écrièrent : Silence! ici on ne doit nommer personne. Mais ces divers incidents firent ajourner l'expédition que les plus impatients voulaient arrêter pour la nuit même. Le lendemain et les jours suivants virent se renouveler dans chaque centre d'agitation et les mêmes fureurs et les mêmes propositions, devant lesquelles, par bonheur, reculaient toujours quelques hommes influents, qui voyaient mieux que la masse grossière et fanatisée les périlleuses conséquences de l'abominable complot dirigé contre une partie de la représentation nationale, soit qu'il réussit, soit qu'il échouât. Pache à la mairie, Legendre aux Cordeliers, Robespierre aux Jacobins, s'opposèrent avec force à ce que de tels projets fussent mis en délibération ; tous auraient volontiers accepté, sans doute, le résultat de l'expédition; nul ne voulait en assumer la solidarité.

20 mai.

Pendant ce temps, la salle de la Convention continuait de retentir de récriminations violentes échangées à chaque occasion entre les deux partis extrêmes. Dans la séance du 20, au milieu d'un de ces orages devenus journaliers qui consommaient la plus grande partie des séances, Vergniaud, s'arraehant au long silence auquel ses amis regrettaient trop souvent de le voir s'abandonner, fit entendre une de ces éloquentes protestations qui rencontraient toujours la sympathie de tout ce que l'Assemblée renfermait de cœurs honnêtes et d'hommes de bien. « Citoyens, s'écria-t-il, nous avons » deux ennemis puissants à vaincre; au-dehors, le despotisme armé, qui » presse et attaque la République sur tous ses points extérieurs; au-dedans

- » l'anarchie, qui travaille sans relache à la dissolution de toutes ses parties
- » intérieures. Nous ne pouvons combattre nous-mêmes le premier de ces
- » ennemis terribles; la gloire en est réservée à nos bataillons. Compations
- » corps à corps le second : c'est notre devoir. Assez et trop long-temps il
- » nous a tourmentés; assez et trop long-temps nous avons soutenu contre
- » lui une lutte aussi pénible pour nous que désastreuse pour la patrie : il
- » faut voir enfin qui l'emportera du génie de la liberté ou de celui des bri-
- " gands. Offrons sans pâlir nos cœurs aux poignards, mais délivrons la
- » patrie d'un fléau qui la dévore. Chaque jour nos bataillons versent leur

» sang pour abattre les tyrans; versons le nôtre, s'il le faut, pour terrasser

» l'anarchie. Triomphons, enfin, ou périssons; triomphons ou ensevelissons-

» nous sous les ruines du temple de la liberté!

" Je vais vous faire une proposition, ajouta Vergniaud, qui prouvera

combien est grande votre confiance dans le peuple de Paris, et avec quel
 soin vous l'avez distingué des scélérats qui s'agitent dans son sein et se

» nourrissent de son sang et de sa substance. » Vergniaud demandait que l'on fit une proclamation où l'on rendrait compte des projets perfides qui se tramaient contre la liberté, et que cette proclamation fût envoyée aux quarante-huit sections de Paris, en réclamant d'elles une garde imposante pour maintenir la police autour de la représentetion nationale et y faire exécuter ses décrets, et en leur demandant si elles croyaient pouvoir déjouer tous les complots des agents de Pitt et assurer la liberté des délibérations. Ces diverses propositions, sur la motion de Lasource, furent

renvoyées au comité de législation pour en faire le lendemain l'objet d'un rapport,

ek

din

ns a

en de

Dia n

du-

3120

o. la

Veri

SE

透透

116-

17705

el is

jus jus

शह के

TAR.

Jin 1

W.

XC:

00

de fi-

NICE.

12

TH.

ilk

ini P

THE STATE

2 00

1100

ps l

100

irsi on

Ci 1

101

Dans la même séance l'Assemblée décréta en principe qu'un emprunt forcé d'un milliard serait réparti sur les citoyens riches, et que les reconnaissances en seraient admises en paiement des biens des émigrés. Le comité des finances fut chargé de présenter incessamment ses vues sur le mode d'exécution du décret. On voulait rattacher les riches, que l'on accusait d'égoisme et d'indifférence, à la cause de la Révolution, et du même coup diminuer d'autant la masse des assignats, dont une nouvelle émission de douze cents millions avait encore été décrétée quelques jours auparavant,

Cependant la nouvelle commission poursuivait avec une infatigable activité le cours de ses investigations. Déjà elle avait recu de nombreuses dénositions, et elle tenait dans ses mains tous les fils de ce complot dont le renouvellement des exécrables égorgements de septembre, en y comprenant cette fois une partie de la représentation nationale, était le l'ut à peine dissimulé. Plusieurs sections, entre autres celles de la Fraternité et de la Butte-des-Moulins, vinrent dénoncer les propositions qui avaient été faites et discutées le 20 à la réunion de la mairie, en présence du maire. « Législateurs, disait la première de ces deux sections, au nom de la France dont vous êtes la représentation auguste, au nom du peuple de Paris outrage, ne souffrez pas que les conspirateurs soient plus long-temps impunis. Osez compter sur les bons citoyens; osez compter sur leur énergie. Plus de mesures timides : elles accroîtraient l'audace des factieux ; elles vous perdraient yous-mêmes. Il ne peut y avoir de transaction entre le bon et le mauvais génie de la Révolution. Nous ne ferons point de nouveaux serments; nous répondrons de vous à la nation. Nous saurons bien sauver la liberté des complots des scélérats qui la déshonorent. »

• vetr

· Com

» la lil

» dera

• **1**° 30

· pr iti

• 10 us

• mell

· E

• Va es

» dans

• pe in

• pas • laiss

≥ 06 U

Cell

dezall

en nie

тергос

des cer

Volutio

For

Nation

voies.

Tento

desho

Yidu.

TArch

mand:

et red

degoù

Nise,

Mopo

leja1

decla

De m

à cet

trans

o Pre

1793. 24 mais

Le 24, Vigée fit verbalement un premier rapport au nom de la commission des Douze, et proposa plusieurs mesures préliminaires de sûreté générale. La commission, dit-il, pénétrée de l'importance de la mission dont elle était investie, avait juré de la remplir, de sauver la liberté, ou de s'ensevelir avec elle. Des ses premiers pas elle avait découvert une trame horrible contre la République, contre la liberté, contre la représentation nationale, coutre la vie d'un grand nombre de députés et d'autres citoyens. - Je déclare, ajoute Vigée, sous la responsabilité des membres de la com-· mission, que si la France ne voit pas évidenment qu'il a existé une » conspiration tendant à faire égorger plusieurs d'entre vous et à établir sur » les ruines de la République le despotisme le plus horrible et le plus avi-» lissant, que si nous n'apportons pas les preuves de l'existence de ces » conspirations, nous sommes prêts à porter nos têtes sur l'échafaud. » Le projet de décret que proposait la commission mettait sous la sauvegarde spéciale des bons citovens la fortune publique, la représentation nationale et la ville de Paris. Tous les citoyens devaient se tenir prêts à se rendre au premier signal au poste qui leur serait indiqué par le commandant de chaque section, et deux hommes par compagnie renforceraient le poste de la Convention Nationale. Enfin , la Convention chargeait la commission des Douze de lui présenter incessamment les grandes mesures qui devaient assurer la liberté et la tranquillité publique.

Danton prit la parole contre ce projet de la commission. Décréter ce qu'elle proposait, c'était, selon lui, décréter la peur. Il dit que des mesures extraordinaires étaient inutiles, que des lois existaient et qu'il n'y avait qu'à les exécuter. Vergniaud répond qu'au mois de février il existait aussi des lois qui défendaient le pillage, qu'il y avait des autorités constituées pour faire exécuter ces lois, et que expendant les lois avaient été outrageusement violées, et qu'on avait pillé; qu'au mois de mars il existait des lois contre quiconque oserait tenter de violer la représentation nationale, et que cependant on avait conjuré impunément contre elle; que par un décret spécial l'Assemblée avait renvoyé les auteurs de la conjuration devant lo tribunal révolutionnaire, et que cependant le décret n'avait pas été exécuté.

Quel prévenu, en esset, a été seulement poursuivi? continue-t-il; aucun.

» Et l'on vous parle de lois existantes, d'autorités constituées!

On vous a dit que dans les circonstances actuelles vous deviez agir
 avec d'autant moins de précipitation qu'il s'agissait de votre sûreté personnelle, et qu'il ne convenait pas de manifester des frayeurs indignes
 de vous.

» Faut-il vous rappeler que si tout homme doit sa vie à la patrie, nul ne la « doit à des assassins? que vous n'êtes pas seulement ici comme hommes,

» mais comme représentants du peuple, et que comme tels vous devez à

· votre sureté, ne serait-elle que menacée, des précautions extraordinaires? » Comme représentants du peuple, votre salut est lié au sien, au sort de

- » la liberté, à l'unité de la République. Un vous propose d'agir avec mo-
- » dération, parce qu'il est question de votre sûreté personnelle; et moi je
- » réponds : C'est parce qu'il y va de votre sûreté personnelle qu'il faut agir
- promptement et avec vigneur. Si vous ne dissipez pas par votre courage
- » tous les dangers dont de vils conspirateurs vous environnent; si vous
- " n'assurez, je ne dirai pas sculement votre vie, mais votre indépendance,
- » vous trahissez la cause du peuple, celle de la liberté, et vous compro-
- mettez l'unité de la République.

mais

10 %

n orr

is sim

ne ha

01 10

MPE.

2 (AP-

de con

hirst

ST

企品

dil

277

1, 11

nire E

10: 1

mi

Hill

éter el

100

11:31

161 16

· W

1.734

10 05

672

01.3

135.8

ratus.

212 E

PI IST

12980

1395

ايرا

ODE.

eres i

- » Eh! qu'elle serait étrange votre position, si les agents de la tyrannie pou-
- vaient chaque jour renouveler leurs complots contre vous, et vous arrêter
- dans vos mesures de sûreté et de justice en vous disant : Vous avez donc
- peur, puisque vous cherchez à vous garantir de nos coups? Non, ce n'est
- pas celui qui se défend contre un assassin qui a peur, c'est celui qui se
- laisse égorger: ce n'est pas l'homme qui punit le crime qui a peur, c'est
- » celui qui le taisse régner. »

Cette réfutation éloquente des grossiers sophismes de la Montagne acheva d'exalter le courage des hommes qui dans l'Assemblée craignaient encore, en montrant de l'énergie, de paraître céder à la peur dont on leur faisait reproche, et le décret fut voté d'acclamation par l'unanimité de la droite et des centres. Ensuite on décréta le renouvellement des jurés du tribunal révolutionnaire, de ce tribunal qui avait proclamé l'innocence de Marat.

Forte de cette éclatante adhésion de l'immense majorité de l'Assemblée Nationale, la commission des Douze entra des lors d'un pas ferme dans les voies salutaires qui seules pouvaient sauver la Convention des périls qui l'entouraient, et la Révolution des horribles excès qui bientôt allaient en déshonorer les fastes. Deux administrateurs de police et un troisième individu, auxquels on imputait les révoltantes motions faites à la mairie et à l'Archeveche, furent décrétés d'arrestation; la commission délivra aussi un mandat d'aniener contre Hébert, substitut du procureur de la Commune, et rédacteur d'une feuille ordurière intitulée le Père Duchéne, dont le cynisme dégoûtant s'adressait à la plus vile populace. Hébert avait hautement préconisé, dans son ignoble feuille, les mesures épuratoires que les autres avaient proposées. Le conseil-général de la Commune s'émut vivement de cette arrestation : le président donna à Hébert l'accolade fraternelle, et le conseil se déclara en permanence, comme dans les plus grands dangers de la patrie. De minuit à quatre heures plusieurs députations se rendirent successivement à cet effet près de la commission des Douze. A cinq heures Chaumette se transporta à l'Abbave, où Hébert avait été conduit, et l'y trouva reposant : Preuve qu'il est innocent, rapporta-t-il au conseil, car le crime ne sommeille

1793. pas. » Il fut arrêté qu'une adresse serait portée le jour même à la Convention après avoir été communiquée aux quarante-huit sections, et revêtue de leur adhésion. Enfin le commandant-général fut invité à faire garnir de canons les postes importants.

Ce fut précèdée de ces précautions extraordinaires que la députation de la Commune vint lire à la barre de la Convention l'adresse où elle réclamait la mise en liberté du substitut municipal. Le conseil-général serait venu tout entier, disait cette adresse, si les circonstances critiques où l'on se trouvait ne l'obligeaient d'être en permanence. Les magistrats du peuple n'avaient pu voir sans indignation la violation des droits les plus sacrés, et ils venaient dénoncer l'attentat commis par la commission des Douzesur la personne du substitut du procureur de la Commûne, que l'on avait arraché du sein du conseil-général et conduit dans les cachots de l'Abbaye. Le conseil-général demandait que l'on rendit à ses fonctions « un magistrat estimable par ses vertus civiques et par ses lumières. »

Isnard était au fauteuil; cédant à l'emportement de son caractère tout

méridional, il se lève et fait à l'orateur de la députation cette réponse restée célèbre: « La Convention, qui a rédigé une déclaration des droits de l'homme, » ne souffrira pas qu'un citoyen reste dans les fers s'il n'est pas coupable; croyez que vous obtiendrez une prompte justice. Mais écoutez les vérités » que je vais vous dire. La France a mis dans Paris le dépôt de la représentation nationale : il faut que Paris le respecte, il faut que les autorités « constituées de Paris usent de tout leur pouvoir pour lui assurer ce respect. Si jamais la Convention était aville; si jamais, par une de ces insurrections qui depuis le 10 mars se renouvellent sans cesse, et dont les » magistrats n'ont jamais averti la Convention, il arrivait qu'on portât atteinte à la représentation nationale, je vous le déclare au nom de la » France entière, Paris serait anéanti, et bientôt on chercherait sur les rives de la Seine si Paris a existé. Le glaive de la loi, qui dégoutte en « core du sang du tyran, est prêt à frapper la tête de quiconque oserait

Isnard avait prononcé la fin de cette allocution véhémente au milieu des interruptions, des cris et des interpellations de la Montagne; le reste de l'assemblée la couvrit d'applaudissements enthousiastes. Cette menace d'extermination jetée contre Paris n'en était pas moins, il faut le reconnaltre, une grave imprudence. En confondant ainsi ce que jusqu'alors les orateurs girondins et le décret récemment rendu sur la proposition des Douze avaient sagement distingué, les agitateurs de la Commune et des clubs et la masse paisible des habitants de Paris, le fougueux député provençal créait inutiement à son parti et de nouveaux ennemis et de nouveaux dangers; cette sortie contribus puissamment à hâter la catastrophe prochaine où allaient

» s'élever au-dessus de la représentation nationale, »

s'engloutir avec la Gironde les sommités du côté droit. Mais n'anticipons pas sur les tristes événements qui s'avancent, et reprenons le cours de notre récit.

×038

coas

1000

100

929

ièn.

130

0.030

czb.

et W

2755

mit i

mit.

530

11

1831

22

4:0

die.

gize.

ord

1728

t of

5.10

(3d

r.,

L'arrière-ban des sans-culottes était sur pied ; des groupes nombreux , en partie composés de ces femmes qui formaient le club de la Fraternité, parcouraient tumultucusement les rues en s'excitant à aller arracher de l'Abhave l'auteur du Père Ducheme. Les exaltés se rendaient en masse aux sections, où les amis du parti modèré, encouragés par l'énergie qu'avait montrée la majorité de la Convention, avajent depuis quelques jours repris le dessus : et suppléant au nombre par la violence, ils avaient dans plusieurs d'entre elles chassé à coups de chaise tout ce qui ne partageait pas le dévergondage de leurs opinions démagogiques. Ce fut ainsi que dans seize sections fut adoptée une pétition calquée sur l'adresse de la Commune, et dont une députation viut le lendemain donner lecture à la barre de l'Assemblée Natio- 26 mai. nale. Cette pétition fut renvoyée malgré la gauche à la commission des Douze, et l'Assemblée, par un décret, prescrivit en outre aux comités des sections de se borner aux pouvoirs que la loi qui les avait récemment institués leur attribuait sur les étrangers , leur interdisant de plus de prendre le titre de comités révolutionnaires.

Cependant, en présence de cette effervescence, d'ailleurs facile à prévoir. que la création du comité des Douze et ses premières mesures contre les agitateurs avaient soulevée dans Paris, quelques uns des membres qui composaient le comité commençaient à s'effraver de la tâche qu'ils avaient acceptée. Ils pensaient qu'il avait été au moiris imprudent et prématuré de faire arrêter dans le sein de la Commune un des principaux officiers municipaux, quand la disposition de toutes les forces de Paris appartenait à la municipalité; que l'écrit qui avait motivé l'arrestation d'Hébert n'était pas plus révoltant que cent passages des feuilles de Marat; qu'il y avait de l'inconséquence à mettre Hébert à l'Abbaye quand Marat siégeait au milieu des législateurs, et que la multitude, qui avait couronné celui-ci de lauriers, ne souffrirait pas que celui - là fût dans les fers ; que sans doute force devait rester à la loi , mais qu'il fallait d'abord mettre la force du côté de la loi, ce qui ne pourrait être tant qu'elle serait à la Commune; qu'après avoir accoutumé les esprits à la liberté illimitée de la presse, il était au moins dangereux d'inculper un écrivain soutenu par la multitude pour un simple délit de presse, quelque répréhensible qu'il put être ; qu'avant de faire de grands actes de gouvernement il fallait avoir un gouvernement, et que le moment où les opinions sages étaient en majorité dans l'Assemblée aurait été mieux employé à organiser en silence, et sans jeter l'alarme dans le camp ennemi, la puissance exécutrice avec laquelle on pourrait mettre sous les pieds de la loi les brouillons et les scélérats.

23\*

97 mai

1733. Les autres, plus énergiques, répondaient que vouloir agir avec pru-dence et henteur quand tout la force active était aux maiss de l'ennemi, c'était vouloir en être immanquablement érraré; que dans une telle position la vigueur et la promptitude des coups pouvaient seuleis les reodre éllecases, en ne laissant pas à la faction qu'il s'agissait d'abattre le temps d'organiser sa résistance; que boin de flechir et de reculer, il fallait redoubler de fermeté et de promptitude, et non seulement ne pas relâcher Hebert, mais encore se hater d'arrêter les autres coupables, que cet acte de vigueur en imposerait à tous, et que chicau des fectieux ne songeamp flus alors qu'à son danger individuel, toute résistance cullective cesserait bientM d'être à rédouter."

Mais cette partie réellement énergique de la commission y était en minorité, et ce ne fut pas elle qui prévalut. Cette divergence se trabit par la mollesse et l'indécision, quand au contraire la Montagne et ses auxiliaires du delors redoublaient d'audace; et dès lors il fut aisé de prévoir de quel cété devait reser la victoire.

Le 27, l'agitation était arrivée au plus haut point, et tout dans Paris présentait les symptômes d'une insurrection imminente. Plusieurs sections, à l'exemple de la Commune, s'étaient déclarées en permanence; et une foule exaspérée se pressait aux abords des Tuileries, où la Convention avait transporté depuis le 10 le siège de ses séances. Justement alarmée de ces indices menacants, la commission des Douze avait écrit au maire de donner aux commandants des légions les ordres nécessaires pour que les hommes qui devaient renforcer la garde de la Convention, en vertu du décret du 24, fussent tenus à sa disposition : Pache n'avait osé refuser l'ordre, et la commission avait pu requerir les compagnies de celles des sections qui s'étaient prononcées contre les agitateurs. Plusieurs centaines de gardes nationaux, accourus à cet appel, étaient rangés des le matin dans la cour du Centre, en avant de la facade du palais, avec leurs canons en tête, mèche allumée. Mais cette force armée, dont rich extérieurement n'annoncait les véritables dispositions, semblait placée là pour assiéger la Convention plutôt que pour la défendre, et le bruit se répandit bientôt en effet rapidement, parmi les députés eux-mêmes, que la représentation nationale était entource de factieux en armes.

Ce fut sous ces auspices menaçants que s'ouvrit la séance. L'inquiétube était répandue sur la plupart des physionomies, et la terreur sur quelques unes. On lut d'abord deux lettres du maire, dans lesquelles il démentait tous les bruits de conspiration accueills par la commission, et où il affirmait qu'euxen danger ne semaçait la représentation nationale; un moment après on

<sup>\*</sup> Vovez les Mémoires de Garat et ceux de Meillan.

505-

6601

6

temps

di

ebert.

Jill

100

et D-

nt be

115

OUP 5

· Th

ice.

K W

mi.

20

185

ale.

由其.

NE

Sill's

OHI.

ette.

With

300

( 01

BEE

12

je di

1972

TI S

nia

1793.

introduisit une députation de la section de la Cité, qui vint, dans un langage impérieux, réclamer la mise en liberté immédiate de son président et d'un secrétaire, enlevés nuitamment, dit-elle, par ordre de la commission des Douze. L'orateur ajoutait que le temps de la plainte était passé; qu'ils venaient avertir l'Assemblée Nationale de sauver la République, ou que la nécessité les forcerait de se sauver eux-mêmes. « En vain , dit-il, les ennemis du peuple qui sont dans votre sein ont calomnié auprès de nos frères des départements la ville de Paris; qu'ils viennent éprouver notre patriotisme, et ils approuveront nos saintes insurrections... Il en est temps encore; punissez une commission infidèle qui viole les droits de l'homme et du citoyen. Que les membres de la commission des Douze soient traduits devant le tribunal révolutionnaire. Le peuple vous accorde la priorité. »

Interprète du juste sentiment d'indignation que cette injonction insolente a soulevé dans la grande majorité de l'Assemblée, Isnard répond à la députation : « Citoyens, la Convention Nationale pardonne à l'égarement de votre » jeunesse. Vous voulez être libres : il est aisé de reconnaître dans ces mou-

- » vements de l'effervescence le sentiment de la liberté; mais pour l'avoir il
- » faut connaître l'obéissance aux lois. Sachez que la liberté ne consiste pas
- " dans des mots et dans des signes ; sachez que la tyrannie , qu'elle se cache
- " dans une cave ou qu'elle se montre dans les places publiques, qu'elle soit
- » sur un trône ou à la tribune d'un club, qu'elle porte un sceptre ou un
- » poignard, une couronne ou un bonnet rouge, qu'elle se montre toute
- » brillante de dorures ou vêtue en sans-culotte, n'en est pas moins tyran-
- nie. Le peuple français a juré de n'en souffrir aucune. La Convention,
   organe de sa volonté, ne se laissera influencer par aucune violence; elle
- » prêchera toujours aux citoyens obéissance aux lois, sûreté des personnes
- » et des propriétés, guerre aux aristocrates et aux anarchistes. »

De violentes clameurs avaient plus d'une fois interrompu cette réponse et couvert la voix d'Isnard. A peine a-t-il cessé de parler que Robespierre s'élance à la tribune en réclamant la parole; mais on fait observer qu'il n'y a pas de discussion, et l'Assemblée consultée refuse d'entendre l'orateur de la gauche. Impuissante contre la majorité et frémissant de son impuissance, la Montagne crie à l'oppression et exhale sa rage dans les apostrophes de tyran, d'infâme, de scélérat qu'elle jette au président. — Je vous le déclare, s'écrie Danton, tant d'impudence commence à nous peser; nous vous résisterons. — Oui, oui, nous résisterons! crient à la fois tous les membres de l'extrême gauche. — Si vous vous obstinez à refuser la parole à un représentant du peuple qui vient parler en faveur d'un patriote jeté dans les fers, reprend Danton, je déclare que c'est un despotisme, une lâche tyrannie contre lesquels je proteste. Le tumulte recommence plus fort qu'auparavant; Isnard se lève, tenant à la main un écrit qu'il vient de tracer, et

dont il se dispose à donner lecture. - Si le président est assez osé pour proclamer la guerre civile, je l'assassine! s'écrie impétueusement Bourdon. un des plus fougueux Montagnards; et en même temps il se précipite vers le bureau. Les cris, les apostrophes, les clameurs épouvantables qui partent à la fois de toutes les parties de la salle ne permettent pas à Isnard de se faire entendre. Un nouvel incident vient encore ajouter au désordre. Plusieurs députés, entrant précipitamment, annoncent que les avenues de la salle sont occupées par la force armée, et que la multitude qui a envahi les couloirs obstrue toutes les issues : l'un d'eux a même été insulté et menacé du sabre par un homme du peuple. On demande de toutes parts d'après quel ordre la force armée entoure la salle, et nul ne peut le dire : les membres de la commission des Douze, qui seuls auraient pu répondre, étaient tous en ce moment dans leur salle de comité, occupés à conférer sur les mesures propres à conjurer l'explosion que tout présageait. Pache, qu'ils avaient mandé, était au milieu d'eux avec plusieurs membres de la municipalité, répliquant aux vifs reproches des membres de la commission par des récriminations non moins vives. Loin de s'entendre et de se rapprocher, on s'aigrissait ainsi réciproquement, malgré les paroles de paix que s'efforcait inutilement de leur faire entendre le ministre de l'intérieur, Garat, accouru aussi au sein de la commission à la première pouvelle du mouvement qui semblait se préparer.

Le maire et le ministre quittent bientôt la commission pour entrer à la Convention, qui ressemblait en ce moment, dit Garat, à un champ de bataille où deux armées sont en présence. Le ministre prit le premier la parole. Il n'avait pas été appelé par la Convention, dit-il; mais, comme fonctionnaire public et ministre de l'intérieur, il venait rendre compte des mouvements qui agitaient Paris. Parmi les causes de cette agitation, la première et la plus puissante était le bruit répandu d'un complot formé à la mairie pour égorger vingt-deux députés; or, ce bruit, selon Garat, n'avait aucun fondement réel. Il était bien vrai que des propositions atroces avaient été faites; mais le maire, dès qu'il en avait était instruit, les avait repoussées avec indignation, et elles n'avaient pas été renouvelées. Il n'y avait là qu'un fait isolé et purement individuel, quelque exécrable qu'il fût, mais rien qui offrit le caractère d'un complot.

Avec un moindre degré d'optimisme politique, Garat aurait vu que lors même qu'il eût été bien établi que le complot contre les vingt-deux n'existait pas, — et le concours des témoignages contemporains ne permet guére d'en contester la réalité, — que même en admettant, dis-je, que ce complot d'assassinat n'eût pas été concerté entre quelques scélérats obscurs, il en existait un autre plus grave, sinon plus criminel, qu'il était impossible de révoquer en doute, celui d'une faction contre la société. Celui-là était un

άα.

145

rist

èr

reb

:10-

16

ið

34

30

complot permanent qui ne s'attaquait pas sculement aux hommes, mais à tous les principes d'ordre et d'organisation ; un complot qui se tramait audacieusement à la face du soleil, et dont le but avoué était de saper et de renverser un à un tous les obstacles que rencontrait dans ses affreux desseins la secte des niveleurs démagogiques; un complot qui avait pour moyens le meurtre, l'échafaud, le pillage, la spoliation, l'abrutissement et la terreur; pour agents, tous les propagateurs d'anarchie; pour chefs, quelques sectaires fanatiques et quelques ambitieux masqués du nom de natriotes; pour complices, enfin, ces sociétés populaires où des hommes pervers ou stupides préchaient l'oppression et les bouleversements sous le nom de liberté, et sous le nom d'égalité l'anéantissement de toutes les supériorités sociales. N'eût-il pas existé d'autre complot, celui-là suffisait, non pas seulement pour justifier, mais pour commander impérieusement au nom du salut de tous ces mesures de répression que les fauteurs du désordre devaient repousser, sans doute, puisque c'était à cux qu'elles s'attaquaient, mais que devaient appuyer tous les bons eitovens, amis éclairés de la liberté véritable, et pour qui l'énergie n'était pas la férocité.

Garat dit ensuite que la Commune, en exercant des actes d'autorité souveraine qui l'ont fait accuser de vouloir marcher rivale de la Convention, n'a fait qu'exécuter les décrets de la Convention elle-même : que si , notamment, elle a levé des troupes et frappé des contributions, elle avait pu s'y regarder comme autorisée par l'approbation solennelle que la Convention avait donnée à l'arrêté patriotique du département de l'Hérault ; que quant aux écrits d'Hehert qui avaient pu motiver son arrestation, il était loin d'approuver les excès des feuilles que l'on mettait chaque jour entre les mains du peuple, mais qu'il ne fallait pas oublier cependant que la liberté illimitée dont la presse était investie comportait l'abus aussi bien que l'usage, et que le mépris public avait seul mission d'en faire justice. Après ces observations décourageantes, qui montraient le mal sans y laisser entrevoir de remède, Garat cherche à rassurer l'Assemblée sur les dangers dont elle se eroit entourée. Il affirme que ces dangers sont imaginaires; que la force armée qui occupe les abords de la salle n'a rien de menacant, - et en cela il avait raison; - et que si la Convention tout entière, les membres du côté gauche mêlés à ceux du côté droit, veut se présenter au peuple, il garantit que le peuple s'ouvrira avec respect devant elle pour lui faire un passage et un double rempart. Puis s'abandonnant aux mouvements de son âme. étrangère aux soupcons et aux haines qui remplissaient l'enceinte législative, il fait encore entendre des paroles de concorde et de paix. « Je ne vous invite point, dit-il aux deux côtés, à déposer ici les préventions · mutuelles qui vous divisent : une telle proposition serait puérile et presque » ridicule. Mais je vous conjure tous, au nom de la République que vous

 aimez également, de considérer que toutes ses destinées sont dans vos mains, qu'un seul éclat de vos passions peut la perdre, et qu'une seule goutte de sang versée dans cette enceinte en ferait verser des torrents dans la République.
 Après Garat, Pache exposse à son tour les causes qui solon lui ont amené

l'agitation de Paris, et il ne manque pas de l'attribuer aux arrestations ordonnées par la commission des Douze. Ces arrestations, sans doute, avaient déterminé le mouvement, mais elles ne l'avaient pas eauré; et c'est dans cette confusion, qui scrait stupide si elle n'était calculée, qu'est la perfidie d'un rapport que l'on peut considérer comme une œuvre de connivence, sinon de complicité, dans les trames eriminelles dirigées contre la majorité de la représentation nationale. Une voix de la Montagne, celle de Thuriot, demande aussitôt que la commission des Douze soit eassée et ses membres mis en état d'arrestation immédiate. L'un d'eux . Henri Larivière, s'efforce en vain de faire entendre à la tribune la justification de la commission; les bancs des centres s'étaient successivement dégarnis dans le cours de ces débats sans résultat qui duraient depuis douze heures, et la gauche, restée compacte, pouvait alors dominer la délibération. Il était dix heures du soir ; la droite demandait à grands cris que la séance fût levée. Isnard se couvre, déclare la séance levée, descend du bureau et sort de la salle, suivi de la maieure partie des membres du côté droit. Mais la gauche était restée immobile ; et , la droite sortie , elle réclama la continuation de la séance, criant que l'on était en nombre et que l'on pouvait délibérer. Le vice-président, Hérault de Séchelles, remplace Isnard au fauteuil, la séance se rouvre, et une autre scène commence, où la gauche, un instant maltresse, prend sa revanche contre la majorité absente. Les députations de plusieurs sections se succèdent rapidement, demandant comme celles du matin la liberté d'Hébert et des autres prisonniers, et la mise en jugement des membres de l'infâme commission des Douze. Hérault de Séchelles leur répond que la force de la raison et la force du peuple sont la même chose; il exalte la résistance à l'oppression, et il promet aux pétitionnaires que justice leur sera faite. Lacroix demande alors que l'on décrète sans désemparer la liberté des prisonniers et la cassation de la commission des Douze. De bruyantes acclamations accueillent cette proposition. Les cinq ou six cents pétitionnaires s'étaient mélés aux membres de l'Assemblée; debout et confondus dans la salle et sur les gradins, tous parlaient et criaient à la fois. Au milieu de cette confusion impossible à décrire, le président prononce que les deux propositions sont adoptées, sans même s'être donné la peine, pour entourer du moins de quelques formes ee simulaere de décret, d'en mettre l'adoption aux voix.

Le jour suivant, à la reprise de la séance, un des secrétaires, qui appar-

5 1%

est.

Đż.

5.95

e)

5è

135

tenait à la Montagne, demande à donner lecture du décret. Lanjuinais réclame aussitôt la parole, et soutient qu'il n'y a pas eu de délibération, ni conséquemment de décret ; ajoutant que dans le cas même où il v en aurait eu un, il en demandait le rapport. A ces mots la gauche éclate en murmures, et veut couvrir la voix de Lanjuinais. Celui-ci reprend cependant : - J'ai à vous dénoncer, dans le décret qu'on dit avoir été rendu hier, une - conspiration mille fois plus atroce que toutes celles qui ont été tramées jusqu'iei. Quoi! depuis deux mois vos commissaires dans les départements ont ordonné plus d'arrestations qu'il ne s'en est commis en trente ans » sous le despotisme ; et quand depuis six mois des hommes prêchent l'a- narchie et le meurtre, ils resteraient impunis! Il ne peut y avoir un décret d'impunité contre ceux qui ont voulu renouveler les scènes du 2 septembre et emprisonner les membres de la Convention. Vous seriez déshonorés si · vous pouviez souffrir qu'un pareil décret souillât vos registres... » Ici l'orateur est violemment interrompu par la voix du boucher Legendre, qui crie, du milieu de la Montagne, que si Lanjuinais ne se tait pas il va aller le jeter à bas de la tribune. Un mouvement d'indignation se manifeste dans toute la droite et dans les centres, et l'Assemblée décrete que la menace de Legendre contre un de ses collègues sera insérée au procès-verbal. Lanjuinais termine en demandant que la Convention passe à l'ordre du jour, motivé sur ce qu'elle n'avait pu rendre un pareil décret, attendu que les pétitionnaires étaient confondus avec les membres et avaient voté avec eux. La gauche crie que le fait est faux, ct qu'au moment du vote les pétitionnaires s'étaient retirés dans un couloir. Un des députés de Paris . Osselin . dit qu'il est urgent, au contraire, de mettre le décret à exécution, que le peuple l'attendait avec impatience, et qu'un retard rendrait la Convention responsable du mouvement qui pourrait éclater. L'Assemblée ordonne l'in-

Toute la gauche demande alors à grands cris l'appel nominal sur le maine du dérect. L'appel nominal est colonné et se prolonge pendant plus de deux leures. Cinq cent dix-sept membres présents y preunent part ; deux cent soixant-els ineur se prononcent pour le rapport du déret, et deux cent contact de l'able que l'appel de l'archie, ce résultat n'en avait passimais quelque chose d'alligent; ca ril montrait que cent cinquaine mobres au moins de ceux qui jusqu'alors avaient constamment voté contre la gauche dans toutes les questions où l'ordre public et la légalité étaient en cause, venaient de déserter l'honorable d'arpeau autour duquel, dans un tel le moment, devaient se presser plus que jamais tous ceux qui rédoutaient le tristoppe de l'anarchie. Ce lache abandon ne présageait que trop l'issue de la tutte. Dans les termes de discordes civiles, la pusillaminité des homoses et vites. In availlaminité des homoses de la tutte. Dans les termes de discordes civiles. la pusillaminité des homoses et la tutte. Dans les termes de discordes civiles. la pusillaminité des homoses et la tutte. Dans les termes de discordes civiles. la pusillaminité des homoses et la tutte. Dans les termes de discordes civiles. la pusillaminité des homoses et la tutte. Dans les termes de discordes civiles. la pusillaminité des homoses.

sertion au procès-verbal de cette menace d'insurrection, comme elle y avait

ordonné celle de la brutalité de Legendre.

1791

qui l'énergie morale ne soutient pas la droiture des intentions est plus funeste souvent à la société que l'audace même des factieux.

Un tumulte effrovable suit l'annonce du résultat de l'appel nominal. Collot d'Herbois demande avec emphase que l'on jette un voile sur la statue de la liberté. Danton court à la tribune. - » Votre décret d'hier était un grand

» acte de justice, s'écrie-t-il de sa voix formidable. J'aime à croire qu'il » sera reproduit avant la levée de la séance. Mais si votre commission con-

- servait le pouvoir qu'elle voulait, je le sais, exercer sur les membres » mêmes de cette assemblée, si le fil de la conjuration n'était pas rompu, si

» Jes magistrats du peuple n'étaient pas rendus à Jeurs fonctions et entourés

 du respect qui doit les accompagner, après avoir prouvé que nous passons nos ennemis en prudence, nous leur prouverons que nous les passons aussi

\* en au lace et en vigueur révolutionnaire.... \*

Le turnulte recommence et se prolonge ; les tribunes mèlent leurs vociférations aux clameurs de la gauche. La Montagne demande que la commission soit suspendue; d'autres voix veulent que du moins on ordonne la mise en liberté provisoire des détenus. La soirée s'avançait : toute la droite criait au président de lever la séance. La gauche s'y opposait avec force et reprodusait incessamment sa double motion. La lassitude, un sentiment moins excusable, peut-être, lui donnent encore cette fois un nouvel avantage; par une sorte de transaction, on décrète qu'Hébert et les autres détenus seront rendus provisoirement à la liberté. La majorité croit avoir assez soutenu la droite en faisant rapporter le decret rendu la veille par surprise, et elle ne voit pas que par ces concessions que lui arrache ou la terreur, ou la fatigue, ou la mobilité d'opinions vacillantes, elle détruit d'une main ce qu'elle a voulu réédifier de l'autre.

Une députation de la section des Gardes-Françaises est en ce moment admise à la barre, malgré la gauche, qui à son tour demande la clôture de la séance. L'orateur des pétitionnaires se prononce avec énergie pour la cause que le parti girondin défend contre les jacobins, « Il est temps que la lutte finisse, dit-il; il est temps qu'une troupe de scélérats cachès sous le masque du patriotisme disparaisse..... Vous n'avez qu'à dire un mot ; vous n'avez qu'à nous appeler auprès de vous, et vous serez entourés de défenseurs dignes de la cause qui leur sera confiée.... Alors on verra d'un côté le courage des bons citovens, de l'autre la lacheté et la perfidie de quelques brigands.... Trop long-temps vous avez laissé entre les mains du peuple les instruments révolutionnaires ; il est temps enfin de déjouer les projets perfides de quelques agitateurs, de quelques ambitieux adroits qui veulent nous lasser de la liberté pour nous redonner un maltre..... Comme unique remède à tant de maux, nous demandons que vous nous donniez une constitution libre, où les droits civils et politiques scient conservés, et qui asdella

PI

buce

tii)

òsi

8:56

Com

1205

dian

la cede

dess

port

1550

2046

SECTO

Mou

sich.

inco

Bile

de d

tres

Ssla

eshi

bt s

dete

jou

elles

1480

dea

Be

Rin

agy

91

die

00

sure la liberté et l'égalité. Nous vous répondons que vous serez libres dans vos délibérations. »

1793.

Plusieurs fois les apostrophes des bancs extrèmes de la gauche et les huées parties des tribunes avaient interrompu la lecture de cette adresse, qui fournit à Danton le texte d'une sortie véhémente contre l'aristocratie des honnétes gens et les dangereuses tendances du modérantisme. L'Assemblée se sépara alors au milieu d'une extrême agitation, et la gauche courut à la Commune assister à la rentrée triomphante d'Hébert, auquel Chaumette venait d'offrir une couronne civique, que modestement l'auteur du Père Duchème avait ôtée de son front pour la déposer au front du buste de Brutus.

29 mai

La journée du 29 fut plus calme, mais c'était ee calme sinistre qui précède et annonce les grandes convulsions. Le demi-succès de la Montague dans la séance du 28 avait été loin d'apaiser la colère sourde que le rapport du prétendu décret du 27 avait jetée dans le parti ; l'insurrection, cette ressource extrême de toutes les minorités, était maintenant le dernier moyen vers lequel s'était tournée la pensée des jacobins. Des conciliabules secrets se tinrent dans la nuit du 28 entre les membres influents des sociétés populaires et de la municipalité, et la réunion qui s'était formée à l'Archevêché, sous le nom de Comité Central de Salut Publie fut investie de la direction absolue du mouvement. Pour plus d'activité et de secret, le Comité Central délégua lui-même à un comité de six membres le soin exclusif de chercher et d'arrêter les moyens de salut public nécessités par les circonstances. Trente-huit sections envoyèrent ce jour-là au comité central des commissaires revêtus de pleins pouvoirs; cinq ou six cents personnes assistaient à la réunion qui eut lieu dans la journée. On n'y était admis qu'en exhibant une earte d'électeur ou de membre d'une société patriotique. Il ne s'y trouvait pas moins d'une centaine de ces femmes du peuple, qui, depuis la fameuse expédition des 5 et 6 octobre, n'avaient pas cessé de jouer un rôle actif dans toutes les grandes occasions. Plusieurs d'entre elles, jalouses d'élever leur sexe à la hauteur du génie révolutionnaire, se faisaient remarquer par l'exaltation toute féminine de leurs opinions. On demanda, au nom du comité des Six, une confiance sans bornes et la promesse d'exécuter sans examen tout ce qu'il indiquerait. On s'accordait en général sur la nécessité de mesures promptes et vigoureuses; mais quant aux détails mêmes et à l'exécution, il était prescrit, pour prévenir les indiserétions, de s'en rapporter aveuglément au comité. Un nommé Dufourny, qui dans la réunion parlait et agissait au nom des Six, imposa silence à diverses reprises aux orateurs qui semblaient vouloir toucher à la question des moyens. Il en était de même aux Jacobins. Là , comme à l'Archevêché , on disait qu'il ne fallait plus de demi-mesures ; que ceux qui avaient usurpé le pouvoir dictatorial s'étaient mis hors la loi; que le peuple était debout,

03 fz-

e Co-

te i

2700

20

n čili:

risie.

10.9

100%

12.5

100

egg-

(TES

112

217

MAP

Des

r E

1

1753

12

2.00

الأدا

north

per i

gri

XC!

1 196

他

pipe

100

( pe

19 (18)

et que c'était à lui, qui avait fait la Révolution, à la sauver et à l'achever. Mais si quelque membre, non initié aux délibérations de la nuit, semblait vouloir sortir de ces généralités déclamatoires et aborder la grande question. celle des moyens, le président l'interrompait aussitôt et le renvoyait au comité des Six. Il y a quelque chose d'étrange et d'effrayant tout à la fois dans cette espèce de mystère dont on entoure un complot où les conjurés se comptent par centaines, dans ce mystère qui plane, non sur la conjuration même, dont on proclame tout haut le but et dont on désigne ouvertement les victimes, mais sur les derniers movens par lesquels ce but sera atteint et ces victimes frappées. Robespierre , qui jusqu'à ce moment avait plutôt contenu qu'excité l'insurrection matérielle, Robespierre, sans s'expliquer ouvertement à la tribune des Jacobins, y laisse assez clairement entendre que l'heure de l'insurrection a sonné; mais en même temps, cette fois comme toujours, il s'efface et se retire en arrière, attendant pour reparaître l'issue de l'événement. Si dans ce moment de crise la commune de Paris ne s'unissait pas au peuple, dit-il, si elle ne formait pas avec le peuple une étroite alliance, elle violait le premier de ses devoirs, elle ne méritait plus la popularité dont elle était entourée. Quant à lui, Robespierre, il était hors d'état de prescrire au peuple les moyens de se sauver. Cela n'était pas donné à un seul homme; cela ne lui était pas donné, à lui surtout, épuisé qu'il était par quatre ans de révolutions et consumé par une feore lente. - « J'ai dit, ajoute-t-il; il ne me reste plus d'autre devoir à remplir en ce moment. »

Mais la municipalité, à laquelle semblait en appeler Robespierre, parall vouloir éviter, elle aussi, de se commettre avant le moment décisif. Santerre, que l'insprrection du 10 soût avait porté au commandement genéral de la garde nationale, étant parti depuis quelque temps pour la Vendée à la tête des volontaires parisiens, le commandement général était resté vacant, Le comité des Six, pensant qu'il importait à l'ensemble des mesures à prendre que ce poste fût occapé par un homme sûr le jour où le mouvement éclaterait, fit demander à la Commune de procéder sans retard au remplacement de Santerre. Le conseil répondit que la Convention ayant déterminé par son décret du 24 le mode de nomination du commandant-général, il se lui restait qu'à former des vœux à ce sujet. Ainsi le Comité Central de Salut Public était implicitement investi du soin d'aviser à toutes les mesures extraordinaires qui devaient préparer l'insurrection et concourir avec elle; et les autorités, complices passives de ce mouvement dirigé contre la majorité de la Convention, voulaient évidemment, de même que les hommes influents de la Montagne et des Jacobins, se ménager la ressource de désayouer le complot s'il venait à échouer.

La municipalité continue de jouer cette lache et méprisable comédie pen-

100

15 2

į le

696

100

HT-

199

ini.

100

19

per t

28

e in

ned

, sel

19

128

198

est.

125

igh

SEN

40

ggf

妝片

dant toute la journée du 30, qui fut employée par le comité des Six à concerter les dernières mesures. Chaumette, procureur-syndic de la Commune, ayant annoncé au conseil-général, comme si à cet égard il avait dù apprendre à ses collègues quelque chose qu'ils ignorassent, que des bruits inquiétants se répandaient dans le public sur l'assemblée qui se tenait à l'Archevêché, le conseil, pour ôter aux malveillants tout sujet de calomnier cette assemblée, arrête qu'une députation de quatre de ses membres s'y transportera sur-le-champ pour prendre des renseignements sur ses opérations et en rendre compte séanec tenante. Le maire ayant appris aussi, dit-il, que des mesures un peu vives se prenaient à l'Archeveché, annonce qu'il va v accompagner les commissaires; et une heure après il revient informer le conseil-général que l'assemblée, malgré ses représentations et celles de ses collègues, venait de déclarer, au nom des sections, Paris en insurrection, et d'arrêter que dans la nuit les barrières seraient fermées. Un moment après une députation de l'Archevêché vient elle-mêmc faire part à la municipalité de cet arrêté insurrectionnel, et le conseil-général passe à l'ordre du jour, en attendant, dit le procès-verbal, le vœu des sections.

Instruite en quelque sorte heure par heure de ce qui se passait aux différents foyers d'insurrection, et principalement à l'assemblée de l'Archevêché, la commission des Douze n'en restait pas moins désarmée et sans moyens de résistance devant ce soulévement formidable qu'elle voyait s'organiscr contre les vingt-deux. Ouclles mesures de défense aurait-elle prises. en effet, et de quels auxiliaires se serait-elle entourée? Attaquée, au sein de l'Assemblée, avec un acharnement toujours croissant, et chaque jour plus faiblement défendue par ceux qui l'avaient soutenue d'abord, elle restait isolée au milieu de cette cité immense où les opinions les plus exaltées qu'avait enfantées la crise révolutionnaire, et les passions les plus violentes qu'elle avait déchainées, imposaient silence aux opinions plus modérées dont le côté droit de la Convention représentait les intérêts et défendait la cause. La seule mesure de sûreté que la commission eût pu prendre avait été de faire transporter ses papiers dans un local voisin des Tuileries. l'hôtel de Breteuil, où il était plus aisé de se prémunir contre un coup de main , et d'inviter le commandant du poste de la Convention à y placer une force suffisante.

Cette précaution même fut, à la séance du soir, le prétente d'une attaque virulente de Bourdon de l'Oise, qui ne demandait rien moiss que l'arrestation immédiate des membres qui avaient signé cette requisition de la foretion de la companyation de l'acceptation de la foremission des Douze avant dejà recuelle recoenilet encoen è choque moment une foule de renesignements, d'indices et de déclarations, qui lui permettalent de suivre tous les lisé de l'affenze compite qui s'ourdissait contre la clarent de suivre tous les lisé de l'affenze compite qui s'ourdissait contre la représentation nationale, que ce n'était pas en un tel moment que l'on pouvait délibérer sur l'anéantissement de cette commission, dont ses ennemis ne poursuivaient ainsi la perte que pour faire disparaître les preuves nombreuses qu'elle avait entre les mains. Cette discussion, violente comme toutes celles qui se succédaient depuis le 15, fut interrompue par l'arrivée d'une nouvelle députation des sections. L'orateur venait apporter, dit-il, le vœu unanime, tranquille et réfléchi de vingt-sept sections de Paris; et s'il n'apportait pas celui des vingt-et-une autres, c'était parce que le temps avait manqué pour le recueillir. Après les phrases d'usage sur la tyrannie des Douze et sur le droit de résistance à l'oppression, la pétition, rédigée par le comité directeur de l'Archevêché, demandait que tous les décrets que la commission avait fait rendre fussent cassés; que tous ses membres fussent décrétés d'accusation et traduits devant les jurés révolutionnaires; que ses papiers et ses registres fussent mis sous les scellés et déposés entre les mains du comité de sûreté générale; enfin, qu'une fédération républicaine fût indiquée pour le 10 août suivant, pour resserrer, disaient les pétitionnaires, les liens de l'indivisibilité que cherchaient à rompre les ennemis de la chose publique.

Il était une heure après minuit quand l'Assemblée se sépara après la lecture de cette pétition, dont l'impression avait été ordonnée. Peu de membres du côté droit avaient assisté à la fin de la séance; et telles étaient les dispositions connues des hommes ameutés contre les Girondins et leurs amis, que beaucoup d'entre eux jugèrent prudent d'aller chercher hors de chez eux un asile pour la nuit.

Le jour se levait à peine, que déjà, d'après les ordres du comité central, les lugubres tintements du tocsin partaient de Notre-Dame. Le conseil de la Commune était resté en permanence depuis la veille. Craignant que l'insurrection, dont le premier signal se faisait entendre, n'outrepassat les bornes qu'on voulait lui assigner, et que des excès contre les personnes ou les propriétés de la bourgeoisie, en créant des auxiliaires à ceux que les meneurs voulaient abattre d'abord, ne compromissent le succès de la journée, elle envoya immédiatement aux quarante-huit sections une proclamation dont le but était d'isoler la masse de la population du mouvement qui se préparait. « Citoyens, disait cette proclamation, la tranquillité est plus que jamais nécessaire à Paris. Le département a convoqué les autorités constituées et les quarante-huit sections pour les objets de salut public; toutes mesures qui devanceraient celles qui doivent être prises dans cette assemblée pourraient devenir funestes. Le salut de la patrie exige que vous restiez calmes, et que vous attendiez le résultat de la délibération. »

Dès cinq heures du matin un certain nombre de députés accouraient aux Tuileries, pressés de se réunir en ces moments d'alarmes. D'autres préocp fa

66

त्राप्त

NESS STORY

(4.)

: 65

tens

THE

NOR

也里

有限

Dare.

S este licate

ditte

1252

slike

(10)

DEED . BE

600

hose

rein.

121

ber ber

Delete .

pet dec

inte

ejimi

1005

news

55 BBE.

colue.

HOLES FOR

cupations y avaient amené Danton, qui s'y trouvait un des premiers. On a vu déià quelles étaient ses dispositions à l'égard des Girondins, Adversaire de leur système politique plutôt qu'ennemi de leurs personnes, il se serait senti porté vers ces hommes dont il admirait sincèrement les talents autant qu'au fond de l'âme il estimait la pureté de leurs vues et leur irréprochable intégrité, s'il n'eût été convaincu que leur politique de modération et de légalité serait impuissante à surmonter les dangers de toute nature dont au-dedans et au-dehors la République était assiégée, et si, d'un autre côté, il n'eût senti qu'entre eux et lui ses antécédents révolutionnaires élevaient une barrière difficile à franchir. - Ils se méfient de moi, disait-il en parlant des Girondins. Il n'aimait pas Robespierre, il avait horreur de Marat, et il méprisait la tourbe ignare qui remplissait les clubs, dominait dans les sections et peuplait la municipalité : sorte de gens que les bouleversements révolutionnaires font sortir de la fange où ils pullulent, et avec lesquels les hommes d'une certaine trempe rougiraient qu'on pût les confondre, tout en se servant d'eux comme instruments et en prenant quelquefois leur extérieur et leur langage. Danton, à cette époque difficile, cût voulu se placer sur un terrain intermédiaire, également éloigné d'une modération qui pouvait se changer en faiblesse et d'une énergie sauvage toujours portée à dépasser le but; mais, dans l'égale impossibilité où il s'était vu d'y amener à lui ou les républicains modérés de la droite ou les patriotes exagérés de la Montagne, il n'avait pas hésité sur le parti qu'il avait à prendre. Puisqu'il fallait choisir entre ce qu'il regardait comme deux excés, par tempérament et par réflexion il préférait celui qui péchait par l'énergie. Son premier objet, son premier intérêt, sa pensée dominante, étaient d'assurer l'avenir de la République, - de la République qui était en grande partie son ouvrage, et dont la cause était étroitement unie à son propre avenir ainsi qu'à son passé; et sa conviction, encore une fois, était que la ligne politique suivie par les Girondins conduisait la République à sa perte en compromettant au-dedans la liberté et au-dehors l'indépendance de la nation. Il redoutait surtout et il combattait sans relâche tout ce qui lui paraissait de nature à énerver dans le peuple la force du sentiment révolutionnaire : il voulait diriger, mais non amortir, cette fougue qui avait fait jusque là toute la force de la Révolution et qui en avait assuré le triomphe. La commission des Douze lui avait paru dangereuse sous ce rapport; il avait cru apercevoir en elle une tendance réactionnaire dont il s'était effrayé, et il avait juré l'anéantissement de la commission des Douze. Tout-puissant par ses Cordeliers sur une grande partie de la populace parisienne, il est hors de doute, quoiqu'il ne se fût montré nulle part dans les préparatifs du mouvement, qu'il y avait eu une part très grande. Dufourny et le plus grand nombre des autres meneurs du club de l'Archevêché appartenaient aux Cordeliers et lui

1793.

étaient tout dévoués. Cependant il ne voulait que détruire la commission et obtenir de nouvelles garanties contre l'envahissement du modérantisme de la droite; tout indique qu'il n'entrait pas dans ses vues de violer dans la personne des Girondins l'intégrité de la représentation nationale.

Le ministre de l'intérieur, complétement étranger, ainsi que le reste du conseil exécutif, à tout ce qui se passait dans Paris, était aussi venu en toute hâte à la Convention. Le premier député qu'il y rencontra fut Danton. Il courut à lui. — Qu'est-ce donc que tout cela? lui dit-il. Qui remue les ressorts, et que veut-on? — Bah! ce ne sera rien, répondit Danton avec une indifférence affectée; il faut leur laisser briser quelques presses et les renvoyer avec cela. — Ah, Danton! repartit Garat, je crains bien qu'on ne veuille briser autre chose que des presses. — Hé bien, il faut y veiller, répliqua le redoutable tribun; et il s'éloigna.

Il était six heures, et l'on entendait dans toutes les directions le bruit du tocsin et de la générale. Ce fut sous ces auspices menaçants que s'ouvrit la séance, en présence d'une centaine de membres. En ce moment même, le dernier acte de la comédie concertée entre la municipalité et le comité insurrectionnel de l'Archevêché se jouait à l'Hôtel-de-Ville. Une députation du Comité Central de Salut Public, se disant investie de pouvoirs illimités conférés par la majorité des sections, était venue à la maison commune déclarer au conseil-général que, par la volonté du peuple souverain, toutes les autorités constituées étaient annulées. Après un vain simulacre de vérification des pouvoirs de la députation, le conseil-général en avait reconnu la parfaite légalité, s'était immédiatement déclaré dissous, et tous les membres du conseil, déposant leurs écharpes, avaient quitté la salle aux cris de Vive la République! Immédiatement après, les commissaires de la députation avaient fait inviter la municipalité dissoute à rentrer dans le local ordinaire de ses séances; et là, il lui avait été déclaré, toujours au nom du peuple souverain, que le maire, le procureur de la commune, ses substituts, et tous les membres du conseil-général, n'avant jamais demérité du peuple dout ils avaient toujours défendu les droits avec une sollicitude patriotique, étaient réintégrès dans leurs fonctions sous le titre de conseil-général révolutionnaire.

La municipalité révolutionnaire, usant immédiatement des pouvoirs nouveaux que son nouveau titre lui conférait, avait nommé au commandement général de la force armée de Paris le chef d'un des bataillons du faubourg Saint-Antoine, Henriot, Ilomme d'habitudes crapuleuses, dont le seul titre était un jacobinisme outré. Par un autre arrêté, le conseil-général avait ensuite accordé quarante sous par jour aux citoyens pauvres qui prendraient les armes. A peine réinstallé, le maire partit pour se rendre à la Convention; où venait de l'appeler un message du président.

A l'instant où il y arrivait, le ministre de l'intérieur faisait part à l'Assem-

179

blée du peu de renseignements qu'il avait recueillis sur la situation de Paris. et assurait que la eause unique des troubles était la réintégration de la commission des Douze, que l'on accusait d'avoir calomnié Paris, d'avoir fait incarcérer arbitrairement des magistrats, et d'avoir formé le proiet d'opprimer les patriotes. Pache rendit compte ensuite des mesures qu'il avait prises pour la sureté des principaux établissements publies , sans dire un mot de celle de la Convention, et do ce qui s'était passé une heure amparavant à l'Hôtel-de-Ville pour le renouvellement des autorités municipales. En ee moment, Mallarmé - qui avait été porté la veille à la présidence en remplacement d'Isnard - annonce qu'un billet qu'il recoit le prévient que le nouveau commandant de la garde nationale avait donné l'ordre de tirer au Pont-Neuf le canon d'alarme, et que le poste s'y était refusé pour obéir à la loi qui défendait sous peine de mort de tirer le canon d'alarme sans un ordre spécial de la

Convention. Valazé demande que Henriot soit immédiatement appelé à la barre et mis en état d'arrestation, » Depuis la levée de la séance, dit-il, le tocsin

- sonne, la générale bat, et on ne sait d'après quel ordre. Voici un ordre » que l'on vous signale qui enfreint une loi expresse de la Convention ; vous
- ne devez pas hésiter à vous assurer du coupable. Je demande en outre que » la commission des Douze, cette commission tant calomniée et dont l'uti-
- » lité est bien évidente, puisqu'elle a été créée pour rechereher des complots
- « qui se décèlent d'une manière si hideuse , soit appelée pour rendre compte
- » des renseignements qu'elle a recueillis. »

nr it

ηb

12/5.

575

(10)

i Mi

1.0

rit

100

ft pro

rist

ath fair

de

-sä

lwi.

parti

沙野

est.

92

ref

nait-

SP

hati.

SOR.

90

Cette motion engage le combat. Thuriot s'élève contre eette dernière proposition, et demande, que loin d'être entendue, cette commission, qui est, dit-il . le fléau de la France . et qui est en opposition formelle avec le sustème général d'une partie de l'Assemblée, soit cassée à l'instant. Vergniaud monte alors à la tribune : il essaie encore de faire entendre à ses collègues des paroles d'adoueissement et de paix. Il est, dit-il, si convaineu que le combat qui semble se préparer dans Paris compromettrait éminemment la liberté et la République, qu'il regarderait comme le complice des ennemis extérieurs de la France quieonque désirerait le voir s'engager, quelle qu'en dût être l'issue, Si la commission s'était permis des aetes arbitraires, elle devait être cassée, sans doute; mais auparavant il fallait l'entendre, Cependant, à son avis, la Convention ne devait pas s'occuper en ee moment de cette délibération. Elle ne devait pas entendre le rapport, parce que ce rapport heurterait nécessairement les passions, ce qu'il fallait éviter dans un jour de fermentation. Il s'agissait de la dignité de la Convention. Il fallait qu'elle prouvât à la France qu'elle était libre; pour le prouver, il ne fallait pas qu'elle eassat immédiatement la commission.

Vergniaud proposait donc l'ajournement au lendemain. - Mais il importe

1793. à la Convention, ajouta-t-il, de savoir qui avait donné l'ordre de sonner le toesin et de tirer le canon d'alarme. Je demande que le commandant-général soit mandé à la barre, et que nous jurions tous de mourir à notre poste!

Cette proposition réveille un instant dans la majorité de l'Assemblée l'enthousiasme que la parole éloquente de Vergniaud y a si souvent excité. La presque totalité des membres présents se lèvent d'un mouvement spontané,

et la proposition est décrétée par acclamation. Danton demande aussitôt la parole; un silence profond s'établit sur tous les bancs. Il veut, dit-il, motiver la priorité en faveur de la motion de Thuriot. Il fallait que Paris eut justice de la commission. - « Vous avez, » continue-t-il, créé une commission impolitique..... » — Comment cela? crient plusieurs voix. - « Comment cela? reprend Danton; je vais vous » le rappeler. Oui, votre commission a mérité l'indignation populaire. Elle » a jeté dans les fers des magistrats du peuple, par cela seul qu'ils avaient » combattu dans les feuilles publiques cet esprit de modérantisme que la » France veut tuer pour sauver la République. Je ne prétends ni inculper ni » disculper la commission ; il faudra la juger sur un rapport et sur sa défense. » Mais en ordonnant l'élargissement du magistrat qu'elle avait fait incar-» cérer, vous avez été convaincus qu'elle avait mal agi sous le rapport poli-» tique. C'est sous ce point de vue que je demande, non pas qu'elle soit » cassée, car il faut un rapport, mais qu'elle soit supprimée. Si elle est » coupable, vous en ferez un exemple terrible, qui effraiera tous ceux qui » ne respectent pas le peuple, même dans son exagération révolution-» naire... Le canon a tonné, poursuit le tribun; mais si Paris n'a voulu » donner qu'un grand signal pour vous apporter ses représentations, si " Paris, par une convocation trop solennelle, trop retentissante, peut-être, » n'a voulu qu'avertir tous les citoyens de vous demander une justice écla-» tante, Paris a bien mérité de la patrie. Je dis donc que si vous êtes des lé-» gislateurs politiques, loin de blâmer cette explosion vous la tournerez au » profit de la chose publique, en revenant sur vos erreurs, en cassant

» votre commission. "

Interrompu par les murmures du côté droit, Danton reprend avec plus de force : « Ce n'est qu'à ceux qui ont reçu quelques talents politiques que » je m'adresse, et non à ces hommes stupides qui n'écoutent que leurs passions. A ceux-là je dis : Considérez la grandeur de votre but, qui est » de sauver le peuple de ses ennemis, de le sauver des aristocrates, de le » sauver des a propre colère... Je demande la suppression de la commission, et le jugement de la conduite particulière de ses membres. Vous » les croyez irréprochables; moi, je crois qu'ils ont servi leurs ressentiments, Il faut que ce chaos s'éclaircisse; mais il faut donner justice au » peuple... »

- De quel peuple parlez-vous? lui crie-t-on des bancs de la droite. -

« Quel peuple, dites-vous? Ce peuple est immense, c'est la sentinelle avancée » de la République. Tous les départements haïssent fortement la tyrainie.

" Tous les départements exècrent ce làche modérantisme qui ramène la

» tyrannie. Tous les départements avoueront ce grand mouvement qui

« exterminera les ennemis de la liberté. Tous les départements applaudi-

» ront à votre sagesse quand vous aurez fait disparaître une commission

impolitique... Vous, représentants du peuple, montrez-vous impassibles.

» Faites tourner au profit de la patrie cette énergie que de mauvais ci-

» toyens pourraient seuls présenter comme funeste. Et si quelques hommes

» réellement dangereux, n'importe à quel parti ils appartinssent, voulaient

» prolonger un mouvement devenu inutile, Paris lui-même les ferait ren-

» trer dans le neant. »

Į.

đ.

25

E

izti.

i Sp

Ri

25

108

100

18

養養

21 6

ative .

THE

16. i

de.

400

· kr

eret H

198

d' pie

E.C

e 255

OE S

5.6

ORDE:

5. 190

BE!

被事

Rabaud Saint-Etienne, membre de la commission, dit que puisqu'on a placé la question sur le terrain politique, il demande à répondre sous le point de vue politique. Mais la Montagne avait résolu que la commission ne serait pas entendue; on craignait à la fois et sa justification et ses révélations. L'Assemblée décide cependant que la parole sera donnée à Rabaud; mais interrompu à chaque mot par les cris et les apostrophes de la gauche, il parvient à peine à faire entendre quelques phrases sans suite, et il est contraint de quitter la tribune après s'être épuisé en vaines protestations. Néanmoins on distingue ces dernières paroles : « Eh bien! puisque vous refusez de » nous entendre quand nous voulons nous justifier; puisque vous nous ac-» cusez pour nous empêcher d'accuser, je conclus à ce qu'il n'y ait plus

" de commission des Douze; et pour qu'il y ait un centre unique, je de-

» mande que le Comité de Salut Public soit chargé de toutes les recherches,

» et qu'il soit investi de toute votre confiance. »

Mais cette abdication des Douze ne suffit pas à la vengeance de leurs ennems. Bourdon insiste pour que l'Assemblée prononce la suppression de la commission et la mise en accusation de ses membres. L'arrivée d'une députation de la Commune interrompt la discussion. L'orateur dit que les commissaires des quarante-huit sections ont découvert les fils d'un grand complot contre la liberté et l'égalité; qu'ils en feront arrêter les auteurs et les mettront sous le glaive de la loi. Puis il ajoute : « Le peuple qui s'est levé le

" 14 juillet pour commencer la Révolution, qui s'est levé le 10 août pour

» renverser le tyran, se lève une troisième fois pour renverser les complots " liberticides des contre-révolutionnaires. Le conseil-général nous envoie

» pour yous communiquer les mesures que nous avons prises. La première

» a éte de mettre les propriétés sous la responsabilité des vrais républicains.

» Pour exécuter cette mesure il en a été pris une autre. Comme la classe

» estimable des sans-culottes ne peut se passer de son travail, le conseilи. 24\*

"général a arrêté que ceux qui prendraient les armes recevraient quarante » sous par jour jusqu'à ce que les projets des contre-révolutionnaires fus-» sent déjoués. »

La députation reçoit l'honneur bannal de l'admission à la séance ; mais ne trouvant pas dans la généralité de l'Assemblée assez d'exaltation révolutionnaire, elle revient annoncer au conseil-génèral que l'adresse a été accueillie froidement, que le président n'a fait qu'une réponse vague et dilatoire, et que le côté droit disait hautement qu'il en appellerait aux départements; enfin, que la majorité de la Convention était incapable de sauver la chose publique, et que le peuple n'avait de ressources qu'en lui-mème. Sur ce rapport, le conseil décide qu'il est temps de faire connaître les grandes mesures qu'il se dispose à prendre. Des commissaires sont immédiatement envoyés dans les quarante-huit sections, pour les instruire de ces mesures et proclamer les dangers de la patrie; le désarmement général des suspects dont les comités révolutionnaires de chaque section avaient dressé la liste est arrèté pour le lendemain, ainsi que le recouvrement forcé de l'emprunt imposé sur les riches, pour fournir à la paie des forces révolutionnaires de Paris.

Il était deux heures environ ; l'aspect de Paris avait en ce moment quelque chose d'étrange. Le tocsin sonnait à toutes les églises, la générale continuait de battre dans tous les quartiers, on tirait maintenant le canon d'alarme; et au milieu de ce mélange de bruits effrayants, la population tout entière sur pied remplissait les rues et les endroits publics, courant çà et là sans but et sans direction, et s'interrogeant mutuellement avec anxiété sur la cause de tout ce mouvement. Les proclamations de la municipalité et des sections parlaient en termes vagues de mesures de salut public; mais on ignorait généralement en quoi consistaient ces mesures et quel en était précisément l'objet. Les citoyens armés se rendaient à leurs drapeaux, ne sachant s'il s'agissait de défendre ou d'attaquer la Convention. Aux sections même il arrivait à chaque instant de nouveaux ordres souvent contradictoires, émanant d'autorités inconnues; et comme on ne savait à qui obéir ni quels ordres exécuter, dans beaucoup de sections on tenait les gardes nationaux immobiles. Cet état d'indécision au milieu d'une agitation sans cause apparente caractérise cette prétendue insurrection du peuple contre une oppression généralement ignorée. Quelques têtes exaltées ou des alarmistes soudoyés cherchaient bien à échauffer les groupes en déclamant contre la commission des Douze, contre toute la partie corrompue de la Convention, contre cet Isnard qui avait menace de détruire Paris, et en répandant qu'il fallait aller demander à la Convention de livrer au peuple tous les coupables; mais la masse, tout en écoutant et même en répétant ces menaces, ne se montrait pourtant nullement disposée à agir : it n'y avait là ni un de

ces grands intérêts qui frappent à la fois tous les esprits , ni un de ces resseutiments profonds , universels , qui entraînent instantanément toute une population et la poussent en avant avec la force irrésistible d'un torrent déchaîné.

Cette hésitation s'était même communiquée à la Commune, où quelques esprits impatients s'indignaient d'une inaction qu'ils qualifiaient de mollesse et de pusillanimité. Ceux-là voulaient que l'on marchat immédiatement sur la Convention, et que l'on en arrachat les membres signalés à la vindicte publique. Chaumette et Pache, fidèles au plan de la conjuration, s'efforcaient de contenir ces opinions ardentes. Ils disaient qu'il fallait joindre la prudence à la grandeur des mesures ; que les aristocrates ne demanderaient pas mieux. que de voir Paris divisé en deux camps, et les citovens s'agiter tumultueusement sans savoir où ils iraient; que le peuple de Paris savait distinguer ses vrais amis des énergumènes qui chcrehaient à l'engager dans de fausses démarches, dont l'effet inévitable serait de détacher à iamais Paris des départements et d'amener la guerre civile. Enfin ils reprochaient à l'impétuosité de quelques uns de ceux qui avaient combiné les mesures de la journée de les avoir fait manquer, et ils ajoutaient qu'il fallait en renvoyer l'exécution au lendemain. Cependant on désigna une seconde députation chargée de se rendre aux Tuileries pour demander qu'un local fût assigné au conseil-général à proximité de la Convention, afin que la Convention et la municipalité pussent se mettre en communication directe et suivie. L'Assemblée accéda

sans discussion à cette demande de la Commune. La délibération relative à la commission des Douze, interromnue à plusieurs reprises par les diverses députations qui se succédaient à la barre. reprenait chaque fois avec une nouvelle ehaleur. Après Rabaud, qui n'avait réussi qu'à grand'neine, ainsi qu'on l'a vu, à faire entendre quelques phrases, Guadet avait pris la parole. De tous les Girondins, Guadet était celui que la faction jacobine redoutait et détestait le plus : aussi son apparition excita-t-elle un redoublement de fureur dans la Montagne et parmi les sans-culottes qui remplissaient les tribunes. Guadet, s'adressant d'abord aux centres, cherche à y réveiller cette énergie que leur donnait autrefois le sentiment du bien publie. « Ce n'est que par votre courage et votre fer-· meté, leur dit-il, que vous ferez triompher la cause de la liberté, et « que vous assurerez l'affermissement de la République dans ce jour » qui devait être un jour de deuil pour les bons citoyens. » Guadet demande ensuite de quel droit les sections de Paris nomment des commissaires pour aviser à des mesures de sureté générale. - « Croient-elles donc » ne pas avoir de représentants à la Convention Nationale? continue-t-il; et » si le mouvement n'a été préparé, comme on le dit, que contre la com-» mission des Douze, penscrait-on que cette commission, qui a été créée spar la Conventino, apparienne à Paris' Mais les lois, un mous, sparciennent à la République entière. Cest done violre les droits de la République que d'éclalir une autorité qui est au-dessus de la loi. On, estradcia sont-les pas au-dessus de la loi qui con fait sonne le locain, qui out fait fermer les barrières, qui out fait tirre le canon d'alarme, maigre la loi qui frappe de la piende de mot ceiul qui se pormettre est attenta contra la représentation nationale? Je suis bien Join d'imputer aux sections de Paris cette mirection criminelle à le soi çes conq quieque secléments.

— Yous worke perdier Paris! Yous calonnier Paris! Iul circl-ton des lance striffens de la gauche. Guadet, se tournant de ce côtés, reputad d'une voir éclatante de coltre et d'indignation » L'ami de Paris, c'est ous !— per seis, porrunt l'impieuture rotature, le sais par qui a été formée cette chaîne de conspirations dont nous sonnes environnes depois six mois. Le sois de quels moyene on s'est sersi pur porter les habitants de Paris suz mouvements désorbonnés. Un décret prosent aux assemblées des sections de se sépares à fis heurs. Les bout citiques se sont retirés à cette beure; mais les intrignats sont ratés, et con sont ces infragants, cas capitateurs, qui ont investi les commissaires de pouvoir soi-disant révolutionnaires : ces manœuvers n'appartienzant.

Les murmnres de la Montagne, qui voyait mettre à nu les manœuvres de son parti, n'avaient pas cessé d'accompagner et souvent d'interrompre le chaleureux discours du député girondin; ici une explosion plus forte et plus furieuse part à la fois de l'extrême gauebe et des tribunes publiques. L'épouvantable tumulte qui remplit la salle; les huées, les vociférations. les menaces, les trépignements, les apostrophes outrageantes qui se mêlent et se croisent; les cris Faites évacuer les tribunes! qui partent de la droite, exaspérée de cette tyrannie odieuse d'une ignoble populace, couvrent pendant long-temps la voix de l'orateur. Le président s'épuise en efforts inutiles pour rappeler les tribunes au respect de la représentation nationale. Enfin un intervalle de calme permet à Guadet de reprendre « Faites attention, dit-il, qu'une autorité rivale s'élève auprès de vous, si » yous laissez subsister ce comité révolutionnaire qui se permet de faire des » lois... » Interrompu de nouveau, mais impassible au milicu de la tempête que les courageuses vérités qu'il fait entendre soulévent autour de lui, Guadet parvient encore une fois à dominer le tumulte. - » Je propose, » renrend-il, que la Convention décrète qu'elle ne délibérera sur aucun · autre objet que sur celui de sa liberté... Je demande que toute discussion soit ajournée jusqu'à ce que l'on sache par quel ordre les barrières ont · été fermées et la circulation des postes interrompue, jusqu'à ce que les » autorités légitimes soient réintégrées et les autres anéanties... Je propose

 enfin de charger la commission des Douze, si elle est maintenue, de rechercher ceux qui ont sonné le tocsin, arrêté la circulation des postes et

» fait tirer le canon d'alarme. »

Ces diverses motions devaient rester sans résultat. Guadet et ses amis n'avajent pour eux que la raison, la justice et la légalité, et ils avajent contre eux la force brutale de la multitude parisienne, aveuglément asservie aux anarchistes qui poursuivaient dans le parti girondin la seule harrière qui défendit encore la société contre la désastreuse application de leurs doctrines. Couthon, l'ami de Robespierre, l'impotent et doucereux Couthon, essaie de répondre à Guadet. Dans un moment de crise, dit-il, la commune de Paris était autorisée à prendre les mesures de salut public , à la charge par elle d'en avertir la Convention; elle l'avait fait , elle était donc irréprochable. S'il y avait un mouvement, c'était la commission des Douze qui l'avait préparé; c'était clle, c'était la faction criminelle dont elle était l'organe, qui, pour exécuter un grand complot, voulaient un grand mouvement; qui voulaient animer les départements contre Paris; qui voulaient enfin, en répandant des calomnies, allumer la guerre civile, et donner ainsi à nos ennemis les movens d'entrer en France. La mesure la nius urgente était donc de prononcer la suppression de la commission des Douze.

An militu des cris Aux voix 1 aux voix 5 poussés par la gauche en mase, Vergniaud demande et chtient la parole. Doubureusement affecté de ces funestes divisions, et toujours dominé par cette pensée que le meilleur moyen de réduire les factieux à l'impuissance de nuire était de les isoler au milieu de la population qu'ils égarient, Vergniaud ouvre un avis qui surprend également et ses amis et ses ennemis. - On a fait, dié-il, un appel à l'union des hons citovens et moi aussi, lorque il pio prososé aux membres

- » de la Convention de jurer qu'ils mourraient tous à leur poste, mon inten-
- tion était d'inviter tous mes collègues à se réunir pour sauver la Répuhlique. Je suis loin d'accuser les habitants de Paris; ce jour suffira pour
- · faire voir combien Paris aime la liberté. Il suffit de pareourir les rues, de
- voir l'ordre qui y règne et les nombreuses patrouilles qui y circulent,
- » pour décréter que Paris a bien mérité de la patrie. Je demande donc que
- vous décrétiez que les sections de Paris ont bien mérité de la patrie en
   maintenant la tranquillité dans ce jour de crise, et que vous les invitiez
- à continuer d'exercer la même surveillance jusqu'à ce que tous les complots soient déjoués.

Cette proposition entraîne l'assentiment de tous les côtés de l'Assembléc, étonnés de confondre un moment leurs applaudissements et leurs votes, et la motion, qui aurait pu être utile si la lutte côt été moins sérieusement engagée, est décrétée à l'unanimité.

Mais presque aussitôt les haines se retrouvent en présence. Un membre

de la droite, Camboulas, renouvelant la motion de Guadet, demande que le conseil exécutif soit chargé de rechercher ceux qui, au mépris flagrant de la loi, ont fait fermer les barrières, sonner le toesin et tirer le canon d'alarme; et, à la grande surprise de la droite elle-même, cette proposition est décrétée.

Ces motions incidentes ne détournaient pas long-temps du but principal de la discussion ; bientôt les esprits étaient ramenés vers la grande question du jour, celle de la suppression ou du maintien des Douze. Deux députations qui se succèdent à un court intervalle viennent en ce moment réchauffer les passions. L'une, composée de simples pétitionnaires s'intitulant hommes du 14 juillet, du 10 août et du 31 mai, demandent l'annulation de la commission et la levée d'une armée révolutionnaire de sans-culottes qui auront une solde de quarante sous par jour, c'est-à-dire la consécration législative de l'arrêté de la Commune ; elle demande en outre , aux grands applaudissements des tribunes, un décret d'accusation contre les vingt-deux membres dénoncés par les sections de Paris, ainsi que contre les membres de la commission des Douze, et la fixation du prix du pain à trois sous la livre, au moyen de sous additionnels imposés sur les riches. La seconde députation, composée de délégués de la Commune et des commissaires des sections, réclame au nom de Paris vengeance de la menace de destruction proférée par Isnard, et demande aussi un décret d'accusation contre des hommes non moins coupables, tels que les membres du comité des Douze, les Brissot, les Guadet, les Vergniaud, les Gensonné, les Buzot, les Barbaroux, les Roland, les Lebrun, les Clavière, et tous les fauteurs du royalisme proscrits par l'opinion. Grégoire, qui occupait temporairement le fauteuil en remplacement de Mallarmé, répond à cette seconde députation par un éloge emphatique de Paris, et invite les pétitionnaires aux honneurs de la séance. La députation tout entière entre alors dans la salle, suivie d'une foule de gens du peuple qui vont se mêler fraternellement aux membres de la gauche.

Au moment où ces députations étaient arrivées à la barre, Barrère avait la parole pour présenter au nom du Comité de Salut Public un projet de décrèt dont le but était de casser la commission des Douze qui avait été formée sur sa proposition, et de mettre la force armée de Paris à la disposition de la Convention. Les députations entendues, on demanda des rangs de la gauche la mise aux voix du projet de Barrère. Vergniaud et d'autres membres de la droite s'opposent à ce que l'Assemblée prenne aucune délibération, remplie comme elle l'est en ce moment d'étrangers confondus avec les députés. Alors, sur la proposition d'un Montagnard, toute la gauche descend en masse des gradins où elle siège, et qui restent occupés par la foule des pétitionnaires, et elle va prendre place sur les banes de la droite près des

occupants habituels de ce côté de l'Assemblée. Les cris Aux voix le projet de Barrère ! recommencent alors avec une nouvelle force. D'autres voix repondent que, dans l'état où elle est, la Convention n'est pas libre. Valazé proteste contre toute délibération, au nom des quatre eent mille hommes dout il est le délégué. Vergniaud demande que la Convention aille se joindre à la force armée qui est sur la place, et se mettre sous sa protection; et dans l'espoir d'entraîner la majorité, il quitte en même temps sa place et sort de la salle, suivi d'une partie des membres de la droite, aux applaudissements ironiques des tribunes et de la foule qui encombre les bancs de la Montagne, Mais les centres indécis restent immobiles ; et cette grande démarche , réduite ainsi à la protestation isolée d'une faible minorité, n'a plus rien du caractère imposant qui seul pouvait la rendre efficace. Chabot s'empresse de réclamer l'appel nominal, afin, dit-il, de signaler ecux qui ont abandonné leur poste; en ce moment Vergniaud et ceux qui l'ont accompagné rentrent dans la salle, tristes et découragés du mauvais succès de leur tentative. Vergniaud demande la parole; mais Rubespierre occupait la tribune, recommandant de ne pas perdre cette journée en mesures insignifiantes, et combattant dans le projet de Barrère la disposition qui mettait la force armée à la réquisition de la Convention Nationale. Le parlage diffus de Robespierre se perdait selon son usage dans d'interminables digressions. - Conclucz done ! lui crie Vergniaud impatienté. - « Qui , le vais conclure , réplique Robespierre , » et contre vous. Contre vous, qui après la révolution du 10 août avez voulu conduire à l'échafaud eeux qui l'ont faite; euntre vous, qui n'avez cessé de provoquer la destruction de Paris; contre vous, qui avez voulu sauver · le tyran; contre vous, qui avez conspiré avec Dumouriez; contre vous,

b

á

K

αž

'n

ø

įď

» qui avez poursuivi avec acharnement les patriotes dont Dumouriez deman-

 dait la tête; contre vous, dont les vengeances criminelles ont provoqué « ces eris d'indignation dont vous voulez faire un crime à ceux qui sont vos » victimes. Eh bien! ma conclusion, c'est le décret d'accusation contre tous » les complices de Dumouriez, et contre tous ceux qui ont été désignés par » les pétitionnaires. »

Le décret est alors mis aux voix et adopté, mais avec des modifications essentielles. La force publique n'était plus mise à la disposition de la Convention Nationale; elle était seulement déclarée, jusqu'à nouvel ordre, en état de réquisition permanente, et les autorités constituées devaient rendre compte tuus les jours à la Convention des mesures qu'elles auraient prises pour le maintien de la tranquillité publique. Le Comité de Salut Public était chargé de suivre, de concert avec les autorités constituées, la trace des complots qui avaient été dénoncés à la barre, et qui pouvaient avoir été dirigés contre la sûreté de la République et de la représentation nationale. La commission des Douze était supprimée, et ses papiers devaient  être déposés au Comité de Salut Public, qui en ferait un rapport sous trois fours

Il était neuf heures du soir; de nouveaux pétitionnaires se pressent encore à la barre : ceux-ci demandent justice des monopoleurs égoistes, et la taxation générale des denrées de première nécessité. Bientôt une foule deserdonnée les suit en poussant des cris de joie. - « Législateurs, s'écrie l'un de ces hommes avec enthousiasme, la réunion vient de s'opérer. Les citoyens du faubourg Saint-Antoine viennent de fraterniser avec les sections de la Butte-des-Moulins, de Quatre-Vingt-Douze et des Gardes-Francaises! » Dans la journée, en effet, quelques uns de ces agitateurs doat la Commune elle-même accusait l'exagération avaient parcouru le faubourg Saint-Antoine et le faubourg Saint-Marceau, en répandant partout que la section de la Butte-des-Moulins, et trois ou quatre autres qui s'étaient proponcées avec force pour le côté droit de l'Assemblée, avaient arboré la cocarde blanche, et qu'elles étaient en contre-révolution ouverte. Les sections du faubourg Saint-Antoine, excitées par ces calomnies perfides, s'étaient dirigées, au nombre de douze à quinze mille hommes, sur le Palais-Royal, où le bataillon de la Butte-des-Moulins, particulièrement signale à l'animosité des sans-culottes, s'était retranché derrière les grilles avec ses canons, prêt à se défendre jusqu'à la dernière extrémité contre ceux qu'on lui avait annoncé venir pour le désarmer. Cependant sa position était entique, enveloppé comme il l'était par des forces très supérieures, que soutiendraient d'ailleurs au besoin la plupart des autres sections, où dominait le parti jacobin. On parlementa donc. Le bataillon assiégé prouva aisément qu'il n'avait pas quitté les couleurs révolutionnaires. Le faubourg , qui après tout ne s'était levé que contre une réaction royaliste, reconnut qu'on l'avait trompé; on se méla, on fraternisa aux cris de Vive la République! Les bataillons de deux autres sections girondines, également effrayés de leur isolement au milieu de la multitude, dont les Jacobins disposaient, vinrent prendre part à cette réunion fraternelle; et cette heureuse réconciliation fut célébrée par une sorte de fête civique improvisée, à laquelle se mêla la Montagne au sortir de la Convention. Il y eut une promenade aux flambeaux , on entonna la Marseillaise; et cette journée , commencée sous de si lugubres auspices, se termina par des chants et des danses.

L'anarchie pouvait se réjouir, en effet : la cause des déteneurs de l'ouire et des lois était désomais perdue, et la liberté, chassée du sanctaire, avant plas sys à es voler la face de à serveloper de deuil. Les mesurs de la journée, espendant, regardaient leur victoire comme incosphète. Dans la Cauvention, la majorité, intimidée ou abusée, avait déserte, pour ar railier au drapeau sanglant de la démaggie, la bannière pure d'exés vers hauquées de couraient avec septie les regards de la France; dans Pinn. le petit nombre de sections qui avaient courageusement protesté contre le despotisme dégradant du sans-culottisme venaient de succomber sous la force matérielle du nombre, et s'étaient vues contraintes, elles aussi, de renier l'honorable symbole de leur foi politique ; la commission des Douze , enfin . dont l'impardonnable crime était d'avoir fait trembler un moment dans leurs repaires les artisans des discordes qui agitaient Paris, inquiétaient la France et déchiraient la représentation nationale, cette commission qui était remontée tout d'abord à la source du mal et qui allait frapper l'anarchie au cœur, n'existait plus : mais les députés que les conspirateurs avaient proscrits, les membres de cette commission si justement odieuse aux factieux, et ces vingt-deux girondins dignes à tant de titres de partager cette honorable haine, siégeaient encore au sein de l'Assemblée Nationale, où la faction était certaine de trouver en eux un obstacle permanent à ses projets. On avait sommé la Convention de livrer leur tête, et la Convention avait hésité : le but essentiel n'était donc pas atteint ; aussi le peuple lisait-il le lendemain matin dans la feuille d'Hébert : « Vous n'avez qu'une demi-victoire : tous ces intrigants vivent encore! . Les divers fovers de l'insurrection restèrent en permanence toute la nuit. Un nouveau pouvoir qui s'était formé la veille aux Jacobins, sous le titre de comité départemental rérolutionnaire, et qui était venu sièger à l'Hôtel-de-Ville, avait remplacé le comité central de salut public de l'Archevêché. Dans cette confusion d'autorités révolutionnaires qui surgissent et disparaissent au milieu du chaos inextricable dont Paris présente le fatigant spectacle, l'attention la plus soutenue a peine à distinguer entre eux ces pouvoirs d'un jour que l'anarchie enfante et que l'anarchie dévore. Celui-ci ne paralt avoir été, à bien dire, qu'une transformation du comité central de l'Archevêché, où dominait, comme je l'ai dit, l'influence de Danton, et que quelques intrigants obscurs dévoués à Robespierre parvinrent à faire dissoudre \*. Le nouveau comité révolutionnaire, composé de onze membres, s'était autorisé à prendre toutes les mesures de salut public qu'il jugerait nécessaires, et à la mettre directement à exécution. Son premier acte fut une proclamation arrêtée dans la nuit du 31 pour être adressée aux quarante sections. « Déjà, disait cette proclamation, nous avons obtenu un premier succès...; par ce que la Convention a fait hier, nous attendons ce qu'elle va faire aujourd'hui. Citoyens, restez debout : les dangers de la patrie vous en font une loi impérieuse. »

1er juin.

Pendant ce temps Barrère rédigeait, aux termes du décret de la veille, l'adresse par laquelle l'Assemblée Nationale devait informer la France des événements du 51 mai. Après avoir long-temps flotté entre les deux camps, Barrère est définitivement passé, maintenant que les Girondins sont abat-

2

ø

<sup>\*</sup> Foyet Sécurt, Révélations puisées dans les cartons des comilés, p. 91.

2793 tus, dans le camp du parti vainquenr ; c'est désormais au profit de la cause et des doctrines du jacobinisme que vont être employées et cette fécondité inépuisable de ressources de tribune, et cette incomparable dextérité d'esprit et de langage, qui savent donner aux faits la couleur voulue et les placer sous le meilleur jour. Nul n'a surpassé Barrère dans cet art immoral d'altérer éloquemment la vérité au profit des intérêts et des passions du moment. Son adresse du 1er juin est en ce genre un curieux document : il faudrait la transcrire tout entière pour montrer jusqu'à quel point une nation peut être officiellement trompée. On en jugera par quelques passages. Elle débutait ainsi : « Français, un grand mouvement s'est fait dans Paris. Les ennemis de la République vont se hâter de vous le peindre comme un grand malheur. Ils vont vous dire que le tocsin et le canon d'alarme ont pendant une nuit et un jour tenu cette ville immense dans l'épouvante; que des milliers d'hommes armés, sortant confusément de toutes les sections, se sont précipités autour de la Convention Nationale et lui ont dicté leurs volontés pour lois de la République. Français, vos représentants sont persuades que le bonheur des empires ne peut être fondé que sur la vérité, et ils vont vous

- Des mesures plus rigoureuses que celles qui conviennent à la liberté dans une république nissante avaient actié du mécontement. On a reu les droitée l'homme violés, et les sections d'une ville qui s'est insargée deux fois avec tant de gioire se sont levées encore. Mais avant même de se lever, elles ont mis toutes les personnes et les propriétés sous la sauvegarde tous les bons républicains. Si le toesin et le canno d'alarme out retenti, di moins aucun toutelle, acutuen lerraur, n'ont été répendus je bruit des sileiers n'a point été-interrorque, et le cours des affaires a été le même. Toutes lessections, courretes de leurs armes, ont marché, mais pour se déplipre dans le plus grand ordre et avec respect autour des autorités constitués et dies morisentaits du cuelle.

 La liberté des opinions s'est encore montrée dans la chaieur même de debats de la Convention. En demandant le rofressement de leurs girés avec quelques exagérations inséparables du zèle civique, même avec edte fierté qui cancréries l'hômme liber, les pétitionnaires ont juré de mourir pour le maintien de la loi, pour l'unité et l'indivisibilité de la République, our la sôtré de la représentation nationale.

- La Convention, qu'on avait voulu alarmer jusque sur la vie de plusieurs de ses membres, a vu ses alarmes disparaltre au moment même où l'ajitation est devenue plus générale; et c'est au milieu de ce mouvement qu'elle a senti, qu'elle a décrété que les sections de Paris avaient bien mérité de la patrie.

Après ce scandaleux travestissement des scènes déplorables qui depuis

1 793.

cinq jours avaient effrayé Paris et dégradé la représentation nationale, Padresse ajoutait : - Telle a été cette journée. Elle a inspiré un instant des inquiétudes; mais tous ses résultats ont été heureux. Elle a présenté l'étonnant speclacle d'une insurrection dans laquelle la vie et les propriétés ont été aussi abrement protégées que dans lo mellique ordre social.

Tous ses résultations d'ut houreux? Et c'est celui-là même sur la proposition de qui la commission des Douze avait été créée qoi a coé tracer cos inconcevables pardes! Et c'est dans l'intervalle qui sépare le 31 mai du 2 juin qu'une telle phrase a été prononcée! Et au moment même oû on ne crigianit pas de la faire entendre à la tribune de la Convention, le tocsin et la générale jetaient de nouveau l'alarme dans Paris, et présageaient de nouveaux attentats!

La séance avait été levée à sent heures, après l'adoption de l'adresse par une majorité en qui toute force de résistance à sa propre humiliation était brisée, et qui se trouvait encore heureuse qu'on voulût bien attester au pays qu'elle n'avait pas cessé d'être libre et respectée. Déjà le tocsin et la générale mettaient encore une fois sur pied la force active des sections, grossic de tout ce qu'y avait attiré la paie de quarante sous décrétée la veille; en même temps le nouveau commandant-général dirigeait sur le Carrousel plusieurs bataillons de volontaires destinés pour la Vendée, et que sous un prétexte frivole on avait gardés à Courbevoio, où on n'avait pas manqué de les exciter par tous les movens contre le côté droit de l'Assemblée Nationale. A neuf heures, l'inquiétude causée par le mouvement qui régnait autour du siège de la Convention y avait ramené une centaine de députés. Très peu de membres de la droite y étaient venus. La plupart des girondins s'étaient réunis à un diner commun , pour délibérer une dernière fois sur le parti qui leur restait à prendre. Ce triste repas fut bientôt troublé par le bruit du tambour et celui du tocsin, dont chaque tintement semblait apporter aux malheureux convives une menace de mort. Deux avis se partageaient les opinions. Vergniaud, Brissot, Gensonné, Valazé, Ducos, Fonfrède et plusieurs autres, n'écoutant que l'inspiration d'un dévouement héroïque, voulaient que l'on se rendit en masse à la Convention, et que, bravant le poignard des assassins, ou protestat jusqu'à la fin contre l'oppression de la représentation nationale. D'autres - et Louvet surtout soutenait avec chaleur ce dernier avis - représentaient que retourner à l'Assemblée c'était se livrer en otage entre les mains de la Montagne, et donner aux factieux la facilité de saisir d'un seul coup toute leur proie; qu'ils n'avaient plus rien à faire désormais ni à la Convention, où leur voix serait étouffée si leurs personnes n'v étaient pas sacrifiées, ni dans Paris, où les conjurés régnaient par la terreur; que l'insurrection départementale pouvait seule encore sauver la France, et qu'il ne restait plus qu'à sortir secrè-

ď

1793

tement de Paris pour se rendre soit à Bordeaux, soit dans le Calvadox, d'où étaient, partiels les protestations les plus énergiues, et d'où fon pourrait diriger un soulèvement général des départements coutre l'usurpation tyramique des terroristes de la capitale. Cependant le temps pressait, le tumultie augmentalt, déjà même quesques uns des convives avaient reçu l'avis que les autorités municipales s'étaient porties à leur donnielle pour y mettre les seelles et s'emparer de leurs presonnes : il fut des lors évident que se rendre à la Convention c'était se livrer volontairement à une musitude amentué donn les ténébres évoriseraient encor les sinistres dessi. L'on se sépara dans un trouble facile à comprendre, et chacun alls chercher un asile oui flet, du moins pour cette muit. à l'abrié des sessessies.

Dans le même temps les députés qui s'étaient rendus à l'Assemblée, et qui pour la plupart appartenaient à la Montagne et au côté gauche, étaient livrés à une discussion confuse et en proje à une extrême indécision. Toutes les mesures avaient été prises par le comité révolutionnaire pour présenter le soir même une dernière pétition contre les vingt-deux et les membres de la commission des Douze, et obtenir un décret d'arrestation immédiale; la salle était entourée de forces considérables , et rien n'avait été oublié cette fois pour que les victimes ne pussent échapper ; mais toutes ces mesures venaient échouer contre un obstacle qui n'avait pas été prévu , le manque du nombre de députés nécessaire pour rendre les délibérations valables. L'Assemblée, d'ailleurs, n'ayant pas été convoquée à cette séance extraordinaire, ne pouvait être regardée comme régulièrement constituée. Cependant on annonce qu'unc députation des autorités et des quarante-huit sections demande à être admise : c'étaient les porteurs de la pétition. Plus embarrassés que jamais, les députés présents restaient indécis sur ce qu'ils devaient faire; enfin on convient, par une sorte de capitulation, que l'on pouvait entendre ceux qui se présentaient, mais que l'on ne prendrait de délibérations que celles que commanderait impérieusement le salut public, et que les autres objets seraient renvoyés au lendemain.

La députation est alors introduite. Elle se composait de six membres de la Commune et d'un nombre égal de dérigues du comis érvolutionnaire. Hassonfratz, un de ceux-ci, portait la parole. Il venait, di-il, au nom des sections de Paris et des corps constitués des départements, demander un décret d'accusation contro la commission des Douze et contre tous les traiters qui ségesient su soin de la Convention. La pétition en désignation minimairement vingt-sept, en tôte desquels figuraient Pétion, Guadet, Gersone, Vergainad, Buzot, firisod, Barbaroux, Rabbad, Gorsas, Ponfebe, Ducce et Lasjoinnis. D'oraleur terminait ainsi - L'agiliateurs, l'întut ente minimi ; il laut terminer cette contre-évolution; il faut que tous les consél-rataurs tomber tous les glaive de la los, sans aucone consideration. Per

triotes qui avez plusieurs fois sauvé la patrie, décrétez tous ces traitres 1793. d'accusation. Dites si vous pouvez nous assurer la liberté : sinon, nous sommes debout, nous nous l'assurerons nous-mêmes. Les derniers conspirateurs mordront la noussière. »

Un court débat s'engage sur cette pétifion. Legendre veut que l'on dérette l'arrestation immédiate, non seulement des dégués dénoncés, maissi de tous les appelants su peuple dans le process de Louis XVI; d'autres rappellent l'Assemblée au parti qu'elle a pris de renvoyer au l'endemain toute délibération importante. Enfin on décrète, à minuit et denni, que le Comité de Salut Publie présenters sons trois jour des mourses pour suvers la chose publique, et qu'il fera un rapport sur la pétition des autorités constituées de Pars. La députation se retire alore, niani que les membres de l'Assemblée, en traversant la foule armée qui n'avait pas cessé d'environner le palais.

De même que la nuit précédente, le comité révolutionnaire ne désempara pas de toute celle-ci. Le conseil-général de la Commune, qui s'était séparé à quatre heures du matin, était réuni de nouveau à neuf; toutes les mesures arrêtées par le comité pour porter enfin le coup décisif, dans la journée qui commençait, furent approuvées sans restriction. Ces diverses mesures avaient pour but ou de frapper les imaginations, ou d'assurer l'obéissance passive de la Convention, ou de réduire à l'impuissance tout ce que l'on regardait comme contre-révolutionnaire, ou de s'attacher davantage encore par de nouvelles concessions les basses classes du peuple, ou de prévenir toute communication des députés proscrits et de leurs amis avec les départements. Les spectaeles furent fermés ; un nombre immense d'arrestations fut ordonné; il fut proclamé qu'aueun ei-devant noble, aucun prêtre même assermenté, ne pourraient à l'avenir oceuper de fonctions publiques. Les signataires de ce que l'on nommait les pétitions des huit mille et des vingt mille, sous la Législative, furent mis à l'index dans chaque section. Il fut arrêté que le décret du maximum serait mis à exécution dans la semaine ; que l'armée révolutionnaire du département serait immédiatement organisée; que ee qui restait à prélever de l'emprunt forcé serait promptement exigé. Toutes les lettres furent arrêtées et ouvertes à la poste, et celles qui auraient pu éclairer les départements sur ce qui se passait dans Paris supprimées. Enfin , le conseil-général adopta par acclamation une nouvelle adresse rédigée dans le comité révolutionnaire, et qui devait être portée sans délai à la barre de la Convention.

ń

٠p

8

ħ

Henriot, de son côté, faisait aux abords du Palais National, où siégait la Convention, toutes les dispositions d'un véritable blocus. Quatre-vingt mille hommes au moins occupaient en armes les cours intérieures, le Carrousel, les quais, le Poot-Roval et le jardin; les communes environnantes. 2 iuin.

Courbevoie, Saint-Germain, Melun, Versailles et d'autres encore, avaient joint leurs contingents à ceux des sections parisiennes. Chaque bataillon menait avec lui son artillerie; cent soixante-trois bouches à feu formaient autour des Tuileries une triple enceinte d'airain qui semblait prête à vomir la mitraille sur ce palais où siègeait la représentation nationale. Les batailons connus par leur dévouement à la Commune, et particulièrement les volontaires ramenés la veille de Courbevoie, avaient été placés aux postes les plus rapprochés des issues; les autres étaient tenus à une distance telle que tout en augmentant à l'œil l'appareil formidable destiné à dominer par la terreur la délibération de l'Assemblée, ils ne pussent intervenir d'une manière active dans les mesures décisives auxquelles il faudrait peut-être recourir. — Le mot d'ordre était insurrection et vigueur. — On avait en outre établi aux Champs-Élysées un parc d'artillerie, avec bombes, obus, fourneaux et grils à rougir les boulets; de plus un corps de réserve était bivouaqué depuis la veille au bois de Boulogne avec quatorze pièces de canon.

A midi toutes les dispositions militaires concertées entre Henriot et le comité central étaient terminées; depuis deux heures déjà la Convention était en séance. L'Assemblée était nombreuse; dans la prévision certaine du grand événement qui se préparait, les députés de toutes les opinions, le côté droit, la Montagne et la Plaine, s'étaient rendus à leur poste. Quelques uns des girondins contre lesquels le mouvement avait lieu étaient seuls absents. La plupart d'entre eux s'étaient réunis le matin non loin de la salle des séances, chez un des membres de la Plaine qui partageait leurs opinions sans partager leur proscription, Meillan, des Basses-Pyrénées, et là, cédant à grand'peine aux instances de deux de leurs collègues qui avaient vu se déployer l'appareil de mort dont la Convention était entourée, ils attendaient l'issue trop facile à prévoir de cette terrible séance. Barbaroux, Vergniaud et quelques autres avaient seuls résisté à toutes les supplications et s'étaient échappés du milieu de leurs amis, résolus, s'il fallait périr. à périr du moins au poste que la nation leur avait assigné.

Lanjuinais, cet intrépide et fidèle allié des Girondins, dont il avait embrassé la cause moins par une conformité réelle de cròyances politiques que par une horreur profonde pour les doctrines désorganisatrices de leurs adversaires, Lanjuinais était un des premiers à son banc. La séance à peine ouverte il demande la parole et monte à la tribune, malgré les violents murmures que son apparition seule a excités dans la gauche. Il vient, dit-il, occuper l'Assemblée des moyens d'arrêter les mouvements qui continuent de se manifester dans Paris. « Tant qu'il sera permis de faire entendre ici sa » voix, s'écrie-t-il, je ne laisserai pas avilir dans ma personne le caractère de représentant du peuple. Je réclamerai ses droits et la liberté; je vous » dirai la vérité... Il n'est que trop notoire que depuis trois jours vous ne

» délibérez presque plus, que vous êtes influences et au-dedans et au-dehors.

» Une puissance rivale vous commande, elle vous environne au-dedans de

» ses salariés, au-dehors de ses canons. Je sais bien que le peuple blàme et

» déteste l'anarchie et les factieux ; mais enfin il est leur instrument forcé.

» Des crimes que la loi déclare dignes de mort ont été commis. Une mino-» rité usurpatrice a fait tirer le canon d'alarme... Il semblait qu'un voile

» officieux dût être jeté sur tout ce qui s'était passé. Mais le lendemain le

» désordre continue; le surlendemain il recommence... Nous avons pallié les

» démarches des coupables, des factieux, des anarchistes... Qu'avez-vous

» fait pour les réprimer? Qu'avez-vous fait pour la dignité de la Convention,

» pour la conservation de l'intégrité de la représentation nationale attaquée

» depuis deux jours? Une assemblée usurpatrice, non seulement existe,

» non seulement délibère, mais elle agit et conspire... Le secret des lettres

» a été violé. Une Commune révoltée, illégalement nommée, existe encore.

» Elle vous fait entourer d'armes et de canons ; elle fait reproduire devant » vous une pétition traînée dans la boue des rues de Paris, une pétition

g

35

35

3

şlİ

323

16

10

100

p ž

de

OL.

58

» qu'après une délibération solennelle et à la presque unanimité vous avez

» déclarée calomnieuse... On nous accuse de calomnier Paris. Non. Paris

" est pur, Paris est bon ; Paris est opprimé par des tyrans qui veulent du \* sang et de la domination... »

La tempête qui d'abord avait grondé sourdement dans les rangs pressés de la Montagne et dans les tribunes, et qui grossissait à chaque nouveau reproche dont le courageux député frappait la complicité factieuse d'une partie de l'Assemblée et la làche inertie du plus grand nombre, éclata ici avec une fureur impossible à décrire. Ce n'étaient plus des cris, c'étaient des hurlements féroces mèlés de trépignements à ébranler les voûtes. Plusieurs membres de la Montagne, Drouet, Chabot, Robespierre jeune, Julien, Legendre, s'élancent de leurs places vers l'orateur en vociférant de grossières injures. - Descends, ou je t'assomme! lui crie Legendre en accompagnant son apostrophe d'un geste de pugilat. - Fais d'abord décréter que je suis un bœuf, répond Lanjuinais en fixant sur le boucher un regard de froid mépris. Leur fureur brutale s'irrite encore de ce calme imperturbable. La tribune est envahie; Legendre et ceux qui l'ont suivi saisissent Lanjuinais, qui s'y cramponne de toutes ses forces, et cherchent à l'en précipiter. On voit un pistolet appuyé sur sa poitrine.... Un cri d'horreur part de toute la droite et de la Plaine; cinq ou six des amis de Lanjuinais se précipitent à son secours, en saisissant aussi les pistolets dont tous sont armés. Pendant un moment le sanctuaire même de la loi présente le dégradant spectacle d'une lutte corps à corps entre des législateurs. Enfin les auteurs de ce scandale cèdent à la longue clameur d'indignation que leur brutalité a soulevée dans l'Assemblée presque entière ; et Lanjuinais , pâle encore et les vêtements en

désordre, mais impassible comme avant la tempête, reprend avec un calme étonnant après une telle scène le fil interrompu de son discours. • Je de-

- » mande, continue-t-il, que toutes les autorités révolutionnaires de Paris,
- notamment l'assemblée de l'Archeveché et son comité central ou exécutif,
   soient cassés, ainsi que ce qu'ils ont fait depuis trois jours, et que le Co-
- » mité de Salut Public vous rende compte après-demain de l'exécution du
- » décret que vous porterez à ce sujet. Je demande encore que quiconque
- » voudra s'arroger une autorité nouvelle et contraire à la loi soit déclaré » hors la loi , et qu'il soit permis à tous les citoyens de lui courir sus. »

Cette motion périlleuse allait sûrement renouveler l'orage à peine calmé; mais en ce moment même on annonce qu'une députation des autorités révolutionnaires du département de Paris demande à être admise à la barre pour présenter les dernières mesures de salut public. La députation est immédiatement introduite, malgré les énergiques réclamations du côté droit, et l'orateur donne lecture de l'adresse impérative rédigée au sein du comité révolutionnaire. « Délégués du peuple , disait cet insolent ultimatum , les citovens de Paris n'ont pas quitté les armes depuis quatre jours. Depuis quatre jours ils réclament auprès des mandataires leurs droits indignement trahis, et depuis quatre jours ces mandataires rient de leur calme et de leur inactive passibilité. Le flambeau de la liberté a páli ; les colonnes de l'égalité sont chranlées; les contre-révolutionnaires lèvent leurs têtes insolentes. Qu'ils tremblent!... La foudre gronde.... Elle va les pulvériser !... Représentants, les crimes des factionx de la Convention yous sont connus. Nous venous . pour la dernière fois, vous les dénoncer. Décrètez à l'instant qu'ils sont indignes de la confiance publique ; mettez-les en état provisoire d'arrestation. Nous en répondons tous sur nos têtes à leurs départements.

» Citoyens, le peuple est las d'ajourner sans cesse l'instant de son bonheur. Il le laisse encore un instant dans vos mains : sauvez-le, ou nous vous déclarons qu'il va se sauver lui-même.

Le président, Mallarmé, se lève et répond à la députation ; C'est, difiervous, au nom du peuple de Paris que vous vence de parler. Les autorités constituées, les bons citoyens, mettront sans doute au premier rang traleurs devoirs les respects pour le présientation nationale. S'il y a destitres parmi nous, il futu qu'ils soient découverts et jugés, et qu'ils tombent, sous le glaive de la loit, mais savant de les punir il faut prouvre leurs crimes. Vous vencz de faire à la Convention une demande que vous lui dites être la dermière. La Convention l'examiner a: elle pésers la mesure que sa ssgesse lui commandera. «t fera exécuter avec courage celle qui lui paralra nécessaire. La Convention l'examiner a: elle pésers la mesure que la sispesse lui commandera. «t fera exécuter avec courage celle qui lui paralra nécessaire. La Convention vous mirie aux homents de la séaner.

Ce langage, qui conserve encore quelque reste de fermeté, n'était pas celui qu'attendaient les factieux; la gauche, et surtout les tribunes, l'accueillirent

avec de sourds murmures. Billaud et Tallien demandèrent aussitôt que la pétition fût renvoyée au Comité de Salut Public, qui en ferait le rapport séance tenante et sans désemparer ; l'Assemblée prononça le renvoi au comité et passa à l'ordre du jour sur la seconde partie de la proposition, motivé sur ce qu'un décret précédent assignait un délai de trois jours pour le rapport général sur les moyens de salut public. Cette décision est le signal d'un nouveau tumulte. La députation quitte la salle en proférant des menaces, et revient annoncer à la Commune que la Convention avait ajourné le salut public, mais que les plus grandes mesures étaient prises et que le peuple se sauverait lui-même. Un grand mouvement se manifeste dans les tribunes. que tous les hommes évacuent au même instant et où il ne reste que les femmes; le sinistre cri Aux armes ! arrive jusqu'aux députés et vient frapper de stupeur une partie de l'Assemblée, qui s'attend de moment en moment à voir la salle envahie par la multitude. - Sauvez le peuple de lui-même! s'ecrie une voix de la Plaine; sauvez vos collègues, décrètez leur arrestation provisoire. - Non, non! répond toute la droite en se levant en masse; nous partagerons tous le sort de nos collègues! Cependant on mande immédiatement le Comité de Salut Public : on veut savoir quelles mesures il prépare. Cambon accourt aussitôt, et annonce au nom du comité que des mesures relatives aux circonstances étaient en ce moment même en délibération, et que dans une demi-heure il soumettrait à la Convention son projet de décret. Dans cet intervalle, l'Assemblée s'occupe d'objets étrangers; mais l'anxiété qui se peint sur les visages annonce assez quelle préoccupation domine tous les esprits. Plusieurs députés qui ont voulu sortir de la salle rentrent précipitamment, et mettent le comble à la consternation du plus grand nombre de leurs collègues en annoncant que la Convention n'est plus libre, que les corridors sont remplis d'une foule menacante qui en garde toutes les issues. et qu'ils ont été repoussés avec violence quand ils s'y sont présentés pour sortir. Dussaulx, Boissy-d'Anglas, montrent leurs vêtements en lambeaux : on leur crie du haut de la Montagne qu'ils injurient le peuple : Marat dit que c'est un nouveau stratagème pour calomnier Paris.

Barrère se présente enfin comme rapporteur du Comité de Salut Public, et vient proposer une niesure que Garat, la veille, avait suggérée au comité. Garat, aux yeux de qui la cause des dissensions qui déchiraient le sein de la représentation nationale était uniquement dans les haines personnelles allumées entre les miembres influents des deux côtés extrèmes, et qui croyait avec une entière bonne foi que, les hommes changés, la situation changerait avec eux, crut apercevoir une issue à ce triste état de choses dans l'ostracisme volontaire de ceux qui seraient toujours un obstacle à l'accord des ophions dans la Convention. Tout plein de cette idée qui s'est emparée de son imagination, il accourt au sein du Comité de Salut Public pour la faire

25\*

b

36

Ø.

(j)

4

R.

2

Œ:

(1)

10

13

19

165

(C

1

6

AR.

1

1

4

24

18

partager à ceux qui pouvaient la réaliser. Il cite l'exemple d'Aristide et de Thémistocle, dont la haine mutuelle avait mis dix fois Athènes à deux doigts de sa perte; il rappelle ce cri que le sentiment du bien public arracha un jour à la conscience d'Aristide : O Athéniens ! vous ne pourrez être tranquilles et heureux que lorsque vous nous aurez jetés, Thémistocle et moi, dans le Barathre. Il propose que des deux côtés de la Convention ceux dont les haines réciproques étaient les plus connues, ceux dont les querelles personnelles avaient divisé la représentation nationale en deux partis, s'offrissent d'eux-mêmes à sortir de la Convention pour la laisser poursuivre ses travaux, qu'ils interrompaient. Garat parle avec la chaleureuse éloquence d'une âme fortement convaincue; il émeut ceux qui l'écoutent, il les nersuade et les entraîne. Delmas, Cambon, Barrère, Danton lui-même, paraissent saisir avec enthousiasme cette idée qui les frappe par un caractère de grandeur. Danton s'écrie d'une voix émue : Je vais proposer moi-même ce parti à la Convention, et je m'offre à aller le premier en otage à Bordeaux \*. Cet élan était-il sincère ? Il est permis d'en douter, peut-être; toujours est-il que la réflexion, succédant à l'enthousiasme, ne tarda pas à l'amortir, et que cette idée, embrassée un moment avec chaleur, fut presque aussitôt abandonnée. Robespierre, à qui elle fut communiquée par Barrère, la reçut avec une ironie méprisante : c'était un piège tendu aux patriotes, dit-il. De la part de Robespierre on aurait pu prédire ce refus. Barrère n'abandonna pas le projet, néanmoins, mais il en denatura la pensée généreuse. Ce que le côté gauche repoussait, il le proposa contre la droite. Pour être impartial, disait-il dans son rapport, le comité avait dù se placer au milieu des passions et des intérêts; il avait dù examiner la position morale et politique de la Convention. Il n'avait pas cru devoir adopter la mesure de l'arrestation : il avait pensé qu'il devait s'adresser au patriotisme des membres accusés, à leur générosité, à leur amour de la patrie, et leur demander la suspension de leurs pouvoirs en leur représentant que c'était la seule mesure qui pût faire cesser les divisions dont la République était assiégée. « Ce serait s'abuser, » continuait le rapporteur, de ne voir dans la mesure que je propose qu'une » mesure pénale, quand le comité s'est refusé à l'arrestation précisément » parce que cette mesure était pénale ; quand enfin le comité a pris toutes les

 mesures pour placer les membres dont il s'agit sous la sauvegarde du peuple et de la force armée de Paris.
 Barrére lut alors un projet de décret, par lequel les membres dénoncés par le département de Paris étaient invités à se suspendre volontairement

de leurs fonctions pour un temps déterminé.

Tous les députés proscrits présents à la séance demandent à la fois la

<sup>\*</sup>Mémoires de Garat,

parole. Isnard, Lanthenas, Fauchet et Dussaulx consentent à la mesure proposée. Aucun d'eux ne se met en balance avec le salut de la République ; dès qu'un sacrifice était demandé au nom de cet intérêt sacré, toutes les répugnances devaient se taire, toutes les résistances cesser, et il n'y avait plus qu'à obeir. Non seulement leur suspension, mais leur vie même, si elle était nécessaire, ils étaient prêts à l'offrir en sacrifice au repos commun. « Cependant, ajoute Lanthenas, si je sentais ma détermination in-« fluencée par le mouvement qui nous entoure, si je doutais de l'effet salu-» taire de mon dévouement, ne doutez pas que je n'attendisse plutôt mille " morts au poste honorable où la confiance de mes concitoyens m'a placé. " Cette détermination partait assurément d'un principe généreux; mais prise ainsi sous le canon de la révolte elle n'en pouvait pas moins à bien des yeux être taxée de faiblesse. La conscience plus rigide de Lanjuinais ne saurait accepter cette abnégation imposée. « Si jusqu'à présent j'ai montré » quelque courage, s'écrie-t-il, je l'ai puisé dans l'ardent amour qui m'a-» nime pour la patrie et la liberté. Ces sentiments, j'y serai fidèle, je l'es-» père, jusqu'à mon dernier souffle. N'attendez donc de moi ni démission » ni suspension... »

(F

100

de

(iii

100

15

13

30

J.

Interrompu par les murmures des mégères qui remplissaient en ce moment les tribunes, Lanjuinais se tourne vers la Montagne, d'où Chabot venait aussi d'adresser à la droite une apostrophe insultante : et àrrêtant son regard sur l'ex-capucin : « Autrefois, dit-il avec l'accent de l'indigna-» tion, le prêtre ornait les victimes de fleurs et de bandelettes, mais en les » immolant il ne les insultait pas. » Cette intrépidité que rien ne saurait abattre étonne la gauche et lui impose; le silence se rétablit, et Lanjuinais peut poursuivre : « N'attendez de moi , je le répète , ni démission ni suspen-» sion momentanée, ni le sacrifice de mes pouvoirs. Des sacrifices!.... Les » sacrifices doivent être libres, et ni vous ni moi nous ne le sommes. La « Convention est enveloppée de toutes parts de nombreuses troupes armées; " les canons sont dirigés sur elle ; des consignes criminelles vous arrêtent » malgre vous aux portes de cette salle... Si vous étiez libres, je vous dirais : » Je n'ai pas le droit d'abjurer, au gré des factieux, l'auguste mission qui » m'est confiée; j'appartiens à la République entière, et non à cette seule » portion de citoyens, égarés ou intimidés, que de grands conspirateurs » font mouvoir... Je n'abandonnerai point volontairement mon poste au " moment des plus grands dangers de ma patrie... J'ai encore la faculté de \* faire entendre ici ma voix : eh bien, j'en userai pour vous donner un con-» seil digne de vous, qui peut vous couvrir de gloire et sauver la liberté. " Osez manier avec vigueur le sceptre des lois déposé en vos mains ; cassez " des ce moment toutes les autorités que les lois ne connaissent pas ; de-» fendez à tous de leur obéir. Énoncez la volonté nationale : ce ne sera pas 1793.

1793. • en vain; les factieux scront abandonnés des bons citoveris qu'ils abusent... - Si vous n'avez pas ce courage, c'en est fait de la liberté. Je vois la guerre « civile , qui déjà est allumée dans ma patrie, étendre partout ses ravages « et fractionner la France ; je vois l'horrible monstre de la dictature ou de

» la tyrannie, quel que soit le nom dont il se couvre, s'avancer sur des mon-- ceaux de ruines et de cadavres, vous engloutir tous successivement, et · renverser la République, »

Mais ceux à qui Lanjuinais adressait ce langage n'étaient plus, hélas! en état de l'entendre; tous admiraient son courageux dévoucment, nul ne trouvait en lui la force de l'imiter. Cenendant Barbaroux prend à son tour la parole; son bouillant courage s'exalte encore par cet exemple, et comme Lanjuinais il refuse d'abdiquer volontairement les fonctions dont ses concitoyens l'ont investi. « Si mon sang était nécessaire à l'affermissement de la » liberté, dit-il, je demanderais qu'il fût versé; si le sacrifice de mon hon-» neur était nécessaire à la même cause, je dirais enlevez-le-moi, la pos-» térité me jugera ; enfin , si la Convention croit la suspension de mes pou-» voirs nécessaire, l'obéirai à son décret. Mais comment de moi-même dé-» poser des pouvoirs que je tiens du peuple? Comment puis-je croire que je » serais suspect, quand je reçois de mon département et de trente autres des témoignages de confiance, quand les mêmes témoignages, qui seuls me « dédommagent de l'amertume dont je suis abreuvé chaque jour jei, me sont » adressés par plus de cent sociétés populaires? Non, n'attendez de moi au-» cune démission ; j'ai juré de mourir à mon poste : je tiendrai mon serment. •

Ce sacrifice que répudient les deux courageux députés . Marat leur conteste jusqu'à la liberté de l'accepter. Il désapprouve, dit-il, la mesure proposée par le comité, en ce qu'elle donne à des accusés de conspiration les honneurs du dévouement. Il faliait être pur pour offrir des sacrifices à la natrie; c'était à lui, vrai martyr de la liberté, à se dévouer. Il offrait donc sa suspension du moment où l'Assemblée aurait ordonné la détention des contre-révolutionnaires, des complices de Dumouriez, des calomniateurs de Paris et de la Montagne.

Billaud repousse aussi, mais par d'autres motifs, le projet du Comité de Salut Public. Il établit en principe que la Convention n'avait pas le droit de provoquer la suspension d'aucun de ses membres : s'ils étaient coupables , il fallait les renvoyer devant les tribunaux ; innocents , il fallait se taire sur des mesures toujours dangereuses à provoquer. Billaud se résumait en demandant un décret d'accusation par appel pominal motivé.

En ce moment un grand bruit qui se fit de nouveau entendre aux portes de la salle vint encore une fois interrompre la délibération. Lacroix , l'ami et le bras droit de Danton, venait d'éprouver le fraitement dont s'étaient plaints tout-à-l'heure plusieurs de ses collègues; comme eux il s'était vu .

consigné à la porte de la salle quand il avait voulu en franchir le seuil. La Montagne, qui était restée froide lorsqu'il ne s'était agi que de ses adversaires, s'émeut enfin maintenant qu'un des siens est victime de la même violence. Barrère monte précipitamment à la tribune; ses traits et sa voix trahissent une agitation peu ordinaire en lui. Il semble que de ce moment seulement l'oppression dont la représentation nationale est l'objet lui soit révélée. - « Ce n'est point à des esclaves à faire des lois, s'écrie-t-il; la » France désavouerait des lois émanées d'une assemblée asservie. Comment » vos lois seraient-elles respectées, si vous ne les faisiez qu'entourés de » baïonnettes? Nous sommes en danger, car des tyrans nouveaux veillent

» sur nous. Leur consigne nous entoure, et la représentation nationale est

er

b

Ġ.

ŀ

16

٠ř

T.

- 12

18.

36

10

10

315

[10]

152

110

- » prête à être asservie par elle. Cette tyrannie est dans le comité révolution-
- » naire de la Commune; et le conseil-général, s'il ne prenait de promptes
- » mesures pour réprimer ces violences, mériterait de graves reproches. Le
- » comité révolutionnaire, en partie composé d'étrangers, renferme dans son
- » sein des hommes dont je ne voudrais pas répondre.... Peuple, on te trahit,
- » on t'abuse; un prince anglais occupe le camp de Famars, et ses émis-
- » saires sont au milieu de toi. Peuple, tu veux la liberté et tu l'auras; mais
- \* nous courons des dangers. En ce moment, sous mes veux, on distribue
- » aux bataillons qui vous entourent des assignats de cinq livres. Ils sont bien
- » coupables, ceux-là qui ont retenu les bataillons destinés pour la Vendée
- » sous le prétexte qu'ils n'avaient point d'armes, tandis que l'on saurait
- » bien en trouver peut-être pour nous ôter notre liberté. Il faut que la tête
- » de l'audacieux qui oserait attenter à la liberté des représentants du peuple
- » tombe, afin d'apprendre par cet exemple terrible à ceux qui voudraient
- » l'imiter qu'il faut que tout fléchisse devant la volonté nationale. »

Le chef de bataillon de service mandé à la barre déclare que loin d'avoir donné la consigne qui retient les députés prisonniers dans la salle de leurs séances, il a été lui-même consigné par des gens à moustaches qui se sont emparés des postes et en ont relevé les sentinelles. Il n'était dès lors pas difficile de deviner d'où provenaient ces nouvelles consignes. En vain l'Assemblée mande à sa barre l'officier qui les a transmises aux factionnaires : en vain elle décrète que la force armée évacuera sur-le-champ les issues de la salle où les représentants du peuple délibèrent : ces décrets inexécutés ne servent qu'à mieux constater l'avilissement de la Convention et son impuis-

sance devant les factieux. Barrère paraît de nouveau à la tribune. — « Pour prouver que nous sommes libres, dit-il, je demande que la séance soit levée, que le temple des lois soit fermé, et que la Convention en masse traverse les rangs de la force armée, qui sûrement lui fera un rempart et protégera sa sortie. » La grande majorité de l'Assemblée se range à cette proposition, qui promet de mettre

un terme à une situation devenue intolérable. Mallarmé, qui présidait, avait quitté le fauteuil par lassitude ; Hérault de Séchelles, qui l'y avait remplacé, se met en marche à la tête de la Convention. Toute la Plaine et le côté droit le suivent : la gauche seule restait immobile. - Ne sortez pas! ne sortez pas! lui criaient les femmes des tribunes. Entraînée cependant par l'exemple des autres, elle s'ébranle à son tour et se joint au reste de l'Assemblée, à l'exception d'une vingtaine de Montagnards groupés autour de Marat.

La Convention parvient ainsi, sans résistance de la part des factionnaires intérieurs, jusqu'à la porte d'entrée donnant sur la cour du côté du Carrousel. Les députés avaient la tête nue, le président seul était couvert. Les huissiers de la Convention le précédaient. Arrivés à la porte extérieure, non loin de laquelle se trouvait le commandant-général avec son état-major, ils ordonnent d'ouvrir le passage. Puis le président proclame le décret portant la levée des consignes et l'injonction à la force armée de se retirer, et s'adressant au commandant-général, il lui enjoint de s'y conformer sur-le-champ.

Henriot, à cheval ainsi que ses aides-de-camp, enfonce son chapeau sur sa tête en proférant un grossier jurement. - Je ne connais de décret que mes ordres, répond-il avec insolence; nous ne nous retirerons d'ici que quand vous aurez livré les députés que le peuple réclame.

- Soldats, arrêtez ce rebelle! crie le président; mais les canonniers dont l'état-major était entouré restent immobiles. Henriot fait alors reculer son cheval de quelques pas, et mettant le sabre à la main crie à ses satellites dévoués : Aux armes, canonniers! à vos pièces! Les canonniers prennent la mèche, la cavalerie tire le sabre, les bataillons rangés dans la cour abaissent leur arme, prêts à coucher les députés en joue. En même temps la cour retentissait des cris de Vive la Montagne! vive la République! à bas la droite! à la guillotine les Girondins!

Il fallait céder ou s'attendre aux derniers attentats. Le président revient sur ses pas, traverse le vestibule du château et entre dans le jardin, toujours suivi de la Convention. Les mêmes cris l'y assaillirent. Le cortége se dirige ainsi vers le Pont-Tournant; arrivé là, le président, le décret à la main, enjoint inutilement aux soldats qui gardaient ce poste de livrer passage à la représentation nationale. En ce moment on vit Marat accourir précipitamment vers le cortége, dans la crainte, sans doute, qu'on ne lui ouvrit quelqu'une des issues. Une centaine de sicaires déguenillés lui servaient d'escorte et criaient Vive Marat! Marat lui-même, s'adressant à ses collègues consternés, les somme, au nom du peuple, de retourner à leur poste qu'ils ont lachement abandonné; et à la voix de cet homme la Convention reprend silencieusement le chemin du palais. Les tribunes de la salle s'étaient de nouveau remplies d'hommes ostensiblement armés de poignards et de fusils; de nouveau les députés sont consignés à toutes les issues.

Camboulas et quelques autres membres somment solennellement le président, au nom de la Convention Nationale et de la France entière, de déclarer les réponses qui lui ont été faites, soit par Henriot, soit par les commandants des divers postes auxquels il s'est présenté. Leur voix est étouffée par les cris de la Montagne. Alors tout le côté droit se lève simultanément en protestant contre l'oppression sous laquelle on tient la représentation nationale, et déclare qu'il ne prendra plus part à aucune délibération.

Į,

g-

č

n#

è

里

1

Œ

事

9 67

ed.

212

310

jnt

D. W.

193

肾事

12

Lotte.

ton

PSP1

198

19

1017

de

12.

C'est en ce moment même qu'avec une assurance qui confond jusqu'à ses complices, Couthon ose dire à l'Assemblée stupéfaite: « Tous les membres » de la Convention doivent être maintenant rassurés sur leur liberté. Yous » avez marché vers le peuple; partout vous l'avez trouvé bon, généreux, » incapable d'attenter à la sûreté de ses mandataires, mais indigné contre » les conspirateurs qui veulent l'asservir. Maintenant donc que vous recon-

 les conspirateurs qui veulent l'asservir. Maintenant donc que vous reconnaissèz que vous étes libres dans vos délibérations, je demande, non un décret d'accusation immédiat contre les membres dénoncés, mais un dé-

" cret qui les déclare en état d'arrestation chez eux, ainsi que les membres du comité des Douze et les ministres Clavière et Lebrun. "

Legendre fait observer qu'il serait injuste de comprendre dans le décret ceux des membres de la commission des Douze qui s'étaient opposés aux mandats d'arrêt qu'elle avait lancés, et en conséquence il propose d'en excepter Fonfrède et Saint-Martin. Marat demande aussi que l'on raie trois membres de la liste : Dussaulx , qu'il qualifie de vieillard radoteur, incapable d'être chef de parti : Lanthenas, qui n'est, dit-il, qu'un pauvre d'esprit : enfin, Ducos, à qui on ne pouvait reprocher que des opinions erronées insuffisantes pour le faire ranger dans la classe des contre-révolutionnaires. Mais en même temps, par compensation, il propose d'ajouter à la liste Louvet et Valazé. Ces diverses modifications sont admises, ainsi que l'adjonction de Clavière et de Lebrun, tous deux membres du conseil exécutif; puis le président proclame lentement la liste définitive, au milieu d'un bruit confus de cris, d'énergiques réclamations, et des vifs applaudissements des tribunes. Le côté droit avait déclaré ne pas vouloir se mêler à une délibération illusoire dominée par le canon des factieux; et le plus grand nombre des membres de la Plaine, honteux de participer à la proscription d'une partie de leurs collègues dont la voix avait si long-temps entraîné leurs votes, et dont au fond de l'âme ils partageaient les principes, mais trop faibles pour les soutenir contre Paris soulevé à la voix de la Montagne, s'abstinrent aussi de prendre part au vote. Les Montagnards rendirent donc à peu près seuls le décret qui mettait en état d'arrestation chez eux, sous la sauvegarde du peuple français, de la Convention Nationale et de la loyauté des citoyens de Paris, les trente députés dont les noms suivent : Gensonné, Vergniaud, Brissot, Guadet.

1793.

Gorsas, Pétion, Salles, Otambon, Barbaroux, Buzot, Æiroteau, Lasoure, Lanjúnias, Grangeneuve, Lesage (d'Eure-et-Leir), Louvet, Valzie, Doutet, Lidon, Lehardy (du Morthian), Kervérégan, Gardien, Raband-Saint-Étienne, Boitaus, Bertradn Vigée, Mollevault, Henri Lanvière, Gomaire et Begoriagn. A cette liste étaient Joints en outre les noms de Clavière, ministre des contributions publiques, et de Lehrun, ministre des affaires étrangères.

La Commune avait délégué des commissaires chargés de lui venir rendre compte de moment en moment de ce qui se passait à la Convention ; le décret d'arrestation fut donc aussitôt connu au-dehors, et salué de bruyantes acclamations par une population aveuglée qui crut voir la fin des discordes dans un événement d'où devait dater l'ère de la plus sanguinaire des tyrannies. Au milieu de l'agitation qui avait suivi le décret . Hérault de Séchelles donna lecture à l'Assemblée de la lettre suivante qu'une députation venait de lui remettre : « Le peuple entier du département de Paris nous députe vers vous, citoyens législateurs, pour vous dire que le décret que vous venez de rendre est le salut de la République. Nous venons vous offrir de nous constituer en otages en nombre égal à celui des députés dont l'Assemblée vient d'ordonner l'arrestation, pour répondre à leurs départements de leur sureté, » La Commune et les autorités révolutionnaires étaient étrangères à cette démarche : car le conseil-général venait précisément de repousser la même mesure que le comité révolutionnaire y avait mise en avant. Chaumette, qui avait fait rejeter cette proposition, avait représenté qu'on y pourrait voir un indice de dispositions hostiles. C'était tout Paris, avait-il dit, qui devait se constituer otage entre la Convention et les départements Le conseil avait donc passé à l'ordre du jour,

Dans cette mémorable séance du 2 juin, Durand de Mallines ségrate comme secrétaire au buranu de la Omentaion, voite ceu nous lissosables ses Mémoires » Le décret à peine prononcé, un grand nombre de députis sont venus à mon bureau m'adresser, comme rédacteur du procés-verbal, des réclamations et des protestations contre la violence exerciée dans cette Assemblée, et contre les décrets absolument nois, soirant eux, parre qu'à n'avaient pas été l'îbres. Ils signéret tous leur protestation sur no feillier volante que je recueillis; mais cette démarche n'ext aocune suite, ce qu'ils paiser à bon nombre de ces signatiaires, qu'i, voyant le part de Robespirer pendre chaque jour plus de consistance et de force, me priveren de brildre la feillié où étaine l'urs signatures : ce que j'avais ben prêve, comme prévis le danger de la protestation souscrie par soixante-trête députés, ét que l'on trovus dans les poches de Leuze-Duperret (se do pan arrestation.

FIN DU DEUXIEME VOLUME.

# TABLE ANALYTIQUE

h 30

12

(12 aris.

2061

(3)

kin.

DES MATIÈRES

#### CONTENUES DANS LE DEUXIÈME VOLUME.

·>>>+9HG+€€€

SUITE DU LIVRE TROISIÈME.

### ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Disposition des esprits après la jeurnée du 20 juin , page 1. - L'Assemblée Nationale décrète qu'aucone pétilion armée ne serait recue ni par elle ni par aucuna autorité constituée . id. - Proclamation du rol. Adresse de la municipalité de Paris , 3. - Pétitien de vingt mille gardes nationaux parisions , 4. — La journée du 20 juin a ou pour offet d'effacer un moment le parti de la Giroude, et de remettre directement an présence les Constitutionnels et les Jacobins , id. - Adresses d'un graud nembre de départements pour et contre le 20 inju , 5, - Lafavette vient à Paris et se rend à l'Assemblée, id. - Son projet de fermer par la ferre le club des Jacobins avorte par la répugnance que Louis XVI el la reine ent à accepter ses services , 8. — il reparl au boul de trois jeurs , désespéré du mauvais succès de sa démarche, id. - Démenstrations que feut éclater les Jacobins après son départ, id. -Compte-rendu par le ministère des moyeus employés par le geuvernement ponr réprimer les treubles religieux et assurer la sécurité de la capitale en cas d'invasion du territoire. 9. - Double rapport de M. Pastoret et de Jean de Brie ser ce compte-reudu, 10. - La discussion s'onvre sur ces deux rapports. Discours de Vergnlaud, id. - Sulte de la discussion, Domas , 19. - L'Assemblée Nationale détermina par un décret dans quelle ferme serait falte cette déclaration : La patrie est en danger, 20. - Le député Lamourejte adjure ses collègues d'eublier leurs divisiens et de se réunir dans un commun sentiment d'ameur du blen publie. Scène de réconciliation générale au seiu de l'Assemblée, 21. - Après cette trève d'une beure la guerre recemmence , 22. - Pétien et Mannel suspendus de leurs foncilons municipales par le directeire du département. Une députation vient à la barre de l'Assemblée demender au nom de la commune de Paris de partager la punition du maira, comme elle a partagé sa faute, 23. - Le roi refuse de faire discontinuer les pourspites contre les membres de la municipalité el contre Santerre, 24. - Reprise de la discussion sur les mesures de sureté générale. Discours da Brissol, id. - Démission eu masse du ministère , 25. - L'Assemblée est assolille da pétitions contre Lafayette et en favour de Pétion , id. - L'Assamat in Proctant La Patrit en uancan , 26. - Cette proclamation est faite avec una imposante selennité. Entheusiasme qu'elle excite, 27. - Deux mouvements royalistes éclatent presque simultanément dans l'Ardéche at dans le Finistère , 26. - L'Assembiée Nationale se déclare en permanence, id. - Le censeil du rei confirme la suspension u.

1793

provisoire du maire et celle de Manuel , 29. - Pétion à la barre. Il demande à l'Assemblée de hâter sa décision souveraine, id. - L'Assemblée réintègre l'étion dans ses fonctions, 30. - Disposition des esprits à l'approche du 14 juillet, id. - Projets de fulte du roi, 32. -Fête de la fédération , 35. - L'Assemblée Nationale ordonne que les troupes de ligne en garnison à Paris en seront éloignées, id. - Les Jacobins, par l'organe des fédérés, demandent dans une pétition la suspension du pouvoir exécutif et la mise en accusation de Lafayette , 36. - L'Assemblée renvole à la commission des Douze l'examen de cette question : Lafayette sera-t-ii décrété d'accusation? 38. - Etat d'effervescence de Paris, 39. - Les quarante-hult sections en permanence , id. - Tous les membres du directoire du département, moins un, donnent leur démission, id. - Formation d'un comité insurrectionnel, id. -Une tentative d'insurrection avorte par le défaut de concert, 40. - Quarante-sept sections de Parls sur quarante-huit se prononcent pour la déchéance, id. - Arrêté de la section Mauconseil, et son adresse aux autres sections, id. - Arrivée des fédérés marselllais à Paris. Un grand mouvement insurrectionnel projeté pour ce jour-là avorte comme le précédent, 43. - Rixe entre les Marseillais et les grenadiers du bataillon des Filles-Salot-Thomas, id. - Effroi qu'inspire aux Girondins la rapidité du mouvement révolutionnaire qui s'opère sous l'impulsion des Jacobins. Guadet iit à l'Assemblée un projet d'adresse destine à tenter encore une fois de ramener le roi dans les voles constitutionnelles. Discours de Brissot à l'appui de cette adresse, id. - Robespierre provoque aux Jacobins la dissolution de l'Assemblée Législative et la formation immédiate d'une Convention élue par les assemblées primaires . 47. - Nouvelle preuve de lâcheté donnée par Robespierre . 48.-Anecdote sur Marat à la veille du 10 août, 49. - Adresse des fédérés marseillais à l'Assemblée Nationale, 51. - Rumeur occasionnée par un prétendu empoisonnement des soidats du camp de Soissons , 52. - MANIFESTE DU DUE DE BRUNSWICK , 53. - Message du roi à l'Assemblée Nationale au sujet de ce manifeste, 58. - Pétion vient à la barre de l'Assemblée demander la déchéance du rol, 59. - Cette démarche de la Commune est accueille froidement par l'Assemblée, 60. - La lutte d'initiative entre les corps populaires et l'Assemblée Législative devient chaque jour plus prononcée, 61. - L'Assemblée annule l'arrêté de la section Mauconseil . 62. - Pétition de la section des Gravilliers : seène ga'effe occasionne dans le corps législatif, id. - Seconde séance du comité insurrectionnel des fédérés. L'insurrection préparée pour le 5 août remise au 10 , 62. — Nouvel accès de peur de Robespierre , id. - Rapport sur la demande de mise en accusation de Lafsyette. L'Assemblée se prononce contre l'accusation, 63. - Fureurs que cette décision ailume dans la populace et aux Jacobins. Des députés du côté droit sont insultés et maitraités à leur sortie de la séance. Les Jacobins font imprimer et répandre la liste des députés qui ont voté contre la mise en accusation, id. - Séance orageuse à l'Assemblée Nationale le 9 août. La question de la déchéance, qui devait être débattue ce jour-là , n'est pas abordée, 64.- Les meneurs du mouvement insurrectionnel prennent la résolution d'agir, 66. - Perplexités auxquelles est livré Louis XVI. Projets de fuite formés et abandonnés, id. - Jouanex su 10 sour. -Soulèvement de Paris , 68. - Le rol et sa famille se réfugient au sein de l'Assemblée Nationale, 75. - Le château forcé par le peuple, 78. - L'Assemblée Nationale, par l'organe de Vergniaud, prononce la déchéance du roi, 82. - Mesures d'urgence que prend séance tenante l'Assemblée Nationale. Camp sous Paris, 83. - Roland, Clavière et Servan sout rappelés au ministère. Danton leur est associé comme ministre de la justice, id. - Louis XVI et se familie transférés au Temple, 86. - Coup d'œil sur la situation politique de la France après le 10 août. Anarchie universelle. Il ne reste dans la société aucune force capable de faire contrepoids aux Jacobins, id. - Gerde nationale. Assemblée Nationale et ses partie principaux, les Feuiliants et les Girondins, 87. - Portrait de Vergniaud, 88. - Le corps tégislatif attribue par un décret aux autorités administratives la recherche des crimes contre

1792

la sureté de l'État , id. - La Commune supprime à Paris tous les journeus mons rehistes, 89. - Elle établit dans son sein un comité de surveillance à l'instar de ceini de l'Assemblée Nationale, id. - Etablissement d'un tribunal pour les crimes du 10 soût. La inite entre la nonvelle commune et le corps législatif se prononce à l'occasion de ce tribunal, 90. --Effet que la nouvelle de la révolution du 10 août produit aux armées , 03. - Lafavette fait arrêter à Sedan les commissaires de l'Assemblée Législative, et annonce l'intention de rétablir la Constitution renversée; l'bésitation qui se montre autour de ini le force de renoncer à cette pensée , 94. - Il quitte la France accompagné de vingt et un officiers de son armée , est arrêté et teté dans les cachots prussiens et autri-biens, où it restera cine ans . 95. -Dumonriez nommé commandant-général des deux armées du Nord et du Centre, id. -L'armée prossienne quitte Cobieniz et passe notre frontière. Ses forces et celles que nons avons à jui opposer, 96. - Longwy pris, 97. - Effet que cette pouvelle produit à Paris. Mesures vigonreuses de l'Assemblée Nationale, id. - Danton vient demander à l'Assemblée Nationale un décret qui autorise les visites domiciliaires pour le désarmement des suspects. La Commune avait déjà pris l'initiativa, id. - La pensée des massacres du 2 septembre ebez les meneurs de la Commune révéiée par plusieurs falts antérieurs même à l'entrée des ennemis en France, 85. - Visites domiciliaires, 99. - La dissidence entre le corps législatif et la Commune éclate le lendemain de ces visites. L'Assemblée casse la Commune et ordonne la convocation immédiate des sections pour l'élection d'un nouveau conseil municipal , 100. - L'Assemblée décrète que le président du conseil municipal , qui a refusé de comparaître à sa barre, y sera amené séance tenante, 102. - Pétion et Tallien à l'Assemblée au nom de la Commune, 103. - Danton au comité de défense générale, 105. -JOUSNAUS OS SAFTEMANA. MASSACSES USS PRISONS , 108. - Inntiles efforts de l'Assemblée Nalionale pour y mettre un terme , 118. - Lettre de Roland à l'Assemblée , 129. - Circulaire du comité de survetilance de la Commune de Paris ana antres communes de France pour les engager à massacrer aussi les prisonniers, 123. - Effet que cette elreplaire produit en France, 124. - Nombre des prisonniers massacrés à Paris du 2 au 6 septembre, 126. -Massacre des prisonniers d'Orléans , 127, - Anarchie oul regne à Paris, Vol des diemants de la couronne su Garde-Meuble , 128. - Le conseil-général de la Commune casse le comité de surveillance , 129. - Activité des préparatifs militaires à Paris , id. - Situation des choses sur la frontière. Prise de Verdun par les Prassiens, 120. - Pian d'opérations defensives conçu par Dumouriez, 131. — Il occupe les débonchés de la forêt d'Argonna, où li veut défendre l'accès de la Champagne aua Prussiens, et attendre les renforts qu'il lui arrivent, id. - Accident qui fall perdre le fruit da ses combinaisons, il se renlie sur la camp de Sainte-Menchould, où il est rejoint par Beurnonville et Kellermann, 132. - Ce dernier est attaqué par les Prussiens sur les bauteurs où il a pris position. Canonnant na VALME. Ses résultats , 134. - Le lendemain , la Convention annonçait qu'aile était constituée, et l'Assemblée Législative terminait sa session , 135.

,

ø

ø

e

gi

'n

it's

à

21

g)

ġ

ø

出 に 日 日 日 日 日 日 日 日 日

## RÉPUBLIQUE.

#### LIVRE QUATRIÈME.

CONVENTION .- PREMIERE PÉRIODE

De l'ouverture de la Convention au 10 thermidor. (21 septembre 1792. - 28 juillet 1794.)

Difficultés des circonstances dans lesqueiles la Convention se réunit, 138. - Esprit général des élections , 139. - Députation de Paris , moyan du parti esalté de la Convention, id. -Pensée de reconsolidation de l'ordre publie qui inspire les premières mesures décrétées par In Convention , 140, - La novauyé anolis , 141. - La Convention décrète en principe que toutes les autorités, administratives, municipales et judiciaires, seront renouvelées, et qu'à l'avenir les juges pourrout être choisis indistinguement dans toutes les classes de citoyens, 142. - Les ministres esposeut la situation de leurs départements respectifs , id. - La Convention décrète en principe qu'une garde tirée des quatre-vingt-trois départements sera formée autour d'elle. Discussion orageuse à laquelle cette décision donne lieu, 143.-Lassorre accuse hautement les bommes gol dans la députation de Paris tendent à la dictature par un triumvirat; Rebecqui nomme Robespierre, id. - Danton se défend de ces projets de dictature, 144. - Robespierre répond à son tour a Rebecoul, 146. - Longue discussion. Marat a la tribune, 143. - L'Assemblée passe à l'ordre du jour après d'orageus débats, 151, - La République française est déclarée une et indivisible , id. - Motifs qui devalent faire échoner les attaques des Giroudins, id. - Division des partis dans la Convention au début de la session . id. - Démèlés du conseil général et du comité de surveillance de la Commune. Le comité hautement désayoué par le conveil devant la Convention, 154. - Mesures de la Convention au sujet du comité de surveillance, id. - Nouvelles des frontières. lavssion du département du Nord par les Antrichiens, Bombardement de Lille et sa belle résistance. Retraite des Autriebiens , 156. - La Savoie occupée par le général Montescolou, et le comté de Nice par le général Anselme, 157. - Retraite des Prussiens ; évacuation de territoire. 158. - Coup de main du général Custine dans le Palatinat. 160. - Dumouries o Paris. Il trace son plan d'invasion de la Belgique, 161. - Rapport de Buzot sur la formation d'une garde pour la Convention , id. - Pétition des sections de Paris , 162 -- L'Atsemblée décrète qu'aucun de ses membres ne pourra accepter de fonction publique que six ans après l'établissement d'une nouvelle Constitution , 164. - Rapport de Buzot sur la répression des provocations au mentre et à l'assassinat. La discussion s'ouvre et reste sans réspliat, id. - Louvet accuse devant la Convention Robespierre d'aspirer au pouvoir suprème , 165. - Barbaroux propose , pour assurer l'indépendance de la représentation nationale et la répression des factieux et de la Commune, des mesures épergiques qui ne sont pas adoptées , 172. - Députation du conseil général de la Commune à la Convention. 173. - Inquiétudes causées à la Commune et aux sections par la présence de voicotaires dévoués aux Girondins; ces voloutaires reçoivent du ministre de la guerre l'ordre de quitter immédiatement Paris , id. - Pache , 174. - Robespierre répond aus arcusations de Louvet. L'Assemblée passe à l'ordre du jour, 175. - Retour aux frontières. Affaires de Suisse. Négociations de Montesquiou avec Genéve. Nontesquiou , décrété d'accosation , quitte son armée et se réfugie à Genève, 179. - Opérations de Custine sur le Rhin, Prise de Mayence et de Francfort. Expulsé de Francfort par les Prussiens, Custine repasse le Rhin et se fortifie dans le Palatinat , 181. - Expédition infructueuse de Beurnonville sur Trèves, 182. - Entrée de Dumouriez dans les Pays-Bas. Victoire de Jemmapes, 183. - Retraite des Impériaux. Entrée de Dumouriez à Mons , à Bruxelles et à Liége, Prise d'Anvers et de Namur par ses lieutenants, Miranda et Valence, 187. - Contrariétés et tracasseries sans nombre que Dumouriez a à subir de la part du conseil exécutif et de la Convention, id. - Les Autrichiens évacuent la Belgique. Dumouriez revient à Paris, 190. - La question d'une garde départementale pour la Convention agitée de nouveau devant l'Assemblée; encore ajournée, id. - Troubles occasionnés par la rareté et la cherté des blés, 191. -Élection d'un maire de Paris en remplacement de Pétion, 193, - Symptômes de réaction dans les départements contre les Jacobins de Paris, 194, - La Savoie incorporée à la France . id. - Décrets de propagande républicaine . 195. - Rapport de Cambon sur la condulte à tenir par les généraux français dans les pays occupés par les armées de la République, id .- Disposition des esprits à Paris à l'approche du jugement du rol, 197. - Buzot demande l'exil de l'hllippe d'Orléans et de sa famille, 199. - Discussion orageuse. La question définitivement renvoyée après le jugement de Louis XVI, 201. - Procès de Louis XVI. Rapports de Valazé et de Mailhe. Discussion de cette première question : Louis XVI peut-li être jugé? Résolue par l'affirmative, 201. - Découverte de l'armoire de fer. Papiers qu'elle renfermait. Mirabeau , 210. - La Convention décrète la peine de mort contre quiconque proposerait ou tenterait de rétabile la royauté, 211. - Décret qui appelle Louis XVI à la barre de la Convention pour y être interrogé sur les faits à lui imputés, 212.-Existence de Louis et de sa famille au Temple. Rigueurs exercées sur eux par les commissaires de la Commune, id. - Louis paraît pour la première fois à la barre de la Convention. Son interrogatoire, 219. - La Convention arrête que Louis aura la faculté de se choisir un conseil, 22t. - Il désigne Target et Tronchet. Target refuse, id. - Malesherbes s'offre. Sa lettre à la Convention, id. - Malesherbes et Tronchet demandent qu'on leur adjoigne Desèze; cette demande leur est accordée, 222. - Testament de Louis XVI, 223. - Louis paralt pour la seconde fois à la barre de la Convention. Plaidoirie de Desèze, id. - La discussion s'ouvre sur la défense de Louis, 229. - Salles ouvre l'avis de l'appel au neuple, 230, - La discussion s'établit sur ce terrain. Discours de Robesplerre, id. - De Vergnlaud, 237, - De Barrère . 242. - La Convention refuse d'entendre la lecture de dénéches de la cour d'Espagne relatives à Louis XVI, 244. - Appels nominaux, id. - Louis condainné à mort . 248. - Ses trois défenseurs paraissent à la barre, et donnent lecture d'un écrit par lequel Louis en appelle au peuple du jugement de la Convention. Cet appel est rejeté, id. Discussion sur le sursis. Le sursis est rejeté, 250. - Kersaint et Manuel envolent leur démission, 251. - La Convention décrète que des poursuites seront faites contre les auteurs des massacres du 2 septembre, contre les Individus réunis aux Tuileries dans la nuit du 9 au 10 août, et contre les fonctionnaires venus à Paris pour conspirer, 252. - Détails sur les derniers jours du séjour de Louis XVI au Temple, id. - Assassinat de Lepelletler de Saint-Fargeau. Terreurs des Jacobins, 256. - Exécution de Louis XVI, id. - Retraite de Roland , 261. - Le décret qui ordonnait de poursuivre les auteurs des massacres de septembre est rapporté, id. - Gravité de la situation extérieure. Politique de l'itt. Le cabinet anglals devient l'àme de la seconde coalition qui se forme contre la France, 262. - La Convention déclare la guerre à l'Angleterre et à la Hollande, 265. - Nouvelle émission de 800 millions d'assignats, id. - Pillage des épiciers dans Paris, 267. - Sa'les dénonce Marat à la Convention comme ayant conseillé ces pillages, Séance orageuse. Marat décrété d'accusation, 269. - Effet que les nouvelles de Belgique produisent dans l'aris. 273. - Décret qui falt sortir de Paris une partie des fédérés volontaires , 274. - La guerre est déclarée à l'Es-

196

105

(esa

400

26

18

149

e p

ı de

its

110

pagne, id. - Projets sangulnaires contre la Gironde, 275, - Échouent dans la nuit du 9 au 10 mars, 276. - Etablissement d'un tribunal révolutionnaire, 282. - Quelques jours de calme succèdent à ces tempêtes. Tentatives inutiles de rapprochement entre la Montagne et la Gironde, 285. - Verguiaud dénonce à la tribune le complot du 10 mars, 286. - Rapport de Garat sur les mêmes événements. Tableau qu'il trace des deux côtés extrêmes de l'Assemblée, 290. - En Beigique, Dumourlez s'oppose de tout son pouvoir aux opérations des commissaires, et reprend l'offensive contre les Impériaux. Sa lettre à la Convention, 294. - li est battu à Neerwinden , 295, - Fatales conséquences de cette défaite. Évacuation de la Belgique, 296 .- Il entre en négociation secrète avec le prince de Cobourg, 297 .- Son entrevue avec Danton et Lacrolx, 299 .- Nouvelle entrevue avec trois autres commissaires du pouvoir exécutif. Il ne leur cache aucun de ses projets , id. - La Convention le mande à sa barre , 301. - Débats orageux. Danton déclare guerre à mort aux Girondins, qui l'ont accusé de complicité avec Dumouriez et qui lui ont reproché ses rapines en Beigique, 302. - Dumouriez fait arrêter et livre aux Autrichiens les commissaires chargés de lui notifier le décret de la Convention , 303. - Décret qui le déclare traitre à la patrie , et qui met sa tête à prix, 306. - Dumouriez, abandonné par son armée, se réfugie dans le camp autrichien, et do là passe en Aliemagne, 309. - Jugement sur Dumouriez, id. - Reprise des hostilités sur le Rhio. Custine, battu à Bingen, se replie sur la Lauter, 310. - Commencement de L'insurrection vendéenne, 311. - Conspiration de la Rouarie, 313. - L'insurrection vendéenne éclate. Ses causes , son caractère. Idée générale de la Vendée, id. - Première organisation de l'insurrection vendéenne, 319. - Mesures de rigueur provoquées par les événements de la Vendée, 320. — ÉTABLISSEMENT DU COMITÉ DE SALUT PUBLIC. Son caractère originaire. Il deviendra bicatòt l'instrument de la plus affreuse tyrannie, 323. - Les Jacobins s'en prennent à la Gironde de la trahison de Dumouriez. Pétitions des sections à la Convention pour demander la mise en accusation d'une partie des membres de la droite, 325. - Cette accusation développée par Robesplerre. Vergniaud et Guadet lui répondent, 326. - Incident soulevé par la lecture d'une adresse provocatrice signée du nom de Marat. Marat cuvoyé devant le tribunal révolutionnaire, 330. - Pétition des sections à la Convention. Déclarée caiomnieuse après une longue et remarquable discussion, 337. - Marat, acquitté par ses juges, est ramené en triomphe à la Convention par la populace de Paris, 338. - La Convention s'occupe de la Constitution. Analyse du projet de constitulion présenté par Condorcet au nom d'un comité pre que exclusivement girondin . 339. -La discussion s'établit sur les généralités de la Constitution. Elles sont bientôt interrompues, 342. - Les nouvelles alarmantes des frontières, de la Vendée et d'une partle des départements viennent activer la haine des Jacobins contre leurs adversaires, qu'ils accusent de fomenter les troubies, 345. - Pétition du faubourg Saint-Antoine. Menace d'insurrection, 346. - La Convention décrète un maximum pour le prix du blé, 348. -Incident orageux de la discussion, 349. - Guadet propose des mesures énergiques pour mettre un terme à cet état d'aparchie. Barrère fait écarter ces mesures, et fait décréter la formation d'un comité de douze membres chargé de recuelilir toutes les informations sur les complots tramés contre la Convention et d'aviser aux mesures nécessaires, 355 -- Vive rumeur soulevée à Paris par cette mesure dans les sociétés populaires et dans le conseilgénéral de la Commune, id. - Assemblée de l'Archevêché, 356. - La Convention décrète un emprunt forcé d'un milliard sur les riches, 357. - La commission des Douze fait arrêler Hébert, substitut du procureur de la Commune et rédacteur du Père Duchêne. La Commune s'émeut à cette arrestation. Elle envoie une députation à la Convention. Réponse du président Isnard . 359. - Effervescence dans Paris, Pétitions d'une partie des sections pour demander la mise en liberté d'Urbert, 361. - Séances orageuses à la Convention, le 26, le 27 et le 28 mai , id. - La Montagne, profitant de l'absence de la majeure partie de la droite

et des catesse qui est quitté la saines, fair render a limit un éderet qui en libère; et caus le ministre de l'anne, soit,...—Ce décret et qui put de la saines détenne liber, et caus le manissie des Danes, publ...—Ce décret et qui put put le la description de téri-leur, 930.—L'aumnitée de l'Audrecht de la commission de l'anne, 193.—L'aumnitée de l'Audrecht de la commission des Doues ras-leur, 930.—L'aumnitée de l'anne, 193, publice de la commission de l'anne de la Commission de l'anne de l'autre de la commission de l'aumnitée d'autre d'autre de la commission de l'aumnitée d'autre d'aumnitée d'autre d'aumnitée d'autre d'aumnitée d'autre d'aumnitée d'autre d'aumnitée d'au

FIN DE LA TABLE DU TOME DEUXIÈME.

SBN VAL- 1534 985

- Crossle









.

.







while you have been







VENGUE BE LA PORTE ST BENES.



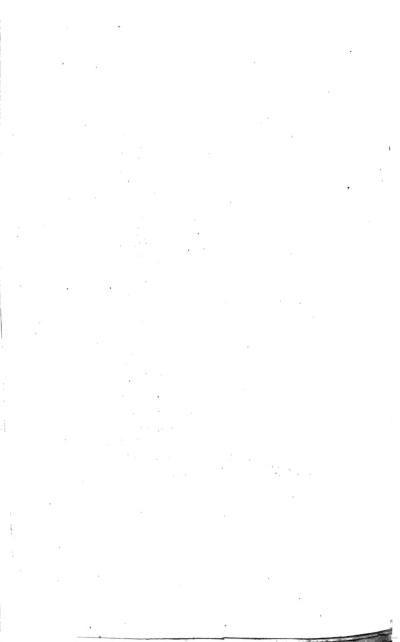



ATTAGE BEVINCESNE.













THE REPORT OF LAND ASSESSMENT

701 10

----







